



## HISTOIRE PARLEMENTAIRE

# RÉVOLUTION FRANÇAISE.

JOURNAL DES ASSEMBLÉES NATIONALES.
DEPUIS 1789 JUSQU'EN 1815.

#### HISTOIRE PARLEMENTAIRE

DE L

# REVOLUTION

## FRANÇAISE

#### JOURNAL DES ASSEMBLÉES NATIONALES

DEPUIS 1789 JUSQU'EN 1815,

CONTRACT

La Narration des érémences; les Débats des Assemblées; les Discussions des principates Sociétés populaires, et particulièrement de la Société des Jaco-Bita: les Proche-Verbaux de la Commune de Paris, les Seances du Tribusal revolutionaires; le Compte-Rendu des principaus préces politiques; le Désieu des mouvement moral , ettrait des journaux des proches des proches des pour les des pour les proches de la commune de la

PAR P .- J .- B. BUCHEZ ET P .- C. ROUX.



TOME TRENTE-NEUVIÈME.

PARIS.

PAULIN, LIBRAIRE,

M. DCCC. XXXVIII.

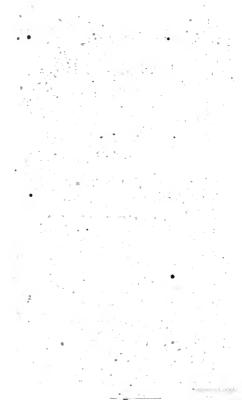

#### HISTOIRE PARLEMENTAIRE

DE L

# RÉVOLUTION

### FRANÇAISE.

FIN DE L'HISTOIRE DU CONSULAT.

du 16 thermidor an x (4 aout 1802) au 28 floréal an xii (18 mai 1804).

En lisant ce qui précède, il est impossible de n'être pas étonné du succès inespéré qui couronne toutes les tentatives de Bonaparte et encourage incessamment son audace. On est surpris dé voir une nation qui parut naguère si terrible dans ses exigences libérales, si facile à émouvoir, si méfiante, si redoutable enfin les armes à la main, se soumettre sans résistance à un homme, et céder sans peine à sa parole et à ses promesses. Ce contraste, quelque imprévu qu'il soit, n'est cependant point inexplicable. lorsqu'on tient compte des habitudes nationales qu'une longue pratique des devoirs sociaux et des croyances catholiques a fondées en France. A la différence de bien des peuples, chacun de nous est habitué à tirer sa gloire individuelle de la gloire de son nom . national; nous nous identifions tellement avec notre patrie, que tout ce qui lui est propre nous est en quelque sorte personnel; le sentiment de la communauté nationale est chez nous plus T. XXXIX.

2 CONSULAT. - DU 16 THERMIDOR AN X (4 AOUT 1802) qu'une doctrine; il s'est en quelque sorte fait chair; il est devenu un instinct qui croît avec nous et ne nous quitte qu'avec la vie. Nous aimons la liberté; mais c'est, avant tout, celle de notre patrie: celle qui résulte d'une indépendance, d'une supériorité nationale incontestable, que rien ne peut gêner. Nous voulons l'égalité, mais c'est pour avoir droit aux mêmes devoirs sociaux. Nous voulons la fraternité, mais nous entendons par-là le libre dévonement du fort au faible, celui du peuple puissant au peuple malheureux. C'est parce que la noblesse et les derniers princes de la race des Bourbons avaient cessé de comprendre ces sentimens qu'ils furent considérés par la nation comme des oppresseurs et des étrangers. Ceux-là, en effet, tiraient vanité d'eux-mêmes; ils n'aimaient pas la France par-dessus tout; mais eux-mêmes plus que la France. A leurs yeux, l'autorité était une propriété personnelle, et non une fonction sociale. Ces hommes étaient en opposition de croyances, de langage et d'habitudes avec la masse du peuple, Aussi, dès que le peuple fut interrogé, il répondit par une explosion de mépris et de haine, sous laquelle ils ne pouvaient que succomber. Cependant à une nation pareille à la nôtre, où chacun s'identifie avec tous, il faut un pouvoir qui représente cette grande unité, et sache donner carrière à l'activité qui en est le signe et l'effet. Aussi, dans cette crise de 4789 à 4795, où, selon les assertions du philosophisme, on se proposait surtout de conquérir la liberté individuelle, il n'y eut pour les individus de liberté nulle part, mais, au contraire, un dévouement aux pouvoirs, une obéissance volontaire à leurs ordres, qui donna à la révolution cette force qui la fit triompher partout. Après le 9 thermidor, il n'y eut plus de pouvoir; c'està-dire que parmi ceux qui en tenaient la place, personne ne sentait plus la pensée nationale, personne ne comprenait la France: il n'y avait parmi eux que des factions et des intérêts particuliers; personne donc à qui l'on pût croire et se fier. La nation attendit : il sembla, sous le directoire, qu'elle ne fût plus composée que de coteries, et qu'elle allât tomber en dissolution. Mais le premier qui se présenterait avec les mots du sentiment

national à la bouche, promettant et prouvant qu'il était capable de les comprendre, et de conduirs la Prance là où elle aspirait, cet homme devait être adopté. Cet homme fut Bonaparte. La Prance le crut aussi franc, aussi loyal, aussi désintéressé qu'il aurait dù l'étre; il promit, et elle se fia à sa parole.

Il n'y avait d'aillears personne pour disputer à Bonaparte ses grandes destinées. Le parti héberiste n'existait plus; et avec lui s'était évanouie cette rage de méliance, cette indiscipline, ces fureurs anti-religieuses, qui avaient tant embarrassé Robespierre, et couvert son époque de si sombres couleurs. Les dantonistes ne formaient plus un parti; ils avaient ce qu'ils avaient désiré, du pouvoir et des jouissances. L'opinion monarchique se jeta du côté où elle voyait des espérances de repos et d'ordre; les catholiques, rendus à la liberté, et avec eux la majorité du peaple, bénissaient l'autorité nouvelle. Les hommes de 89 seuls montraient de l'hésitation et de la crainte; mais le premier consul sut en rallier autour de lui le plus grand nombre et s'en faire des instrumens.

Aussi, dès l'instant où le sénat eut prononcé sur la nouvelle Constitution, tout le monde s'empressa autour du premier consul. Il n'y eut si petite autorité qui ne demandat à lui présenter ses félicitations. Bonaparte renvoya la cérémonie de ces réceptions, ainsi que la publication de l'acte constitutif du 16, au 27 thermidor (15 août), jour qui se trouvait en même temps celui de la fête de l'Assomption, l'anniversaire de la ratification du concordat, et l'anniversaire de sa naissance. Ce jour fut consacré par une fête magnifique, des illuminations, des feux d'artifice, des danses publiques, des distributions. Les Tuileries furent assiégées par les députations de toutes les autorités constituées. Parmi les réponses du premier consul, une phrase seule est remarquable, ainsi que le dit Thibaudeau : c'est celle-ci.: Les destins du peuple français sont désormais à l'abri de l'influence de l'étranger, qui, jaloux de notre gloire et ne pouvant plus vaincre, aurait saisi toutes les occasions de nous diviser. » Ainsi Bonaparte présentait l'autorité qu'on venait de lui donner

CONSULAT. - DU 16 THERMIDOR AN X (4 AOUT 1802) comme le moyen de l'unité française. Les adresses furent d'ailleurs la plupart bassement adulatrices. Les ordonnateurs de l'illumination trouvèrent aussi le moyen de se distinguer au milieu de cette adulation générale. A quarante pieds au-dessus de la plate-forme de l'une des tours de Notre-Dame, ils firent élever une étoile de trente pieds de diamètre. Au centre était placé le signe du zodiaque sous lequel se levait le jour de la naissance du premier consul. Cette étoile brilla toute la nuit. Cependant, en même temps qu'on fétait sur les places publiques le jour de la naissance de Bonaparte, l'église fêtait l'Assomption; et l'archevêque de Paris donnait à Notre-Dame l'ordination épiscopale à un parent du premier consul, à l'abbé Fesch, son oncle. C'était une sorte d'alliance que Bonaparte contractait avec l'église. Il semblait chercher toutes les occasions de lui donner des gages de réconciliation complète. Un arrêté des consuls du 2 fructidor apprit au public qu'un bref du pape Pie VII, donné à Rome le 29 juin précédent, rendait à la vie séculière et laïque le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, ministre des relations extérieures. Cette mesure, en effaçant nn scan-

Le 5 fructidor, le premier consul alla, pour la première fois, présidier le sénat. Il s'y rendit avec une pompe royale. Il traversa Paris entre deux haies de troupes, avec une escorte nombreuse et brillante. Il fut reçu par les sénateurs avec un cérémonial tout monarchique. Les oratenrs du conseil d'état présentèrent divers projets. L'un était un réglement du sénat. Le premier article mettait ce corps sous la dépendance du pouvoir; il portait que les consuls convoquaient le sénat et indiquaient les jours et heures de ses séances. Un autre projet était relatif à l'ordre dans lequel les cinq séries seraient appelées à présenter leurs députés au corps législatif, et à la désignation des membres du tribunat qui sortiralent les quatre années suivantes. Un troi-

dale, rendait plus saillant celui que présentait encore Fouché, ex-prêtre, ex-oratorien, ministre de la police, et exerçant, comme Talleyrand, la vie laïque. Fouché au reste ne resta pas long-

temps ministre.

sième projet se rapportait an mode de dissolution du corps législaif et du tribunat. Un quatrième proposait la réunion de l'îlle d'Elbe au territoire de la République, etc., etc. Toss projets réglementaires furent convertis en sénatus-consulte et proclamés par le premier consul le 12 fructidor suivant. La liste des tribuns surtout fut arrêtée le 14, et le décret de réunion de l'îlle d'Elbe futerad u le 18.

Le 24 fructidor, un sénatus-consulte réunit au territoire de la République les départemens du Pô, de la Doire, de Marengo, de la Sezia, de la Stura et du Tanaro, c'est-à-dire tout le Piémont, et accordà à ces départemens dis-sept députés au corps législatif.

Le 28 fractidor, le premier consul nomma membres du sénat Abrial, ministre de la justice; Dubelloy, archevêque de Paris; le général Aboville; Fouché, ministre de la police générale, et Rœderer, conseiller d'état. Comme la fonction de sénateur était incompatible avec le ministère ainsi qu'avec le conseil d'état, Abrial, Fouché et Rœderer se tronvèrent en réalité destitués et fort mécontens. Cependant on sut calmer leur mauvaise humeur. On donna à Fouché 1,200,000 francs sur la caisse des jenx, et de plus on ménagea son amour-propre. Il ne fut pas remplacé à la police; ce ministère fut provisoirement supprimé. Nous ignorons quels furent exactement les motifs de ces destitutions. Quoi qu'il en soit, Bonaparte semblait prendre à tâche de recomaître la ixveur dont on venait de l'honorer par un redoublement d'activité.

Cependant, il se formait une opposition dans l'armée. Elle se groupait autour de deux hommes qui se tenaieur en debors de la conr ofisulaire, Morean et Bernadotte. Moreau vivait retiré à la campagne, affectant dans ses manières et son costume une simplicité qui contrastait avec la dignité et le luxe de Bonaparte. Il ne dissimulait pas son mécontentement; il refusa d'assister au Te Deum chanté à l'occasion du concordat. Bernadotte alla plus loin. Nommé commandant en chef de l'armée de l'Ouest, il prépara à Rennes, son quartier-général, le plan d'une insurrection militaire. Il fut dénoncé. On arrêta Simon son chef d'état-major, et Marbot, son aide-de-camp. Quant à lui, on se borna à le

destituer; on respecta dans sa personne le beau-frère de Joseph Bonaparte. Cette espèce de pardon ne séduisit pas Bernadotte. De retour à Paris, il s'entoura de nouveau de mécontens, et accueillit tous ceux qui craignaient l'ambition de Bonaparte ou étaient jaloux de sa fortune. On le soupçonna, injustement sans doute, d'avoir eu connaissance d'un complot contre la vie du premier consul, pour lequel furent arrêtés le général Donadieu. le colonel Fournier et quelques autres. Le général Delmas s'echappa. On cacha avec soin tontes ces tentatives, qui pouvaient en exciter d'autres. On savait qu'en ces sortes d'affaires, l'insuccès n'est point toujours un motif de découragement, que les conspirations sont des maladies contagieuses; et d'ailleurs on craignait de faire soupçonner aux citoyens que l'armée était moins affectionnée qu'ils ne le pensaient. Toutes ces tentatives déjouées n'empêchaient pas Bernadotte de prêter l'oreille aux opposans. Il allait souvent chez madame de Staël qui avait cessé d'aimer Bonaparte dès qu'elle n'avait plus eu à le protéger. « Il se formait autour de Bernadotte, dit madame de Staël (1), un parti de généraux et de sénateurs qui voulaient savoir de lui s'il n'v avait pas quelques résolutions à prendre contre l'usurpation. Il proposa divers plans qui se fondaient tous sur une mesure législative quelconque, regardant tout autre moyen comme contraire à ses principes, Mais, pour cette mesure, il fallait une délibération au moins de quelques membres du sénat, et pas un d'eux n'osait souscrire un tel acte. >

Le général Lannes faisait aussi de l'opposition, mais dans les salons des Tuileries. Il était commandant de la garde du premier consul. Celle-ci, successivement renforcée, se composait déjà de quatre bataillons d'infanterie et de deux régimens de cavalerie. Il était important qu'elle dépendit d'un homme sûr. On ne se défiait pas de Lannes; on le croyait trop loyal pour trabir la confiance qu'on avait en lui. Cependant, on profita d'un déficit qu'on trouva dans la caisse de la garde dont le soin lui apparténait

<sup>(1)</sup> Dix années d'exil, ing 17

pour se montrer irrité et pour l'éloigner; on l'envoya ambassadeur en Portugal.

La France ne savait rien de tous ces petits soins, de tous ces petits arrangemens de personnes qui préoccupaient la cour consulaire; elle ne voyait que les faits publics.

Cependant, le premier consul avait profité de la paix avec l'Angleterre pour poursuivre plusieurs expéditions maritimes. Nous parlerons d'abord de celle qui fut commencée et terminée en l'an x. Elle fut dirigée sur Alger. Depuis quelques mois, des armemens sortis des ports de cette régence parcouraient la Méditerranée, insultaient les pavillons des alliés de la République, osaient menacer nos côtes et arrêter quelques-uns de nos bâtimens. On fit faire des représentations; on rappela les termes du traité signé le 26 frimaire; Mustapha-Pacha, alors dey d'Alger, répondit en demandant qu'on lui payât une indemnité de 200,000 piastres. En conséquence, le contre-amiral Leissègues recut ordre de se rendre avec une division navale devant la ville d'Alger. Il avait à bord le commandant Hullin, porteur d'une lettre de Bonaparte dont le style sévère et froidement menaçant était de nature à effrayer le dey. Celui-ci accorda tout ce qu'on lui demandait. Il envoya de plus un ambassadeur rendre hommage au représentant de la République, et il lui adressa des présens.

On était moins heureux dans une seconde expédition maritime commencée déjà depuis long-temps. Nous voulons parler de celle qui avait eu pour destination Saint-Domingue, et avait été chargée de faire rentrer cette colonie sous l'obéissance de la République.

Depuis long-temps, à Saint-Domingue, le règne des noirs et des hommes de couleur avait succèdé à celui des blancs. Les colons avaient été chassés; leurs habitations étaient devennes la propriété de ceux qui les cultivaient, ou des chefs insurgés qui s'en étaient emparés. Cependant le drapeau tricolore flottait encore dans cette lle; était celui de l'armée noire comme de l'armée mulatre. On y reconnaissait la France comme la mère patrie; on avait repoussé les tentatives des Anglais; on s'y con-

au gouvernement de la République, les uns, de peur de perdre une autorité qu'ils considéraient comme usurpée; les masses, par craînte du retour des colons et du rétablissement de l'esclavage.

Deux chefs régnaient à Saint-Domingue et se partageaient le territoire: l'un était le mulatre Rigaud, qui, à la tête des homnes de sa couleur, occupait la partie sud; l'autre était le nègre rousaint-Louverture, qui occupait la partie nord à la tête des noirs.

Le directoire avait envoyé à plusieurs reprises des agens chargés de réorganiser la colonie ; ils avaient été acqueillis avec des démonstrations de respect, mais ils n'avaient iamais obtenu la moindre obéissance. Toussaint-Louverture, auquel on s'était adressé particulièrement, n'avait cessé de protester de sa fidélité à la République. Il avait même envoyé ses deux fils en France. et les y faisait élever, les donnant ainsi en quelque sorte comme otages de sa foi, mais n'en agissait pas moins en chef indépendant. Le dernier envoyé du directoire fut le général Hédouville, Celui-ci chercha à raccommoder les deux chefs qui se disputaient l'île; il ne réussit point, Sur ces entrefaites, Toussaint-Louverture entra en négociations avec les Anglais pour obtenir d'eux la cession de quelques points qu'ils occupaient sur la côte de l'île et qu'il n'avait pu leur arracher. Hédouville se plaignit; Toussaint répondit que cette affaire ne le regardait pas, et qu'en cette circonstance il agissait dans l'intérêt de l'intégrité coloniale. En effet les Anglais évacuèrent ces points, parce qu'ils leur coûtaient trop cher à garder. C'était le Port-au-Prince et le môle Saint-Nicolas. Cependant Hédouville s'embarqua pour la France, laissant à Rigaud des ponvoirs qui l'établissaient commandant de la partie sud, et donnaient à son autorité une légitimation que Toussaint ne possédait pas. Cette circonstance amena la guerre entre les hommes des deux couleurs : elle fut atroce et sanguinaire.

Les choses étaient en cet état lorsque le premier consul commença à s'en occuper. Il résolut de donner l'autorité au parti qui lui parut le plus fort, c'est-à-dire aux noirs. Il résolut de rappeler en France le général Rigaud, et de nommer Toussaint général en chef. En conséquence, trois envoyés, Vincent, Raimond, homme de couleur, et le général Michel partirent de France et se rendirent auprès de Toussaint-Louverture, Celui-ci, qui ignorait le but de leur mission, les fit sous main arrêter dès qu'ils furent débarqués. On saisit leurs papiers ; puis le général noir, feignant d'être étranger à leur arrestation, les fit mettre en liberté et leur donna audience. On pense bien que Toussaint ne repoussa point le surcroît d'autorité qu'on lui donnait. Il eut soin de faire connaître sa confirmation au grade de général en chef ; mais il ne fit pas imprimer la proclamation du premier consul. Il en redoutait l'effet sur ses noirs. En effet, Bonaparte y rappelait que le peuple français était le seul qui reconnût leur liberté et l'égalité de leurs droits. Il promettait enfin que l'esclavage était à iamais aboli à Saint-Bomingue. Cependant, Rigaud et ses mulâtres se soumirent aux ordres de la mère-patrie. Le premier s'embarqua pour la France, et Toussaint-Louverture alla occuper la partie espagnole de Saint-Domingue cédée à la France par le traité de Bàle.

Possesseur de l'autorité suprème, Toussaint convoqua une assemblée centrale qui fut chargée de rédiger une constitution. On y décida que tout homme, quelle que fût sa couleur, était admissible à tous les emplois; que le pouvoir législatif serait exercé par l'assemblée centrale; que l'administration de la colonie serait confiée à un administrateur qui correspondrait directement avec le gouvernement de la métropole; que Toussaint était nommé gouverneur à vie, avec pouvoir de choisir son successeur; mais ce successeur devait être remplacé après cinq ans de pouvoir.

Vincent fut chargé de porter cette constitution au premier consul, et de la soumettre à sa sanction. Celui-ci ne put supporter l'idée qu'on voulut faire la loi à la France, et malgré les observations de Vincent, encouragé par les sollicitations des colons, il résolut l'expédition qui eut de si tristes résultats.

Le 50 brumaire an x (21 novembre 4801) une armée navale forte de trente-cinq vaisseaux de ligne et vingt-trois frégates

sortit de Brest sous les ordres du vice-amiral Villaret-Joyeuse. Elle portait une armée de débarquement de vingt mille hommes commandée par le général Leclerc, beau-frère de Bonaparte. Une partie de la flotte se porta le 12 pluviose (1er février 1801) vis-àvis du Cap. On demanda l'entrée du port ; elle fut refusée. On alla débarquer à quelques lieues; le noir Christophe évaçua la ville du Cap après l'avoir incendiée. Pendant ce temps d'autres débarquemens avaient lieu plus heureusement. Le général Boudet s'emparait du Port-au-Prince, dont les défenses lui étaient livrées par le mulatre Bardet ; le môle Saint-Nicolas et les Cayes se rendaient ; le général Kerversan s'emparait sans résistance de la partie espagnole. Ainsi l'armée était en possession de tons les points militaires de la colonie. Elle reçut bientôt des renforts considérables qui en portèrent l'effectif à trente-quatre mille hommes. Alors elle se mit à agir. Les noirs furent battus partout où on les rencontra. La plupart des chefs se rendirent, et Toussaint-Louverture lui-même, après avoir tenté la fortune dans huit combats, se soumit au gouvernement et se retira dans une babitation qu'il s'était appropriée près des Gouaïves. Mais il s'agissait de rendre la pacification stable. Dans ce but, on essava d'incorporer l'armée noire dans l'armée française; mais les préventions de conleur rendirent cette mesure impossible. D'un autre côté, la situation de notre armée était affreuse. La flèvre jaune v faisait des ravages terribles auxquels elle ne ponvait échapper. La mortalité était effrayante, chaque jonr l'épidémie faisait une centaine de victimes. Elle frappait les généraux comme les soldats; les généranx Ledoyen, Hardy, Debelle, venaient de snccomber, Sur ces entrefaites, on saisit des lettres de Toussaint qui apprirent qu'il n'attendait, pour reprendre les armes, que le moment où la maladie aurait suffisamment affaibli l'armée. On fit arrêter Toussaint et on l'envoya en France. On résolut de désarmer les noirs. Cette mesure recut un commencement d'execution; les noirs y répondirent bientôt par des insurrections partielles; enfin, le feu de la révolte gagnant de proche en proche s'étendit à toute la colonie. L'armée n'était plus en état de l'éteindre; sur les trente-quatre mille hommes qui la compossient primitivement à la fin de l'an x, vingt-quatre mille étaient morts, sept mille étaient dans les hôpitaux; il n'en restait que deux mille cinq cents sous les armes, qui curent bien de la peine à se conserver quelques villes de la côte où ils s'étaient réfugiés. Ce fut dans cette situation affreuse que Leclerc lui-même succomba au Cap dans la nuit du 10 au 11 brumaire an xu (1 à 2 novembre 1802). Rochambeau lui succéda dans le commandement.

Cependant, le premier consul, instruit de cette situation, s'empressa de faire partir des renforts. Environ quinze mille hommes furent encore sacrifiés. Rochambeau, se trouvant à la tête de ces nonvelles forces, tenta une seconde campagne; il débarrassa d'abord le Cap des troupes noires qui l'assiégeaient; puis il s'avança dans le sud. Mais ses troupes n'étaient pas assez nombreuses; déjà les affreux effets du climat les avaient affaiblies. Il fut obligé, après des marches qui multiplièrent les maladies, et des engagemens désastreux, de renter au Cap avec trop peu de soldats pour en prolonger long-temps la défense.

Nous terminerons en quelques mots l'esquisse de cette désastreuse expédition. Au moment où le général désespérait de la défense, les hostilités recommençaient entre la France et l'Angleterre. La rupture du traité d'Amiens ne permettait plus de compter sur des secours; Rochambeau aima mieux remettre le Cap aux noirs que le rendre aux Anglais. Il traita avec Dessalines, et évacua la ville le 9 frimaire an xII (1er décembre 1803). La garnison s'embarqua avec un grand nombre de familles qui fuvaient la férocité des noirs. Mais pour comble de malheur, ce convoi tomba entre les mains des Anglais, et ceux-ci montrèrent dans cette occasion une rapacité qui a déshonoré pendant longtemps leur nom dans les Antilles. Parmi les généranx qui occupaient les autres points des côtes, Brunet se rendit aux Anglais, Sarrazin réussit à se retirer à Cuba, Noailles s'embarqua aussi pour se réfugier dans cette île; attaqué dans sa navigation par une corvette anglaise, il s'en empara à l'abordage, mais il fut tué. Ses troupes au moins furent sauvées. Il ne resta plus à SaintNous avons considérablement anticipé sur la narration qui va suivre pour rendre compte en une seule fois d'une expédition impolitique qui coûta à la France près de cinquante mille homes de ses meilleures troupes, et perdit pour toujours une riche colonie. Nous allons maintenant retourner en arrière pour reprendre notre récit au point où nous l'avions laissé lorsque nous avons entrepris de raconter le triste épisode des campagnes de Saint-Domingue.

Après les rudes secousses qui avaient ébranlé l'Europe et les changemens qu'avaient apportés les conquêtes de la République, el restait un ébranlement que la paix entre les grandes puissances n'avait pas fait cèsser. Les princes allemands dépossétés par nos acquisitions sur les bords du Rhin demandaient des indemnités. Ils en discutaient entre eux le réglement. Cette affaire fut terminée dans le commencement de l'an xx. On reprocha en cette circonstance à la France d'avoir appelé l'intervention de la diplomatie russe pour régler les intérêts germaniques. Mais ce que le premier consul voulait par-dessus toits, c'était arriver à un état stable et arrêté, qui lui semblait une des meilleures garanties de la paix. Il réussit dans ses désirs en employant la médiation du carar. Le succès justifia les moyens dont il s'était servi en cette occasion.

En même temps, le premier consul cherchait à rétablir des relations amicales avec l'Orient. La paix signée afte la Porte n'avait pas suffi pour rouvrir à notre commerce les voies que la guerre avait fermées de ce côté. D'une autre part, les troupes anglaises tenaient encore garnison à Alexandrie. Il s'agissait de connaître le but et les chances de cette occupation prolongée. Ce fut l'ôbjet d'une mission dont fut chargé Sébastiani. Celui-ci, qui n'était alors que colonel, s'embarqua à Toulon le 29 fructi-dor an x (29 août 1802). Il se rendit d'abord à Tripoli, sur la côte d'Afrique; de là il alla à Alexandrie, au Caire, à Saint-Jean-d'Acre. Partout il fut magnifiquement accueilli. Mais, les jour-

nanx anglais firent mille commentaires sur cé voyage; ils en inférèrent que le cabinet des Tuileries n'avait pas renoncé à ses projets sur l'Égypte.

Il s'agissait enfin de ramener la paix en Helvétie, que la guerre civile désolait. Les fédéralistes étaient aux mains avec les militaires; ils voulaien rétablir les choses sur l'ancien pied en détrnisant tout ce qu'avait fait le directoire. On se souvient que celui-ci, en envahissant la Suisse, avait forcé les anciens cantons à renoncer à leurs droits de souveraineté féodale sur les cantons qui étaient auparavant leurs tributaires, et à les admettre comme leurs égaux; enfin le directoire avait établi en Suisse un gonvernement unitaire. Or, après le traité de Lupéville, à peine les troupes françaises eurencelles évacué le territoire des cantons, que les fédéralistes et l'aristocratie commencèrent à remuer; ils prirent enfin les armes, attaquérent et chassèrent le gouvernement fédéral.

Le premier consul ordonna à Nev d'entrer en Suisse à la tête d'une armée, d'occuper le pays et de faire mettre bas les armes aux deux partis. Cette opération ne coûta pas une goutte de sang: elle eut lieu dans le commencement de brumaire an vi (octobre et novembre 1802). Cinquante-six députés notables se rendirent à Paris, et vinrent y former un congrès. On comptait parmi eux trente-deux unitaires et quinze fédéralistes. Une commission de sénateurs composée de Barthelemy, Fouché, Rœderer et Desmeuniers fut chargée de les écouter et de convenir avec eux d'un réglement qui terminât les différends. Ce. fut de ce congrès que sortit la constitution qui régit la Suisse jusqu'en 1814. Le premier consul la sanctionna , on plutôt lui donna force de loi, par un acte qui fut appelé acte de médiation, et qui le constituait en réalité médiateur de la confédération suisse . titre qu'il prit en effet lorsqu'il se fut revêtu de la couronne impériale.

Il y avait dix-neuf cantons de reconnus, et trois espèces de constitutions: les constitutions démocratiques, les constitutions aristocratiques et les constitutions des nouveaux cantons, Les premières n'étaient que la réintegration des anciennes coutumes qui gouvernaient ces chatons; les secondes étaient fondées encore sur la réintégration des lois anciennes, mais modifiéres par la doctrine de l'égalité des droits. Quant aux cantons nouveanx, l'acte de médiation y créalt le système que chacun d'eux avait para désiere. On voit que le premier consul entendait un peu mieux que le directoire l'intérêt français. Il comprenait très-bien que cet intérêt commandait à la France de s'entourer autant que possible de fédérations, parce que celles-ci ne peuvent jamais présenter à notre activité les obstacles et la force de résistance que pourraient lui opposer des gouvernemens unitaires. Quoi qu'il en soit, voici l'Acte de médiation tel qu'il fut signé par Bonaparte, le 30 pluviose an x1 (19 février 1805). Il fut publié dans les journaux du temps le 5 ventose suivant.

« Acte de médiation fait par le premier consul de la République française entre les partis qui divisent la Suisse.

 Bonaparte, premier consul de la République, président de la république italienne, aux Suisses.

» L'Helvétie, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution ; elle ne pouvait trouver en elle-même les movens de se reconstituer. L'ancienne affection de la nation française ponr ce peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses armes et fait reconnaître comme puissance par ses traités : l'intérêt de la France et de la république italienne, dont la Suisse couvre les frontières ; la demande du sénat , celle des cantons démocratiques, le vœu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent. Les sénateurs Barthélemy, Ræderer, Fouché et Desmeunier ont été par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat helvétique, et des villes et cantons, rénhis à Paris. Déterminer si la Suisse, constituée fédérale par la nature, pouvuit être retenue sous un gouvernement central autrement que par la force : reconnaître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœn de chaque canton; distinguer ce qui répond le mieux aux idées que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur; concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le temps avec les droits restitués à la masse des citovens, tels étaient les objets qu'il fallait soumettre à l'examen et à la discussion. Leur importance et leur difficulté nous ont décidés à entendre nous-mêmes dix députés nommés par les deux partis, savoir : les citoyens d'Affry, Glutz, Jauch, Monnot, Reinhart, Sprecher, Stapfer, Ustery, Vatteville et Vonflue; et nous avons conféré le résultat de leurs discussions tant avec les différens projets présentés par les députations cantonnales qu'avec les résultats des discussions qui ont eu lieu entre ces députations et les sénateurs-commissaires. Ayant ainsi employé tous les movens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à proponcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse. STATUONS CE qui suit. >

Suivent les dix-neuf constitutions et l'acte fédéral qui réglait que la présidence de la fédération appartiendrait annuellement à un canton. Suivaient encore divers arrétés du premier consul: l'un nommait le canton directeur pour 1805, et le landaman de la Suisse pour 1802; l'autre réglementait tout ce qui était relatif à la dette publique, aux créances et aux biens nationaux. Cet acte de médiation fut généralement bien accueilli en Suisse; il fut mis partout à exécution sans résistance. Quelques mois auparavant, le Valais avait été détaché de la Suisse et érigé en république indépendante. C'est ainsi qu'on prépara l'incorporation de cette contrée au territoire de l'empire français.

La session du corps législatif de l'an xi fut ouverte le 2 ventose (21 février 1805). On y vota un grand nombre de lois dont nous allons mentionner les plus importantes. Nulle opposition, nulle discussion même, ne troubla la tranquille uniformité des séances du tribuuat. On y entendit seulement des discours apologétiques. Il semblait que les membres de ce corps se fussent entendus pour démontrer que leur coopération à la formation

des lois était une pure affaire de formes, et par conséquent leurs fonctions une superfétation dans un gouvernement aussi bien conduit que celui possédé alors par la République. Cette réflexion ressortait d'autant plus naturellement de l'examen des séances, que l'on savait avec quel soin les projets étaient étudiés dans le conseil d'état et par le premier consul lui-même. Quoi qu'il en soit, on vota sans bruit beaucoup de lois administratives utiles. On organisa l'exercice de la médecine : on rétablit les examens et les réceptions. On décréta l'organisation du notariat. Ou régla les formalités à suivre pour changer de nom et de prénom, mesure rendue nécessaire par le désir qu'éprouvaient beaucoup de personnes de se débarrasser de leurs prénoms empruntés au calendrier républicain ou à l'histoire romaine. On établit des chambres consultatives ponr les manufactures, les arts et les métiers. On décréta l'ouverture de nouvelles routes et de quelques canaux. On établit l'administration forestière, le martelage pour le service de la marine, les gardes champêtres particuliers, etc. On ordonna la levée de cent mille conscrits pris sur l'an xI et l'an XII (loi du 6 floréal - 26 avril 1803). Une loi régla la solde des retraites, le régime des invalides, les traitemens de réforme et les secours alloués aux veuves et orphelins des militaires. On créa des camps de vétérans. On accorda à la banque de France de nouveaux priviléges. On s'occupa du budget. Les recettes de l'an xa devaient s'élever à 589 millions. Comme on prévoyait la guerre, on les fixa (le 4 germinal) à la même somme pour l'an xii; mais on ouvrit au gouvernement un crédit de 400 millions. On alloua au premier consul une liste civile de 6 millions, et à chacun des deux autres consuls une indemnité de 600,000 francs. Enfin, le corps législatif adopta le titre préliminaire et les onze titres suivans formant le premier livre du code civil.

La session de l'an xx fut close le 8 prairial (28 mai 1805) mais sous des auspices sombres. Dans la séance du 30 floréal précèdent, le gouvernement annonca que l'ambassadeur d'Angleterre venait d'être rappelé, et que l'ambassadeur de France était éralement sorti de Londres. Le traité d'Amieus était rompu ; on ullait commencer cette guerre qui ne devait se terminer qu'à la restauration. Mais on était loin alors de prévoir un tel avenir. On croyait que l'on n'aurait à combattre que la seule Angleterre, et non l'Europe entière acharnée contre nous. L'Angleterre ne devait pas l'espérer non plus. Aussi est-on en droit de s'étonner de la voir s'engager seule contre une puissance telle que la République. Ce fut chez eux une affaire de lutte parlementaire et d'opinion publique, le résultat du triomphe obtenu dans les chambres par le parti aristocratique sur le parti populaire, .des tories sur les wigs, plutôt que la suite de dissentimens diplomatiques inaurmontables.

Quoi qu'il en soit nous allons donner sur cette guerre, qui eut une si grande influence sur les destinées de notre patrie, les documens qui en expliquent les causes ou les prétextes. Nous les trouvons réunis dans un discours qui fut prononce au tribunat. Le voici:

Rapport sur les pièces relatives au traité d'Amiens et à sa rupture, fait au tribunat, par Daru, organe d'une commission spéciale. — Séance du 5 prairial an x1 (25 mai 1805).

a Tribuns, lorsque vous avez entendu un cri de guerre retentir dans l'Europe, vous avez regardé autour de vous : vous avez ne l'Europe pacifiée, le Nord tranquille, l'empire d'accord our son organisation, l'Autriche en possession de ses nouveaux états, la Suisse reprenant son ancien gouvernement et sa liberté, le Saint-Siége relevé, le royaume de Naples évacué par nos troupes, la maison d'Espagne assies eur les trois trônes que les traités lui ont assurés, les républiques d'Italie organisées, l'Angleterreétablie dans ses conquêtes; et, jetant ensuite les yeux sur vos alliés, vous avez da croire qu'eux seuls avaient à se plaindre. La république Batave attendait encore la restitution du cap de Bonne-Espérance; l'empire Ottoman celle de l'Egypte; vous mêmes celle de Malta l'ordre qui en est le souverain; et cependant ce n'était ni de la Hollande, ni de la Turquie, ni de la France que

18 CONSELAT. — DE 16 THERM AN X (4 AOUT 1802) s'élevait ce cri de guerre; c'était de chez ce peuple qui seal donnait un juste sujet de plainte en retenant encore ces importantes nossessions.

Yous avez su qu'il y avait une négociation ouverte, quoiqu'il ne parût pas qu'il y eût de ponvicaus inférêts à diacuter; et vous enez d'apprendre que le seul résultat de cette négociation est une provocation offensante de la part de la puissance qui a différé l'exécution des traités, et qui s'y refuse aujourd'hui formellement.

› Yous avez sous les peux les pièces originales d'une si importante négociation; et quoique le délai de quelques heures soit insuffisant à un orateur pour en developper toutes les conséquences, il ne l'est pas pour que vous avez déjà médité les grands intérêts dont je viens vous entretenir.

 Je vais vous présenter l'avalyse de la négociation, l'exposé des griefs de l'Augleterre et de la France, l'examen des conditions proposées, et les résultats probables de la guerre par rapport aux deux états.

Lorsque la nation française, réunie pour la première fois en assemblée vraiment représentative, entreprit l'examen de son ancienne charte constitutionnelle, et ressaisit les droits imprescriptibles qui appartiement à tous les peuples civilisés, on commença à concevoir quelques craintes sur les dispositions du cabinet anglais. Son ambassadeur, témoin oculaire de ces grands événemens, s'empressa d'assurer l'assemblée nationale « du désir » ardent que le ministère anglais avait d'entretenir (1) l'amitié, l'harmonie qui subsistaient entre les deux nations.

› Pour ôter aux étrangers tout prétexte de prendre part à nos discussions intérieures , les représentans du peuple proclamèrent l'amour de la pation pour la paix, sa renonciation à tout projet de conquête, son respect pour l'indépendance de tous les gonvernemens.

· Quels projets d'agression surait-on pu supposer à un peuple

<sup>(1) «</sup> Lettres de M. le duc de Dorset , ambassadeur d'Angleterre, des 26 juillet et 5 août 1789. »

qui luttait avec effort contre son gouvernement, contre deux classes privilégiées, contre tant de préjugés ou d'habitudes; à un peuple divisé en plusieurs partis, agité dans ses villea, dans ses campagnes mêmes, épuisé dans ses finances, et égaré jusqu'à abolir précipitamment des impôts déjà insuffisans, quoique odieux; à un peuple enfin dont les armées n'avaient jamais été si faibles, et qui les voyait commandées par des chefs ennemis de sa révolutio?

- Un politique ordinaire pouvait des lors prédire au peuple français, vous alle avoir toute l'Europe à combattre, une gerre civile dévastera le tiers de la France; un grand nombre de vos citoyens ira se joindre à vos engemis; vos flottes, vos places fortes, vos colonies seront livrées par la trahison, les factions vont vous déchirer; le sang coulera au dedans comme au dehoys, et la famine atteindra ceux qu'éparguera la hache ou l'épée.
- a Mais où est le génie qui ets cei un tracte ou trançais, ne désespérez point de votre indépendance; que les citoyens restent fermes à leur poste; qu'un million de soldats se précipite vers les frontières; il est de grands hommes dans ces rangs obscurs! La constance des gens de bien triomphera du désordre et des factions; ils resteront indivantables à l'aspect des têtes singlantes, comme vos soldats devant les bataillous ennemis; les meilleures rroupes, les plus fameux, généraux de l'Europe fuiroga, devant vous; la gloire de la nation effacera, adoucira ses malheurs; vous vous édancerez au dels de toutes vos frontières; vous porteres vos armes en Afrique et en Asie; un homme paratira qui viendra terminer tout ce qui restait indécis, calmera les factions, éteindra jusqu'aux haines; l'Europe vous respectera; les rois deviendront vos amis, et es peuples se presseront autour du faisceau de la République...
- » Si quelqu'un ett ose tenir ce langage, on l'aurait traité d'insense; je n'ai fait cependant que vous raconter votre histoire : ce qu'in étoit pas permis au gésie de prévoir, le peuple français l'a accompli : mais il ne nouvait nas le nevoir lai-même.
  - » Ses ennemis étaient si loin de croire à la probabilité de tels

prodiges, qu'ils l'accusèrent de méditer une agression, parce gu'eux mêmes la désiraient : s'ils eussent pu le croire en état de faire la guerre, ils ne lui en auraient pas supposé l'intention. Mais ils furent trompés par leur haine; ils le furent par les rapports de tous ces transfuges qui leur etagéraient les désordres intérieurs de la France et la puissance d'un parti tout prêt à favoriser les entreprises de l'étanger.

L'étranger viola notre territoire, et son agression fut le signal de ce noble enthousiasme qu'on n'avait pu prévoir. Not en meuis s'aperçurent que les calculs des passions sont toujours faux : les Français comprirent qu'il est toujours pussi imprudent que honteux d'appeler les étrangers dans les dissensions intérieures.

Nons les vimes se diviser tandis que nons nous réunissions; conqueirs anns savoir ce qu'ils devaient faire de leurs conquêtes; protéger la famille royale, et ne pas lui permettre d'approcher de ces états que l'on euvahissait en son nom; fomenter la révolte, et ne fournir aux révoltés que des armes pour nuire, et non pas des secours pour réussir; faciliter à des Français égarés une invasion dans leur natrie, et les abandonner dans leur défaite.

Nous les vinnes tour à tour exiger que la France rappelât son ancienne dynastie, et reconnaître aux Français le droit de se choisir un gouvernement; réfuser de traiter avec ce gouvernement sons le prétexte de son instabilité, et employer jusqu'au crime pour le détruire; réclamer le droit des gens, et outrager les ambassadeurs; enlever des représentans du peuple, des ministres, des généraux que la trahison leur avait livrés; ouvrir des négociations pour la paix, et faire ou laisser assassiner les négociateurs; nous commander la restitution de nos conquêtes, et nous en prososer le partage.

La République vit successivement diminuer le nombre de ses ennemis, et s'éteindre les passions qu'une lutte si violente, si imprévue, avait allumées. Les désastres d'une campagne malheureuse achevèrent de faire sentir aux Français le besoin de la réunion de tous les partis, et la nécessité de confier les rênes du gouvernement à un homme digne de ces grandes circonstances : la gioire le nommait, et la voix du peuple français est toujours d'accord avec la gloire.

Dès que le nouveau chef de la nation fut installé dans sa magistrature, sa première pelasée fut de mettre un terme à sa gloire militaire, et d'en chercher une autre en rendant à sa patrie la paix, les lois, le commerce et les arts.

 Ici commence cette négociation de trois années dont toutes les pièces originales sont soas vos yeux, et dont je me contenterui de faire une analyse rapide pour rappeler seulement à votre mémoire ce que chacum de vous a déjà profondément médité.

Analyse de la négociation entre la République française et l'Angleterre depuis le 5 nivose an VIII.

Le chef de la République pouvait à bon droit soupçonner les ministres du cabinet britannique de ne pas désirer la cessation d'une guerre que leurs prodigalités et leurs intrignes prolongaient depuis huit ans ; il pensa qu'il diminnerait leur fatale influence en s'adressant au mondrque, et il écrivit directement au roi d'Angleterre, le 5 nivose an vur, pour lui proposer l'ouver-urre d'une négociation, afin de ramener cette paix, le premier des besoius, la première des ploires (1).

. D'abord ce système de communications directes entre les chefs des deux états fut rejeté; le ministère anglais voulut s'en réserver la correspondance, et il répondit « qu'on ne pouvait espérer la » cessation des causes qui avaient nécessité la guerre en négo-» ciant avec eeux qu'une révolution nouvelle avait si récemment

- investis du pouvoir en France ; que c'était à une résistance dé-
- terminée qu'on devait la conservation de l'ordre social en Eu rope; qu'il fallait, pour espérer quelque avantage réel d'une
- » négociation, que les causes de la guerre eussent dispara, que
- » la résistance cessat d'être une nécessité, qu'on vit régner en

<sup>(</sup>i) Voyez dans le tome précédent la lettre du premier contul au rei d'Angieterre, et la réponse du lord Granville. (Note des auteurs, )

• France de meilleurs principes; et que le garant le plus naturel et en même temps le meilleur de ce changement se trouverait dans le rétablissement de cette pace de princes qui, durant tant » de siècles, surent maintenir au dedans la prospérité de la nation française, et lui assurer de la considération et du respect au debres. Mais, ajoutait-on, quelque déplorable que puisse être un pareil événement, et pour la France et pour le monde » entier, sa majesté britannique n'y attache pas exclusivement la possibilité d'une pacification solide et durable; elle ne prétend pas prescrire à la France quelle sera la forme de son gouvernement, ni dans quelles mains elle déposera l'autorité (t). »

» Cette reconnaissance du droit qu'ont les nations de déterminer la forme de leur gouvernement était d'autant plus inévitable que c'est de l'exercice de ce droit que le prince que l'on fait parler ainsi tient-sa couronac. Quoique dans cette note on evit affecté d'essayer l'apologie de la guerre plus que d'indiquer les moyens de la terminer, le premier consul fit proposer une suspension d'hostilités et la nominatiou de plésipotentiaires pour accélérer la négociation (2).

Ces deux propositions furent rejetées: le ministère britannique déclara qu'il concerterait avec ses alliés les moyens d'une négociation immédiate, lorsqûte, dans son jugement, il pourrait être suffisamment pouvru à la sûreté de l'Angleterree de l'Europe (5).

• Tel fut le résultat des premières tentatives que le gouvernement français avait faites pour la paix : l'Angleterre rejeta même ces propositions de suspendre les hostilités et de négocier.

» La bataille de Marengo servit de réponse à ce refus:

 Le cabinet de Vienne commença une négociation, et bientot après celui de Saint-James déclara de son prôpre mouvement qu'il était disposé à concourir avec l'Auriche aux négociations qui pouvaient avoir lieu pour une pacification générale, et à en-

<sup>(1) .</sup> Note du lord Grenville du 5 janvier 1800.

<sup>(2) \*</sup> Note du ministre des relations extériences du 28 nivose au vut.

<sup>(3) «</sup> Note de lord Grenville du 20 janvier 1800. »

voyer des plénipotentiaires aussitôt que l'intention du gouvernement français d'entrer en négociation lui serait connue (1).

- Les événement subséquens ont fait voir combién ces dispositions étaient peu sincères : ils démontrent que le ministère britannique a refusé de prendre part aux négociations quand on lui a proposé de les entamer, et que lorsqu'elles ont été commencées il n'a demandé à v être admis que pour les rompre.
- Le gouvernement français ne refusa pourtant point cette intervention : mais il exigea qu'elle fut précédée d'une cessation d'hostilités entre la France et l'Angleterre; et il le devait, puisque la France avait suspendu les forces prêtes à accabler l'allié de la Grande-Bretagne; il le devait, parce que « l'intervention de . l'Angleterre compliquait tellement la question de la paix avec l'Autriche qu'il était impossible de prolonger plus long-temps
- l'armistice sur le continent, à moins que sa majesté britannique
- » ne le rendit commun aux trois puissances (2). »
- Dans la correspondance relative à cet armistice, les ministres anglais épuisèrent tous ces moyens qui prouvent moins le désir de faire la paix que celui de recommencer la guerre avec plus d'avantage : ils refusérent et l'armistice que le gouvernement français avait proposé pour traiter en commun, et de traiter séparément sous les conditions d'armistice qu'eux-mêmes avaient offertes (3).
  - » La bataille d'Hohenlinden répondit à ces refus.
- La paix avec l'empereur fut conclue à Lunéville ; et si le gonvernement anglais n'y intervint pas, ce fut parce qu'il n'avait pas voulu y concourir avec son allié lorsque celui-ci était dans une position moins désavantageuse.
- » A l'instant où l'on signait ce traité, une révolution s'opérait dans le cabinet britannique, et les nouveaux ministres, qui soccédulent aux partisaffs de la guerre, cherchaient à se concilier la

<sup>(</sup>i) «Note du lord Minto, ambassadeur d'Augieterse à Vienne, du 9 août 1800. (2) e Note du citoven Otto, du 17 fructidor an vett...

<sup>(5) .</sup> Note du citoven Otto, du 24 fructidor au viit. .

24 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

bienveillance publique en provoquant l'ouverture d'une nouvelle négociation (1).

- Il était naturel de ne pas l'entreprendre au milien des événemens militaires, qui changent inopinément les circonstances. On demanda une suspension d'hostilités (2).
  - » Elle fut refusée (3).
- Le gouvernement britannique fit des propositions qu'il ne prit pas même le soin de signer, et par lesquelles, en indiquant ca qu'il Offrait de rendre de ses conquétes, il voulait retenir Malte, Ceylan, la Trinité, la Martinique, Tabago, Demerari, Berbice, Essequibo, et tous les états conquis sur Tipoo-Saib (4); on demandait (5) que la France évacuát Nice, tous les états du roi de Sardaigne; que le grand-duc de Toscane fût rétabli, et que le reste de l'Italie recouvrât son ancienne indépendance. Ce n'eiait qu'à ces dernières conditions qu'ou offrait l'évacuation de l'île de Malte.
- . Ces demandes furent le sujet d'une longue correspondance. D'abord, quant à la Martinique, le gouvernement même n'était pas autorisé à accéder à la cession d'une partie intégrante du territoire français; et en second lieu, cette île n'avait pas. été conquise, mais livrée (f). Quant à Malte, le premier, consul fit représenter au gouvernement anglais « qu'une île de plus ou de » moins ne pouvait être une raison suffisante pour prolonger les » malheurs du monde. » Il propesa de restituer cette île à l'ordre, d'en faire raser les fortifications (7).
  - » Le ministère anglais déclara que « si le gouvernement fran-» çais vonlait admettre un arrangement raisonnable relativement » aux Indes-Orientales, S. M. Britannique était prête à entrer

<sup>(1)</sup> e Note du lord Hawkesbury , du 21 mars 1801 ..

<sup>(2) «</sup> Note du citoyen Otto, du 21 germinal an 11.»

<sup>(4) «</sup> Apercu écrit de la main du lord Hawkesoury, page 52 du recueil des pièces officielles. »

<sup>(5) «</sup> Note du lord Hawkesbury, du 25 juin 1801.

<sup>(6) •</sup> Note du citoyen Otto, du 4 thermidor an 1x.

<sup>(7) .</sup> Idem. .

- a dans des explications ultérieures relativement à l'île de Malte, set désirait sérieusement de concerter les moyens de faire pour
- cette lle un arrangement qui la rendit indépendante de la Grande-Bretagne et de la France (1).
- La restitution de cette lle à l'ordre fut convenue peu de temps après dans les conférences entre les deux négociateurs (2). Le ministre anglais proposa de la mettre sous la garantie et la protection d'une autre puissance, d'inviter la Russie à y envoyer une garnison, en ajoutant que sa proposition tendait à écarter tout motif de jalousie à ce sujet (5). Dans une note subséquente, il proposa que cette lle fût mise sous la garde de toute autre puissance (4).
- » Pendant ces négociations, les armées de la République, réunies à celles du roi d'Espagne, avaient conquis une province du Portugal. Cet événement avait amené de novelles propositions, et l'on finit par conclure, le 9 vendéuflaire an x, les préliminaires de la paix, dont l'article 4 porte « que l'île de Malte avec ses déspendances sera évacuée par les troupes anglaises, et sera rendue à une à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pour, assurer l'indé-
- pendance absolue de cette île de l'une ou de l'autre des deux
   parties contractantes, elle sera mise sous la garantie et la pro-
- » tection d'une puissance tierce qui sera désignée par le traité dé-
- L'époque de l'évacuation n'était point stipulée dans cet arti-
- cle; mais, dans une note remise par le gouvernement anglais huit jours auparavant (le 22 septembre), il était dit : « Sa ma-» jesté ne persistera point à vouloir entretenir garnison anglaise
- dans cette île jusqu'à l'établissement du gouvernement de l'ordre de Saint-Jean; elle sera prête au contraire à l'évacuer
- s dans le délai qui sera fixe pour les mesures de ce genre en

<sup>(</sup>i) « Noie du lord Hawkesbury, du 5 août 1801. »

<sup>(2) «</sup> Page 76 du recueil des pièces officielles. «

<sup>(5) «</sup> Procès-verbal d'une conférence tenne le 20 fructidor an 1x, entre lord Hawkesbury et le citoyen Otto. »

<sup>(4) .</sup> Note du lord Hawkesbury, du 22 septembre 1801.

• Europe; pourvu que l'empereur de Russie, comme protecteur de l'ordre, où toute autre puissafice reconnue par les parties

contractantes, se charge éfficacement de la défense et de la

sûreté de Malte.

» Enfin les articles préliminaires furent convertis en traité définitif après de longues discussions, dont l'île de Malte fut en grande partie le sujet. « Il est très-important, disait le ministre anglais (1), pour les deux nations et même pour l'Europe entière, de fixer un plan d'arrangement pour cette fle qui » puisse ne rien laisser d'incertain sur son état futur. C'est d'après ce principe que le gouvernement britannique agit. » principe qui ne peut naître que de son désir d'éloigner toute s cause de mésintelligence future entre lui et le gouvernement. o francais. >

C'était pour atteindre le même but que le plénipotentiaire français proposait de remettre sur-le-champ cette île à l'ordre à qui elle devait être restituée. Le ministre anglais parut craindre que l'ordre ne fût pas dans ce moment assez fort pour la conserver. On lui représenta que la garantie de six grandes puissances devait suffire pour préserver cette lle de toute agression. Il ajouta que les habitans avaient eu besoin d'être contenus, et proposa de remettre la garde de l'île à une autre puissance jusqu'à la formation des troupes de l'ordre : il écarta la proposition de la confier à des troupes russes, attendu le trop grand éloignement de la Russie, et proposa que cette garde fût confiée aux troupes napolitaines.

¿ Les objections du plénipotentiaire français furent qu'il n'était pas paturel de remettre cette île au seul prince qui; en sa qualité de suzerais ; put élever quelques prétentions sur elle. Il fut proposé de lever à frais communs un corps de mille Suisses pour cet objet, ou d'y envoyer deux cents hommes des troupes de chacune des puissances contractantes et garantes. Ces deux propositions furent écartées, et on revint au projet de confier l'île aux troupes du roi de Naples,

<sup>(</sup>f) . Protocole du 15 ventose an x. »

- On discuta ensuite la force de cette garnison, la durée de son séjour, et le traité d'Amiens régla définitivement que les troupes auglaises évacueraient l'île trois mois après l'échange des ratifications, ou plus tôt s'il était possible; qu'acette époque elle serait remise au grand-maître ou à ses commissaires, et que S. M. sicilienne y enverrait deux mille hommes pour y tenir garnison pendant un an.
- Par les autres articles du traité d'Amiens la république Batave céda à l'Augleterre ses possessions à Ceylan, et le roid l'Expagne l'ile de la Trinité. Toutes les autres conquêtes de l'Angleterre furent restituées; la république des Sept-lles fur reconnue.
- Je ne suis point entré dans le détait des négociations relatives à ces divers objets, ni dans l'analyse de quelques autres articles moins importans, parce qu'ils sont étrangers à l'objet qui nous occupe.
- Ainsi se terminèrent ces longues négociations qui honorent également et la prudence de celui qui les a dirigées, et l'esprit conciliateur de celui qui a su écarter tant d'obstacles et amener de si heureux résultats.
- La paix fut reçue en France avec transport, avec cette joie franche d'un peuple qui ne craint pas qu'on le soupoone de redouter la guerre. Chez le peuple anglais elle excità anssi beaucoup d'enthousiasme; mais il s'éleva dans le même temps un parti qui en blâmait les dispositions : il était difficile de distinguer si ce parti baissait la paix ou les ministres qui l'avaient sienée.
- Bientot il fut douteux si les ministres eux-memes voulaient la maintenir: ils laissèrent insulter la France et ses magistrats par de misérables écrivains; ils continuèrent de soudoyer dans les iles voisines de notre territoire des hommes qui y préparaient des assassinats. (1)

<sup>(</sup>I) Ou s'était plaint à plusieurs reprises au gouvernement aughtis de l'asile qu'il dointiét aux chonants (Ceux-el ne cessaient de communiquer avec la Bretteauge; 18 y entretenaient leurs aucleunes relations et en formatient de notivelles; lls y répandiment des évits troyslistes ou houtile au gouvernement. Enfin, ils y

- On tolerait les rassemblemens de ces Français égarés qui se flattent encore de voir rétablir dans leur ancienne patrie des priviléges abolis, et, en leur permettant de porter les marques fastueuses de distinctions qui ne sont plus, on semblait autoriser leurs folles espérances; on jetait sur nos côtes des écrits incendiaires et des mandemens perfides, tracés par ces mains qui avaient été consacrées pour s'élever vers un Dien de paix. Ces anciens ministres de l'Eglise tentaient d'empêcher le retour de la tranquillité dans les consciences; après s'être appuyés de l'autorité de leur chef dans leur révolte, ils la méconnaissaient lorsqu'elle leur commandait la soumission.
- Et lorsque le ministre de la République désigna au gouvernement anglais les auteurs de toutes ces indigues manœuvres (1), qui peuvent bien nuire à la France, mais non pas l'ébranler, le cabinet britanque éluda un acte de justice que son propre honneur et peut-être sa propre sureté lui conseillaient.
- Le gouvernement français cessa de s'en occuper; mais il ne pouvait pas rester aussi indifférent sur le retard que les Anglais apportaient à l'évacuation de l'Egypte et de Malle. Quelques prétextes prolongeaient encore ces délais, lorsque tout à coup, sans protocation, sans motif apparent, sans prétexte plausible, le roi d'Angleterre appela sa nation aux armes par son message du 17 ventose dernier.
- Il annonçait au parlement que des préparatifs militaires considérables se faisaient dans les ports de France et de Hollande, et qu'il existait entre les deux gouvernemens des discussions de grande importance, dont le résultat demeurait incertain.
  - Le premier fait était d'une fausseté évidente. Le gouvernement anglais savait trop bien qu'on ne faisait dans nos ports que les préparaits de quelques expéditions coloniales; et s'il pouvait avoir éte induit en erreur sur ce point, il n'était pas possible

faisaient colporter des lettres signées des anciens évêques de la province qui attaquaient le concordat et insultaient le pepe Pie VII. (Note des auteurs.)

: (i) . Note du citoyen Otto , ambassadeur de France , du 28 thermidor en x...

qu'il le fût sur l'incertitude de négociations qui n'existaient pas.

Aussile ministère anglais et son ambassadeur à Paris, interpellés pour expliquer de si étranges imputations, ne parlaient-its dans leur réponse ni des armemens de la France, ni des diffigultés survenues entre les deux cabinets. Le ministère anglais déclara qu'on avait dû considérer le traité d'Amiens comme conclu eu ègard à l'état de possession des puissances contractanter à l'époque de sa signature; que, la France ayant depuis cette époque accru son influence sur la Suisse et sur la Hollande, et son territoire en Italie, le roi d'Angleterre était fondé à réclamer des équivaleus qui pussent servir de contre-poids à l'augmentation de la puissance française; et qu'avant d'entrer dans une discussion ultérieure relativement à l'île de Malte on attendrait qu'il fût donné des explications sur cet objet.

, Jusque-là le ministère britannique se fondait sur l'accroissement de la puissance de la France pour refuser l'évacuation de Malte; mais dans les paragraphes suivans il entreprenait de justifier le retard de cette évacuation par les dispositions mêmes du traité d'Amiens. « L'île de Malte, disait-il, doit être rendue sous » certaines conditions; l'évacuation de l'île à une époque précise » est une de ces conditions, et si l'exécution graduelle des autres o conditions avait été effectuée, sa majesté aurait été obligée, » aux termes du traité, d'ordonner à ses tronpes d'évacuer l'île. »

 Cet aveu est précieux sans doute, et il ne reste plus qu'à examiner quelles étaient les conditions dont l'inexécution autorisait les délais du ministère britannique; les voici;

» Le refus de la Russie d'accéder à l'arrangement pris, à moiss que la langue maltaise ne fût abolie; le silence de la cour de Berlin; l'abolition des prieurés espagnols; eafin la déclaration du gonvernement portugais, manifestant son intention de séquestrer les biens du prieuré portugais, comme faisant partie de la langue d'Espagne, à moins que les prieurés espagnols ne fussent rendus (1).

#### (i) . Note du lord Hawkesbury du 15 mars 1805. .

- » On verra que ces difficultés ont été levées; et que, quand elles seraient de nature à empécher l'exécution du fraité, cette exécution n'en serait pas moins une obligation du ministère britannique.
- D'abord le refus de deux puissances appefées à garantir un traité ne dispense pas les nations qui l'ont signé de s'y soumettre; seulement elles n'ont, plus ce garant de leurs conventions. En second lieu l'abolition d'un prieuré de l'ordre de Malte, ne changeant en aucune manière sa constitution politique, n'a pas été prévue dans ce traité, et n'intéresse nullement les puissances contractantes.
- » Le premier consul fit répondre à cette déclaration que l'accroissement de la puissance de la République française depuis le traité d'Amiens était une erreur de fait; que depuis cette époque au contraire la France avait, évacué une grande partie do ses conquêtes; qu'il ne voulait point relever le défi que l'Angleterre avait jeté à la France, et que quant à Malte il n'y avait ancune matière à discession, le traité ayant tout prévu (1).
- n Bientôt des sujets de plainte plus réels vinrent provoquer les réelamations du gouvernement français. Des vaisseaux de guerre anglais jetèrent des brigands sur nos côtes, forcèrent même une chaloupe française de porter à terre des étrangers (2). Cependant tous ces érénemens pouvaient être considérés comme les rorts de quelques subalternes; mais la révocation des ordres donnés pour l'érencation du cap de Bonne-Espérance n'était pas un de ces faits dont le ministère pût feindre de n'avoir pas connaissance, ou qu'il pût rejeter sur autrui. Au reste il ne tarda pas à déclarer que des ordres avaient été donnés (le 20 novembre) pour la restitution de cette colonie (3).
- Mais il demanda explication et satisfaction sur des griefs qu'il n'énonçait pas, et la cession de Malte en toute propriété et souveraineté.
  - (f) . Note du général Andréossi du 7 germinal an xt. »
  - (2) « Note du ministre des relations extérieures du 4 germinal au x1. »
    - (5) Note du ford Whitworth dn 7 avril 1805.

» La réponse du gouvernement français fut que tout ce qui avait pour but la violation de l'indépendance de Malte ne serait jamais consenti; que pour tout ce qui ne serait pas contraire au traité d'Amiens, on pouvait s'entendre sur les griefs respectifs allégués par les deux gouvernemens (4).

» Quelques jours après l'ambassadeur d'Angleterre proposa de laisser le gouvernement civil de Malte et l'ordre de Saint-Jean, et les fortifications sous la garde des troupes britanniques (2 . Cette proposition n'était pas même signée.

Le 6 floréal le même ministre demanda que les troupes anglaises restassent à Malte pendant six ans; que celles de la République évacuassent la Hollande, et que l'île de Lampedousé fat cédée en toute propriété à l'Angléterre.

 Ces étranges demandes étaient faites verbalement, et l'ambassadeur, qui refusait de les signer, annonçait son départ si l'on ne les acceptait pas dans le delai de sept jours.

. Le premier article était contraire au traité d'Amiens; le gouvernement français ne pouvait se dispenser de répondre qu'il fallait le communiquer aux autres puissances contractantes. Quant à l'évacuation de la Hollande, il annonça qu'elle aurait lieu immédiatement après l'exécution du traité d'Amiens, et quantà l'île de Lampedouse, elle n'appartient point à la République, et son gouvernement ne pouvait ful la refuser ni la donner (3).

» Ayant d'avoir reçu cette réponse l'ambassadeur anglais demanda des passeports.

Le premier consul ue se départit point encore du système de modération qu'il avait suivi dans toute, cette négociation. Il fit proposer à l'ambassadeur britannique de remettre Malte sous la garde de l'une des puissances garantes du traité d'Amiens, l'Autriche, la Prusse ou la Russie (4).

<sup>(1) .</sup> Lettre du lord VVhitworth , page 225 du recueil des pièces officielles. .

<sup>(2) •</sup> Note du lord Whitworth du 17 germinal an x1.

<sup>(5) «</sup> Note du ministre des relations extérieures du 12 floréal an x1. »

<sup>(4) «</sup> Note du ministre des relations extérieures du 14 floréal ap xr. »

- . On avait d'autant plus droit de s'attendre à voir cette proposition acceptée, que le gouvernement anglais 'ul-même l'avait faite dès le 20 fructidor an 1x; aussi, pour la refuser, s'est-il contenté de dire que cette proposition était impraticable par le refus de l'empereur de Russie de s'y prêter (1).
- . Quand ce refus de la Russie aurait été réel, les deux autres puissances garantes, c'est-à-dire l'Autriche ou la Prusse, auraient pui fournir à l'île de Malte la garnison qu'on leur demandait; mais était-il possible que le 20 floréal (40 mai) on eût connaissance de la détermination de la cour de Pétersbourg sur une proposition faite à Paris six jours auparavant? Et que put répondre le ministre anglais lorsque, le jour même de sa déclaration, on vit arriver de Pétersbourg une lettre par laquelle l'empereur de Russie manifestait, « avec une énergie particulière, la peice qu'il avait éprouvée d'apprendre la résolution où était sa majesté » britannique de garder Malte; renouvelait les assurances de sa » garantie, et faisait connaître qu'il accepterait la demande de sa » médiation si les deux puissances y avaient recours...?
- » L'ambassadeur s'est contenté d'offrir au gouvernement français un moyen de masquer la cession définitive de ctte île, en stipulant ostensiblement que les Anglais l'occuperaient jusqu'à ce qu'ils eussent pu former un établissement à Lampedouse, qui n'en est guère susceptible, et en signant un article secret par lequel la France s'engagerait à ne pas les requérir d'évacuer Malte avant dix ans (2).
- Mais cette disposition, pour être secrète, n'en était pas moins honteuse; le traité n'en était pas moins violé; et il faut remarquer que dans ce traité le cabinet britannique avait soin de faire naître une prétention de plus, une difficulté nouvelle, en exigeant une provision territoriale convenable pour le roi de Sardaigne en Italie.
  - . Ces propositions n'ont pas été acceptées, elles ne pouvaient

<sup>(1) .</sup> Note du lord Whitworth du 4 mai 1805. »

<sup>(2) ·</sup> Projets d'articles remis par le lord Whitworth, le per mai 1805. »

l'être ; et l'ambassadeur anglais exigeait qu'elles le fussent dans trente-six heures, Il est parti.

- » Français, c'est un langage nouveau pour vous que ce langage impérieux du cabinet britannique! Ces demandes hautaines, ces formes insolites et an assertions fausses, ces propositions qu'on ne doigne pas même signer, ce terme fatal qu'on prescrit à vos délibérations, voilà donc le respect que vos victoires vous ont acquis dans l'Europe! Désormais vous ne pouvez plus accepter l'alliance d'une nation, lui fournir le secours de vos troupes, rétablir la paix chez vos voisins, faire une conquête, un éclange de territoire, sans que l'Angleterre vienne vous dire que vous n'êtes plus dans l'état où vous étiez lorsque vous avez traité avec elle; qu'il faut que vois renonciez à ce que vous avez acquis, ou qu'elle exige une garanite de ses possessions, garantie qu'elle ne demande que parce qu'elle vous croit hors d'état de les attaquer! Elle trace autour de vous le cercle de Popilius.
- Quelque étrange que soit cet excès d'orgueil et d'impudence, il est une chose plus étomante encore, c'est l'impassibilité, c'est la modération, l'extréme modération du gouvernement français. Pour la justifier il ne faut pas moins que toute sa eloire.
- » Mais cette modération est le calme de la force. Imitons-la, et, sans nous appesantir sur des insultes dont je vous ai épargné la moitié, examinons avec autant d'impartialité qu'il nous sera possible les griefs réciproques de l'Angleterre et de la France.
- · Examen des griefs réciproques de l'Angleterre et de la France.
- Les ministres britanniques n'ont pas énoncé formellement les griefs qu'ils avaient à alléguer; on est forcé de les devineret de croire qu'ils ont voulu qualifier ainsi deux faits qui sont répétés plusieurs fois dans leurs diverses notes.
- Le premier ést l'impression du rapport d'un officler français envoyé en Égypte. La réponse à cette plainte se trouve dans la note de notre ambassadeur du 7 germinal dernier. « Un colonel » de l'armée anglaise a imprimé en Angleterre un outrage rempli

- des plus atroces et des plus dégoûtantes calomnies contre l'armée française et son genéral. Les mensonges de cet ouvrage
- ont été démentis par l'accueil fait au colonel Sébastiani. La publicité de son rapport était en même temps une réfutation et ume réparation que l'armée frança dit le droit d'attendre. » Le second fut. à ce m'il paraît. le séjour de nos troupes en
- Le second fut, à ce qu'il parait, le séjour de nos troupes en Hollande, l'intervention de la France dans les affaires de la Suisse, les changemens surrenus en Italie.
  - Le séjour de nos troupes en Hollande est le résultat d'un aucien traité que nons avions avec cette puissance. Nos troupes y étaient, et même en plus grand nombre, à l'époque du traité d'Amiens, et le traité ne parle que de l'évacuation du royaume de Naples et de l'état remain. Au reste; le gouvernement francais a annoncé que cette demande n'était susceptible d'aucune difficulté.
  - · L'intervention de la France dans les affaires de la Suisse n'avait pas été prévue, parce qu'on ne devait pas s'attendre à voir éclater nne guerre civile dans ce pays. Nos troupes l'occupaient au mois de germinal an x, époque où le traité fut conclu, et elles nous v donnaient une influence contre la quelle le gouvernement britannique ne crut pas alors devoir réclamer. Le traité ne portait rien à cet égard ; par conséquent , il n'en résultait aucune obligation pour nous par rapport à l'Angleterre. Depuis, nos troupes ont été retirées de l'Helvétie, et ce pays a payé bien cher l'avantage de se garder lui-même, puisque la guerre civile y a éclaté aussitôt. S'il était possil·le que cette guerre eût une autre couse que les divisions qui existaient entre les citoyens, seraiton en droit de reprocher au gouvernement français nue médiation que les instigateurs de ces troubles civils; avaient rendue nécessaire? Quel a été d'ailleurs le résultat de cette médiation? D'arrêter l'effusion du sang, et de procurer à la Suisse un gouvernement qu'elle désirait. Ce gouvernement est-il plus analogue que l'autre aux intérêts de la France? Il n'y a point de raison de le croirc. Plus les Suisses seront ramenés à leurs anciennes habitudes, plus ils formerout d'états particuliers, moins ils

seront susceptibles d'oprouver l'influence de leurs voisins, Transportons-nous en Italie. Tout ce qui s'y est fait est antérieur au traité : une république nouvelle s'était constituée : une autre avait change son organisation; le roi de Sardaigne s'était démis de ses états du Pienront; la famille qui regnait à Parme avait préféré à ses anciennes possessions le trône d'Étrurie. Tous ces événements étaient si évidemment antérieurs aux négociations d'Amiens, que durant ces négociations on avait proposé au plénipotentiaire anglais de reconnaître la nouvelle existence politique de ces divers états : il s'y était refusé, et ce refus imprudent obligea le ministre français à lui faire sentir que par la le cabinet britannique s'interdisait le droit de prendre part à tout ce qui concernait ces états, et que le refus de reconnaître ces puissances les obligerait à chercher leur sûreté dans une plus étroite alliance avec la république française. Il n'est donc pas exact de dire que la France soit aujourd'hui dans un autre état de possession que celui où elle était à l'époque du traité d'Amiens, à moins qu'on ne veuille parler des conquêtes qu'elle a abandonnées ; et l'on ne peut fonder sur un accroissement de puissance qui n'existe pas la demande légitime d'nne compensation.

Passons maintenant à l'examen des griefs de la Frauce, et parmi ces griefs dédaignons de compter les injures méprisables que les foliculaires ont écrites, et que le gouvernement a tolé-rées. Le ministère britannique n'a pas nié ces griefs; mais il s'est déclaré dans l'impossibilité de les réprimer. Cette excise donne la certitude qu'il les approuvait : d'abord une partie de ces insultes étaient commises par des étrangers, et les étrangers sont sous la main du gouvernement; les indigênes eux-mêmes peuvent être réprimés par l'autorité lorsqu'ils comprometient l'intérêt national et la décence publique, et il y, en a plusieurs exemples. Apparemment que les ministres n'ont pas cru que des outrages propres à exciter l'indigenation de la France pussent compromettre la sûreté de la nation anglaise.

L'asile, la protection, le traitement accordes à des hommes dangereux, signales par le gouvernement français; ce rassem-

blement de plusieurs d'entre eux à Jersey, l'introduction dans nos départemens de lenrs écrits et de leurs machines, ce débarquement d'une bande étrangère sur notre territoire, sont des faits qu'on ne peut qualifier que de violation manifeste du droit des gens; et ces faits peuvent-ils être douteux, lorsque le roi d'Angleterre déclare que movennant qu'on lni accorde la souveraineté de Malte il promettra de prendre des mesures pour que les hommes qui, sur les différens points de l'Angleterre, ourdissent des trames contre la France, soient efficacement réprimés? Eh! quelle sainteté pourrait avoir cette promesse, de plus que celle signée un an auparavant? « Les parties contractantes » apporteront la plus grande attention à maintenir une parfaite » harmonie entre elles et leurs états, sans permettre que de part » ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilités par terre ou » par mer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce » puisse être; elles éviteront soigneusement tout ce qui pourrait » altérer à l'avenir l'union heureusement rétablie, et ne donneront aucun secours ni protection, soit directement ou indirectement, à ceux qui voudraient porter préjudice à ancune d'elles. >

« Quoi! il ne sn'fit pas du droit des gens, il ne sn'fit pas du texte d'un traité solennel; il faut encore l'île de Malte au roi d'Angleterre pour faire ce que la loyauté commande, et ce qu'il a juré! Il faut l'avouer, c'est ici une distraction inconcevable des rédacteurs du cabinet britannique; elle est aussi précieuse que lenr notification du refus de l'empereur de Russie, démentie à l'instant par une lettre de ce souverain. Quelle est donc la malheureuse condition des hommes, de voir leur fortune, leur repos, leur vie, dépendre de ces petites et perverses combinaisons!

Le gouvernement anglais a reproché à celui de France l'accroissement de la puissance de la République depuis le traité d'Amiens : nons venons de démontrer la fausseté de cette assertion, et le cabinet britannique n'avait pas besoin qu'on l'en avertit. Quel a pu donc être son objet en nous faisant ce reproche? D'en prévenir un autre, sans donte, un autre qui serait bien autrement fondé, celui d'avoir envahi d'immenses états dans les Indes. Que dis-je! if ne craint pas ces reproches; il les provoque; et en témoignage des faits que je vais citer, je n'appellerai que ses orateurs.

La, première fois que les Anglais parurent dans les Indes-Dorientales, ils s'y montrèrent comme des marchands sans am-

- » bition, jaloux seulement d'étendre leur commerce, satisfaits
- » de pouvoir le faire en liberté, et ne pensant pas même à une
- a domination territoriale. Il n'y a pas bien longtemps encore que
- leurs possessions dans cette partie du monde étaient comptées
- » pour peu de chose : un rocher nu à Terre-Neuve était d'une
- plus grande importance anx yeux du public que la restitution
- de Madras, assurée par le traité d'Aix-la-Chapelle.

 C'est ainsi que s'exprimait le docteur Lawrence au milieu du parlèment d'Angleterre (d). Il ajoutair : « Bientôt nous acquimes » dans l'Inde une domination immense. Que nos droits à cette » domination fussent fondés ou non dans le principe, il faillut au » moins empêcher les Français et les Hollandais de s'en emparer. »

» Demandez à M. Dundas sur quels titres la puissance des Anglais dans l'Inde est fondée; il répond (2): « Il est vrai que nous a reçûmes des concessions de ceux qui, depuis huit siècles, avaient passé pour les souverains légitimes de toute la péninsule; mais » c'était uniquement pour caresser les préjugés des naturels » du pays. Quant aux nations européennes, nous leur dirons:

Nous avons conquis cet empire par la force des armes; c'est par la force de nos armes que nous le conserverons.

 On va voir si c'est uniquement à la force de ses armes que l'Angleterre doit toutes ses acquisitions.

 Après la guerre que les Anglais avaient faite à Hyder-Aly, et qui finit en 1769, ils lui garantirent, paule traité signé à cette époque, toutes ses possessions même acquises (3); et quelques

<sup>(1) «</sup> Séance de la chambre des communes du 12 mai 1802. Moniteur du 8 prairial an 10. . (2) « Ibid. »

<sup>(5) «</sup> Discours du lord Porchester à la chambre des pairs , sonnce du 11 avril 1791. Moniteur du 25 avril 1791. »

- 58 CONSULAT, DU 16 THERN. AN X (4 AOUT 1802) années après ils conclurent avec le Nizam et les Marattes un traité pour le partage de ses états.
- » Bientôt le fils de ce prince a eu trois guerres à soutenir contre la compagnie anglaise, et, après avoir été forcé d'abandonne la moité de ses possessions, il a vu envahir le reste, ét à, du moins, su mourir glorieusement sous les ruines de sa capitale. C'est la une conquête immense; mais les divisions exclées entre se princes, au mépris de l'acte du parlement de la vingt-quatrième année du règne de Georges III, c'est-à-dire de 4784, qui défend à la compagnie de prendre aucune part aux querelles des princes indiens, d'entrer même avec eux dans aucun trait offensif ou de garantie; la destruction continuelle du plus faible par le plus fort, la part exigée dans le partage de ses possessions, eafin toutes le violations les plus odieuses du droit de la nature et des gens, sont-ce là de glorieuses conquêtes?
- » Bientôt sans doute les Anglais jouiront d'un autre spectacle que leur vanité trouvera peut-être flatteur : ils verront le fils du nabab du Carnate demander justice de la déposition de son père, de l'envahissement de ses états ; ils recevront les supplications des princes de la famille du d'ernier nabab d'Arcot, qui implorent une captivité moins rigoureuse.
- a Mais ces malhoureux princes veulent-ils savoir quel sera le resultat de cette ostentatiog de justice? Qu'ils écoutent un orateur de la chambre des communes (1) déclarer d'avance, qu'il regarde a toat ce qui s'est passé dans le Carnate comme entièrement conforme à l'équité la plus rigoureuse, et qu'il n'y trouve rien qu'il ne voalit avouer.
- En effet, il ne s'agit que d'avoner une invasion dans le palais d'un aillé, 32 mort subite, la supposition d'une correspondance, l'arretation de sa famille, la proposition faite au fils de conserver la dignité de son père en abandonnant ses revenus, son armée, et jusqu'à l'exercice de l'autorité administrative et judicialre dans ses états; la déposition de ce prince adolescent en pu-

nition de son refus, sa captivité, sa mort, celle de son beaupère, et celle d'un vieillard vénérable, assez courageux pour lui conseiller de préférer la mort à la honte.

» Il sera beau de voir plaider solennellement une pareille cause, et de comparer la prétendue trahison du nabab avec cette lettre du gouverneur général de l'Indée, en date du 21 octobre 1801, an comité secret de la cour des directeurs, dans laquelle, après avoir félicité le comité sur l'acquisition du Carnate, il s'exprime en ces termes : « C'est pour moi une grande satisfact tion d'avoir enfin rempli un objet désiré depuis si longtemps » avec inquiétude par l'honorable compagnie, et qui m'avait été » recommandé particulièrement par la cour des directeurs lors-aucon me fit honorard en conférer cette lalac importante.»

 Voilà donc l'explication de cette correspondance de trahison imputée au dernier nabab du Carnate, prétexte de la compagnie pour s'emparer de la souveraineté de cet empire! La compagnie, vous l'avez entendu, désirait depuis long-temps et avec inquiétude les états de son ancien allié.

• On établira sans doute « qu'il est juste de dépouiller l'héri
vier de ce trône en punition de crimes imputés à son aieal.

Quand on examinera les preuves qui constatent la réalité de

ces crimes; il faudra savoir qui les a découverts; on répondra

que c'est le gouvernement de l'Inde; qui sont les accusateurs?

le gouvernement de l'Inde; qui sont les témoins? le gouverne
ment de l'Inde; qui sont les juges? le gouvernement de l'Inde;

au profit de qui tournera le châtiment? an profit du gouver
nement de l'Inde. >

• Ce n'est pas moi qui parle ici; c'est un orateur du parlement d'Angleterre (1); je me plais à lui rendre cette jussice, Mais quelque odieuses que paraissent ces usurpations, elles n'en sont pas moins profitables; elles ne changent pas moins l'état de possession du était l'Angleterre à l'époque de la paix. Leur effet devrait donc étre d'interdire au cabinet, britannique tout reproche pa-

40. CONSULAT. — DU 16 TREER. AN X (4 AOUT 1802) reil 51 y en avait à adresser à la France, et d'autoriser au contraire les réclamations de la République contre un excès de puissance qui compromet en Asie la dignité de toutes les nations.

Examen des conditions proposées, et des résultats de la guerre par rapport à l'Angleterre et à la France.

. Cependant ce mépris du droit des gens, ces trames ourdies en Angleterre contre la tranquillité de la France et contre son gouvernement, ces usurpations du territoire de quelques princes sans défense, ce prodigieux accroissement qui, dans un demisiècle, a changé un comptoir de commerce en un vaste empire. tout cela n'aurait peut-être point compromis la paix si le cabinet britannique ne l'eût voulu. Mais l'a-t-il voulu positivement, constamment? C'est ce qu'il est presque impossible à la raison humaine de décider. Vous le voyez se plaindre des retards d'une négociation qu'il n'a pas commencée ; faire des préparatifs formidables pour repousser un armement qui n'existe pas; bloquer un port, et ne pas en bloquer un autre ; refuser de rendre le cap de Bonne-Espérance, et évacuer l'Égypte; refuser de rendre Malte, et promettre d'évacuer le cap de Bonne-Espérance; rétracter ensuite cette promesse, puis revenir sur sa rétractation; proposer l'indépendance de Malte, en exiger la propriété, s'en désister, la redemander encore, vouloir enfin la garder dix ans.

Telles sont les irrésolutions d'un ministère qui , déjà en possession de l'objet qu'il voulait conserver, pouvait, dans la négociation, garder la défensive, et qui a pris l'offensive sans parattre avoir aucun objet déterminé.

» Que demande-t-il aujourd'hui à la République? De violer à la fois un traité solemel et son intérêt, d'offenser les puissances garantes, de justifier les plaintes des autres états, qu'elle sacrifierait. Et pourquoi la République y consentrait-elle? Pour accroître la puissance de la Grande-Bretagne.

 Je ne veux point ici provoquer une indignation trop naturelle, et je vais comparer, avec les conditions qu'on nous impose, la paix qu'à ce prix on veut bien nous permeure d'espérer. Je commence-par oublier que ces conditions sont inadmissibles en ce qu'elles ne dépendent pas de la France, le suppose que les puissances qui sont interventies au traité, soit comme contractians, soit comme garans, ne mettront aucun obstade à son infraction; je suppose que le roi de Naples se prétera à tous les sacrifices qu'on exigera de lui, et qu'il he trouvera point de protecteur, et je me transporte au moment où les conditions' dicties par l'ambassadeur anglais auront été signées.

L'Angleterre aura Malte pour dix ans, et Lampedouse pour toujours. La France aura la paix, elle jouira de la paix, c'est-àdire de son commerce, si la nation anglaise, en la menacant de la guerre, ne vient pas encore lui prescrire des conditions onéreuses; elle jouira d'une libre navigation si les Anglais ne la soumettent pas au droit humiliant qu'ils exercent déià snr tant d'autres puissances; elle jouira de la paix, mais elle ne jouira pas de la considération de l'Europe; et dans quelque temps, lorsque . l'Europe se sera reposée de ses efforts récens, lorsque les armées de la République seront moins aguerries, le cabinet britannique ne manquera pas de lui susciter des ennemis sur le continent. Cependant l'Angleterre possédera l'un des meilleurs ports, l'une des plus belles forteresses du monde ; de cette position, elle maîtrisera le commerce de la Méditerranée : elle observera le Levant, et sera prête à profiter des premières occasions pour l'envahir.

» On se demande : Malte vaut-il la guerre?

» Non pas pour les Anglais, sans doute, parce qu'ils ont beaucoup d'autres moyens de conserver une grande prépondérance sur les mers. D'ailleurs que propose aujourd'hui le gouvernement français à l'Angleterre? Ce qu'elle a elle-même demandé dès le commencement des négociations. Quelle était cette demande? De remettre l'île de Malte à la Russie ou à une autre puissance. Sur quoi insiste le premier consul? Sur la nécessité de laisser cette lle indépendante des deux étaits. L'Angleterre a-t-elle reconnu la nécessité de cette indépendance? Elle en a exprimé le désir dans plusieurs de ses notes. Que veut-elle au-

42 CONSELAT. — DU 16 TERRA. AN X. (A AOUT 1802) jourd'hu? La possession de Malte. Quel sacriüce fait-elle pour la garder? Celui de la paix. Quelle importance y sjoute-t-elle? Yous allez l'entendre. Lorsqu'il fut question du traité de paix au parlement d'Angleterre, les ministres, le lord Nelson e attachérent à demontrer que tout ce qui importait à la Grande Bretagne, c'était d'empédier que cette position restât à la France; qu'elle n'était pas favorable pour surveiller le port de Toulon; qu'elle ne servirait que médiocrement au commerce des Anglais dans le Levant; qu'enfin l'entretien de sa garnison et de ses fortifications coûterait annuellement quatre cent mille livres sterling. Si tout cela est sincère, quel est donc le véritable motif de cette rupture? Quant à la France, elle ne peut accorder Malte à l'Angleterre parce qu'il y va de l'honneur d'abord, et puis de l'existence de

 On a offert à l'Angleterre ce que de tout temps elle a dit être le seul objet désirable. Que lui a-t-on refusé? Ce qui ne nous appartenait pas. Qu'exige-t-clle? Yous avez entendu ce qu'on vous propose.

l'empire turc et du commerce de la Méditerranée.

- » L'Angleterre su croit sans doute revenue au temps où ces rois, qui, suivant son expression, faisaient si bien respecter notre nation au dehors, signaient les traités de commerce qu'elle avait dictés, comblaient nos ports parce qu'elle l'ordonnait, et paysient un commissaire anglais pour mieux constaier notre humiliation par as présence.
- . A cette paix si dangereuse opposons la supposition de l'état de guerre. Les objets que le commerce nous sipporte de l'Inde et l'Amérique n'arriveront que difficilement, et augmenteront de prix; mais si ces denrées, qu'on peut appeier de luxe, déviennent plus rares pour nous, les denrées de première nécessité, le pain, doubleront de prix en Angleterre. Notre commerce pourra être intercepté, mais celui de nos entennis aura moins de débouchés. Nous conserverons on nous reprendrons des positions qui peuvent nous faciliter l'attaque ou la défense. Les puissances du continent qui ont signé ou garanti le traite d'Amies n'en approuveront pas sans doute l'infraction; elles ne pourront pas bilmer

les prétentions de la France, puisqu'elle pe demande rien : elles ne pourront voir sans înquiétude le système de domination d'une puissance usurpatrice. Le continent enfin évitera, nous devons le croire, de rallumer une guerre générale pour favoriser l'ambition du gouvernement anglais. Quelle sera l'attitude des deux puissances belligérantes? L'une fera voltiger ses vaisseaux autour de nos côtes sans oser y aborder ; à cet égard votre sécurité est parfaite; on ne conçoit pas même la possibilité d'une entreprise; et si au moment où je parle on venait vous apprendre que les Anglais ont opéré un débarquement sur nos côtes, quel est celui de vous qui pe voudrait qu'on leur laissat faire de grands pas dans le continent pour être plus certain de leur entière destruction? Comparez l'impression que ferait ici cette nouvelle à l'alarme que répandrait en Angleterre l'arrivée d'une armée francaise, dont le passage est plus difficile sans doute, mais dont l'effet serait bien plus terrible. Nous sommes les maîtres de conquérir les états que le roi d'Angleterre possède sur le continent. et si nous mettons le pied dans son île la puissance anglaise est renversée : elle ne peut nous faire que de légères blessures, nous pouvons l'atteiudre au cœur.

→ Une armée de quatre cent mille hommes, si bien aguerrie, est prête à s'élancer sur le territoire d'une nation rivale, et ce quivernement, qui a pée de troupes de terre, se verra obligé de porter une grande partie de sa population sur ses côtes pour attendre notre débarquement : la presse excite déjà de violens murmures; la milice achèvera le mécontentément. Le séjour d'une grande armée sur les côtes sera nécessairement fort dispendieux pour nos ennemis, tandis qu'il ne nous occasionnera aucun surcroit de dépenses. Enfin, il est probable que la France termine cette guerre en un jour, et on ne peut dire combien il faudrait d'années pour obliger la France à demander la paix.

Ces considérations n'échapperont pas sans doute aux membres du parlement britannique qui ne partagent pas les passions de leur ministère; mais nous, qui ne pouvons craindre la guerre, nous savons apprécier la paix. Remercions notre premier magistrat des efforts qu'il a faits pour la maintenir; remercions-le d'avoir surmonté cette indipnation qu'il a dù sentir plus encore que nous-mêmes; disons-lui qu'on ne l'accusera pas d'avoir désiré la guerre, puisque ni la nation ni lui n'ont besoin ni de plus de gloire ni de plus de puissance; disons-lui que le peuple français confirme cette négociation. Il ne faut pas que le gouvernement anglais s'accoutume à traiter la République comme les princes de l'Asie, et à calculer froidement son oppression sur la patience de la faiblesse; il faut que l'Europe, spectatrice de ces grands événemens, voie l'Angleterre provoquer notre indignation par des outrages, et attaquer la France parce qu'elle ne consent pas à la violation des traités.

» Cependant aujourd'hui quetlevons-nous proposer? De continuer les négociations? Le cabinet britannique les a interrompues. De prouver la justice de votre cause? Elle résulte de la négociation. D'applaudir à la conduite du gouvernement de la République? Yous l'avez fait. De choisir entre la paix ou la guerre? Yous ne le pouvez pas; toutes nos paroles sont vaines; les étrangers sont déterminés, et ne veulent pas être convaincus. Il convient d'attendre leur déclaration de guerre? Oui, sans doute; mais dans cette attente votre commission vous propose le projet de vour dont la teneur suit :

- Le tribunat, en vertu du droit que lui donne l'article 29 du • titre III de la Constitution, après avoir pris connaissance de la • négociation qui a eu lieu entre la République et l'Angleterre;
- Convaincu que le gouvernement a fait pour conserver la paix
   tout ce que l'honneur du peuple français pouvait souffrir;
- » Que cependant le cabinet britannique s'est permis durant » cette négociation des formes insolites, des allégations fausses,
- des demandes injustes, et même des actes hostiles;
- Que la paix qu'on laisse à la France doit être achetée par
   l'infraction d'un traité solennel, par une injure envers ses
   alliés;
  - Arrête que le vœu suivant sera porté au gouvernement par
     le tribunat en corps :

. Le tribunat émet le vœu qu'il soit pris à l'instant les plus énergiques mesures afin de faire respecter la foi des traités et la dimité du peuple français.

» Le présent vœu sera communiqué au sénat et au corps lé-» gislatif par un message. »

— Cette proposition fut adoptée. Le corps législatif et le sénat imitèrent le tribunat et allèrent comme lui porter leurs adresses au premier consul. Les discours qui furent prononcés en cette occasion étaient également menaçans et pleins d'une énergie qu'ils communiquèrent au public. Bientôt, en effet, les départemens rempressèrent de voter, les nns des vaisseaux, les autres des frégates et des bâtimens de guerre de toute repéce, d'autres enfin des canons. La ville de Paris offrit un vaisseau de cent vingt canons portant son nom, et les maires ouvrirent une souscription pour la construction des chaloupes canonnières. En même temps Bonaparte demandait aux évêques d'ordonner des prières publiques pour le saccès de la guerre; tout fut employé pour donner un grand mouvement à l'opinion publique.

La France au reste avait peu à perdre dans une guerre maritime. Saint-Doningue ne lui appartenait déjà plus. On venait de céder (le 10 floréal — 30 avril 1805) aux États-Unis la Louisiane, moyennant une somme de 60 millions. Les autres cólonies étaient peu importantes ou en état de se défendire.

Les Anglais, selon leur usage, commencèrent les hostilités avant que la guerre fut déclarée, en saisissant tous les bâtimens français qui étaient dans leurs ports, faisant les hommes prisonniers et confisquant les marchandises. Ils prirent également sur mer tous les bâtimeus qu'ils rencontrèrent.

Le premier consul, par représailles, lança, le 2 prairial, un arrêté qui ordonait d'arrêter et de retenir prisonniers tous les sujets du roi d'Angleterre, enrôlés dans la milice de leur nation, qui se trouveraient sur le territoire français. Ils ne devaient être remis en liberté qu'autant qu'ils sersient échangés contre les Français arrêtés avant la déclaration de guerre. On arrêta en outre tous les bâtimens anglais qui se trouvaient dans les ports

des alliés ou des sujets de la République. Enfin, l'armée d'Italie reçut ordre d'aller prendre position dans le royaume de Naples; cette occupation n'éprouva pas d'obstacles; elle nous assura la fidélité d'un allié douteux.

Enfin ons occupa des préparatifs d'une descente en Augleterre. Bonaparte ordonna la formation d'une grande arméedivisée en six corps, dont la masse fut campée, sur les rivages qui faisaient face à l'Angleterre et dont les deux ailes extrêmes étaient, l'une en Hollande, l'autre à Bayonne. En même temps, on pressait les travaux des ports. On, donnait une activité extrême aux anciens actients de construction, et l'on en ouvrait un grand nombre pour les chaloupes canonnières.

Tous ces préparaités causèrent une vive commotion en Angleterre, La population tout entière fut alarmée, et craigait de voir le feu de la guerre envair ses tranquilles contrées. On y forma une armée de quatre-vingt-dix mille hommes, appayée par cinquante mille hommes de réserve; la levée en masse fut proclamée; on traça des camps; enfin le duc d'York, généralissime de l'armée, prescrivit, par une proclamation publique, les mesures qu'on devait prendre en cas de débarquetnent. Il ordonnait aux milices d'éviter tout engagement, mais de harceler l'ennemi, de le faiguer.

Pendant ce temps, le général Mortier envahissait le Hanoive. Les députés des villes et l'armés, forte de vingt-cinq mille hommes, traitèrent séparément avec les Français. Les premiers signèrent leur soumission le 14 prairial (5 juin 1803); la seconde mit bas les armes le 16 messidor (5 juillet 1805). Le Hanovre resta occupé par les troupes de la République, et l'on utilisa aussitôt les ressources qu'il présentait; on y forma des hataillons; on en tira des impôts, du hois et de l'artillerie. Plus de cinq cents piùces de canon étaient en effet tombées dans nos mains.

Cependant le premier consul, pour activer les armemens et pour connaître par lui-même le littoral de l'Océan, partait de Paris le 3 messidor et allait visiter les départemens du nord. Il fit de ce voyage une promenade. Il emmena avec lui Joséphine et une cour pompeuse. Il fut reçu en tous lieux triomphalement. Il visità Amiens, Saint-Valery, Boulopne, Calais, Dankerque, Lille, Ostende, Bruges, Flessingue, Gand, Anvers, Bruxelse, Louvain, Maëstricht, Liége, Namur, Givet, Mezières, Reims, etc. Partout il commanda ou promit des améliorations; il visita les manufactures, les établissemens de charité; il ne négligea point les églises, et dans ese contrées catholiques il prit un soin particulier de plaire au clergé.

Il fut de reteur à Saint-Clond le 25 thermider (41 hoût 1805). Il était donc encore absent de Paris lorsque vint l'anniversaire du 14 juillet. Depuis 1789 c'était l'occasion d'une fête dui était annoncée par une proclamation. En l'an xi, il n'v ent point de proclamation. On se borna à faire tirer un fon d'artifice et à donner des speciacles gratis. A compter de cette époque, les anciennes fêtes nationales furent abrogées de fait ; l'autorité n'en parla plus, et bientôt tout le monde cessa d'y penser. Par compensation, en quelque sorte, le premier consul autorisa la ville d'Orléans à relever le monument de Jeanne d'Arc, et à rétablir la fête anniversaire du 8 mai 1429, jour où cette vierge française avait fait lever le siège d'Orléans. Il ordonna l'érection d'un monument. à Kléber, et commanda en ontre un grand nombre d'autres statues et de tableaux. L'industrie fut appelée à donner une exposition de ses produits. Ce genre d'exposition, commencé sons le directoire, était un des spectacles qui occupaient le plus vivement les Parisiens. On établit une étole d'arts et de métiers; enfin on publia un réglement général d'organisation de l'enseignement dans les lycées. An milieu de ces louables créations, on glissa un acte qui avait une signification aussi peu équivoque que l'oubli des fêtes républicaines, L'Institut fat réorganisé, On augmenta le nombre des places, mais on supprima la classe des sciences morales et politiques.

Tout an reste manifestait une tendance monarchique. Le premier consul avait une cour. Le mot de citogen avait fait place à celui de monsieur. Il y avait des préfets du palaig auxquels on avait donné la police des srectueles, comme plus tard sous la restauration on la donna au directeur des menus-plaisirs du roi. Des dames du palais représentaient très-bien les anciennes dames d'honneur. Il y avait enfin nine étiquette et présque un costume de réception. Bonaparte en outre ressaisit le droit tout royal des lettres d'exil. Il l'exerça pour la première fois contre madame de Stael. Elle reçut l'ordre de s'éloigner à quarante licues de Paris; mais, après avoir inutilement réclamé ou sollicité, elle quitta le France et alla s'établir en Allemagne.

A peine de retour à Paris, le premier consul s'occupa de concentrer les troupes destinées à former l'armée d'Angleterre. Quand le projet d'une invasion destinée à en finir avec le dernier de ses ennemis n'eût pas incessamment occupé ses pensées, les actes de l'Angleterre ne lui auraient point permis d'en perdre le sonvenir. Une escadre de cette nation était particulièrement chargée d'insulter nos côtes depuis Dunkerque jusqu'à l'embonchure de la Seine. Le Havre, Granville, Dieppe, Fécamp, Saint-Valéry, Boulogne et Calais furent bombardées, Mais le bruit fut plus grand que le mal; le total des pertes causés par les projectiles anglais ne s'éleva pas à 50,000 francs. Cependant on ne parlait que de bombardement et l'on se demandait quand arriverait le débarquement promis, qui devait mettre un terme à ces alarmes. Les militaires pensionnés firent don d'une partie de leur solde pour construire un vaissean qui s'appellerait le Vétéran. On vit avec joie le premier consul organiser, sons le nom de marins de la garde consulaire, un corps de matelots levés dans les ports, et ordonner la formation d'un corps de guides-interprètes. Enfin, Bonaparte partit de Paris pour Boulogne le 11 brumaire an xi (3 novembre 1805). Il voulait seulement s'assurer de la possibilité de passer le détroit avec les bâtimens qui composaient la flouille réunie dans les ports de la Manche. Mais on espérait davantage, et en Angleterre on crut que le moment décisif était arrivé. Volci l'énumération des moyens de résistance qu'on avait préparés. Soixante mille hommes de troupes de ligne avaient été réunis dans les comtés d'Essex, de Kent et de Sussex, sur les points les plus propres à permettre une concentration rapide. pour se porter vers les lieux menacés. Il faut joindre à ces troupes de nombreux corps de volontaires qui campaient avec elles. On avait préparé des chariots particuliers destinés à transporter plus rapidement l'armée et à en opérer la rénnion. Les côtes étaient hérissées de redoutes et parconrues par des patrouilles de jonr et de nuit. On avait établi sur tontes les éminences des signaux et des feux destinés à donner l'alarme. L'embouchure de la Tamise, celle de l'Humber, étaient barrées par des lignes de vaisseaux rasés, hérissés d'artillerie; des mines étaient préparées pour détruire les routes et les ponts. Enfin, en cas de débarquement, il était prescrit aux habitans de fuir avec leurs troupaux et d'incendier tout ce qu'ils ne pourraient enlever. Si la Grande-Bretagne avait été en effet envahie, et que les dernières mesures enssent été exécutées elle se serait fait à elle-même plus de mal que la conquête ne pouvait en aucun cas lui en apporter.

Ses préparatifs au reste lui coûtèrent des sommes considérables et jetèrent une grande perturbation dans ses affaires commerciales. Le nombre des vaisseaux de ligne, frégates et antres bâtimens armés par la Grande-Bretagne, était de cinq cent onze ; elle avait en ontre une flottillé de six cent quatre-vingts petits bâtimens. Les équipages montaient à quâtre-vingt-dix-huit mille marins et vingt-cinq mille fencibles marins. L'armée de terre dans les trois royaumes avait été par des augmentations successives portée à cent quatre-vingt-quatre mille hommes de troupes de ligne et milice. Les volontaires présentaient un effectif de près de quatre cent mille hommes; mais ils étaient mal équipés. Soit défiance, soit réellement faute de fusils, le plus grand nombre d'entre eux était armé seulement de sabres et de piques ou de fusils de chasse. Ils étaient en ontre peu exercés, pour ne pas dire nullement. Ils avaient demandé à nommer leurs officiers: on le leur avait refusé. Les Anglais d'ailleurs ne manquaient pas de généraux instruits de la tactique française. Pichegru et Dumouriez leur avaient offert, assure-t-on, leurs services.

L'armée française était loin de présenter un pareil nombre;

## 50 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

mais elle était composée de ces vieux soldats qui avaient vaincu toute l'Europe. La flottille réunie dans la Manche était forte seulement de mille huit cent cinquante et un hátiment ant de guerre que de transport, divisés en plusieurs corps; le centre, composé de sept cent neuf bâtimens était à Boulogne.

Le premier consul arriva à Boulogne le 12 brumaire. Le 13, il ît manœuvrer dans la rade une division de cent chaloupes canonnières. L'escadre anglaise vint l'attaquer; mais, après une vive canonnade, elle prit le large. Cette occasion mit Bonaparte à même de savoir à quel point il pouvait compter sur l'espèce de làtimens qui fut alors engagée. Le 16, il fit exercer l'armée à des manœuvres d'embarquement. Ces expériences faites, il revint à Paris; il y rentra le 26 (18 novembre). Son retour ajourna les inquiétudes de l'Angleierre. Mais les discussions qui avaient en lieu dans son parlement à l'occasion de la défense nationale, ramenèrent Pitt à la tête du ministère. Cet habile homme d'état sentait que le moyen le plus efficace d'assurer la sècnrité de son pays était, non d'en armer les milices, mais de susciter à la France une guerre continentale. On sait quel fut le résultat de sa politique sous ce rapport.

Le premier consul ne quittait jamais le centre du gouvernement sans réfléchir combien son pouvoir était précaire, combien une révolution législative était facile et reclutable pour lai; à plus forte raison était-il tourmenté de ces pensées lorsqu'il songea sérieasement à mettre la mer entre la France et lui et à s'engager dans une guerre qui pourrait le retenir longtemps de l'autre côté de la Manche, il ne concevait qu'un moyen de s'assurer quelque certitude à cet égard : c'était de mettre partout à la tête des corps de l'état des hommes dont il fût assuré et qui tinssent out de lui. C'est dans ce but qu'il fit môdifier la constitution du corps législatif. Il voulait que cette assemblée ne pût se réunir, délibérer ni votier que sous la présidence et par les soins d'hommes qu'il auraît choisis. Voici le texte du vénatus-consulte qu'il avait en conséquence commandé au sénat.

# SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE.

du 28 frimaire au xII (20 décembre †805).

### Terran 1et. De la manière dont seront orivertes les sessions du corps législatif:

- Ant. 1. Le premier consul fera l'ouverture de chaque session du corps législatif.
  - u corps registatir.

    2. Il désignera douze membres du sénat pour l'accompagner.
- Il sera reçu à la porte du palais du corps législatif par le président, à la tête d'une députation de vingt-quatre membres.
- Les membres du conseil d'état se placeront dans la partie de la salle assignée aux orateurs du gouvernement.
- Lorsque les consuls auront pris place, les membres du tribunat seront introduits, et placés dans la partie de la salle assignée aux orateurs de ce coros.
- 6. Le premier consul, après avoir ouvert la séance, recevrà le serment des nouveaux membres du corps législatif et du tribunat qui le l'atront pas encore prêté; les conseillers d'état feront estitle lés communications que le gouvernement aura arrêtées, et la séance sera levée.

Pendant le jour de l'ouverture de la session du corps législatif, la police de son palais sera remise au gouverneur du palais du gouvernement, et à la garde consulaire.

# Titre u. Des président, bleé président et secrétaires du corps législatif.

- Arr. 8. Le premier consul nommera le président du corps légisfatif sur une présentation de candidats qui sera faite par le corps législatif, au scrutin secrét et à la majorité absolue.
- Les candidats seront présentés dans le cours de la session annuelle pour l'année suivante, et à l'époquê de cette session que le gouvernement désignera.
- 10. Il sera pais un candidat datts chacuté des séries qui devront rester au corps législatif l'année suivante.

- 41. Si le premier consul n'a pas encore nommé le président à l'ouverture de la session, le corps législatif présentera à sa première séance un cinquième candidat pris dans la série entrante dans l'année, et le premier consul choisira entre les cinq candidats.
- 42. Les fonctions du président commenceront avec la session annuelle s'il est nommé avant l'ouverture de cette session, ou le jour de sa nomination si elle n'a lieu qu'après que la session sera ouverte.

Il pourra sans intervalle être présenté comme candidat, et élu de nouveau.

45. Le sœau du corps législatif se ra déposé chez le président. Les expéditions des lois décrétées par le corps législatif ne seront scellées qu'en présence de son président.

14. Le président logera au palais du corps législatif.

La garde d'honneur sera sous ses ordres.

Les messages du gouvernement lui seront remis.

- Le président aura, en cas de vacance, la nomination aux emplois du corps législatif.
- 16. A l'ouverture de chaque session, le corps législatif nommera quatre viçe-présidens et quatre secrétaires au scrutin secret et à la majorité absolue.
- 17. Ils seront renouvelés tous les mois ; ils remplaceront le président en cas d'absence ou d'empêchement, et dans l'ordre de leur nomination.

#### TITRE III. Des questeurs.

- Ant. 18. Le corps législatif choisira, au scrutin secret et à la majorité absolue, douze candidats parmi lesquels le premier consul nommera quate questeurs, dont deux seront renouvelés chaque année, sur une désignation de six membres, faite de la même manière.
- 19. Les fonds votés dans le budget annuel pour les dépenses du corps législatif seront mis par douzième, de mois en mois, à la disposition des questeurs, sur l'ordonnance du ministre des finances.

20. Tous les mandats de dépenses seront délivrés par l'un des questeurs, qui en sera spécialement chargé.

21. L'emploi des fonds affectés aux dépenses du corps législatif, excepté ceux nécessaires au paiement des indemnités de ses membres, sera arrêté dans un conseil d'administration composé du président, des vice-présidens et des questeurs.

22. Un des questeurs fera les fonctions de secrétaire de ce conseil.

23. La révocation des employés du corps législatif sera délibérée par ce conseil, et noufiée par le président.
24. Le conseil recevra et arrêtera le compte annuel des recettes

 Le conseil recevra et arrêtera le compte annuel des recettes et dépenses du corps législatif.

25. La délivrance des maudats de paiement, les fonctions relatives à l'administration et à la police du palais du corp législatif, et toutes celles dont les questeurs pourront être chargés, seront réparties entre eux par le conseil d'administration.

#### TITRE IV. Dispositions particulières.

ART. 26. La session de l'an XII s'ouvrira suivant les formes précédemment observées.

 Immédialement après l'ouverture de la session, le corps législaif procédera, avec le bureau provisoire, au choix de cinq candidats, parmi lesquels le premier consul nommera le président.

Il sera pris un candidat dans chacune des séries du corps législatif.

28. Immédiatement après l'installation du président, il sera procédé à la nomination des vice-présidens, des secrétaires et des candidats pour la questure.

29. Les comptes de la commission administrative du corps législatif seront rendus dans un conseil formé ainsi qu'il est dit article 21, et avant que les questeurs entrent en fonctions.

TITRE V. Des cas où le corps législatif se forme en comité général, ARV. 30. Le corps législatif, toutes les fois que le gouvernement lui aura fait une communication qui aura un autre objet

to an Gond

54 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) que le vote de la loi, se formera en comité général pour délibérer sa réponse.

Ce comité sera toujours présidé par le président du corps législatif, on par nn des vice-présidens désigné par le président en cas d'empêchement.

31. Si le corps législatif désire quelques renseignemens sur la communication que le gouvernément lui aura faite, il pourra, par une délibération préslable, charger son président d'en faire la demande au gouvernement.

Les orateurs du gouvernement porteront sa réponse au corps législatif.

32. Les délibérations du corps législatif seront prises à la majorité des voix, et sans nomination de commission ni de rapporteur.

33. Les délibérations prises par le corps législatif en vertu de l'article 30 seront portées au gouvernement par une députation.

34. Les députations du corps législatif seront composées du président, qui portera la parole, de deux vice-présidens, de deux questeurs et de vingt membres.

35. Les secrétaires du corps législatif consigneront les procèsveux des délibérations prises en comité gégéral dans un registre particulier, qui sera déposé chez le président avec le sesau du corps législatif.

# Terre vi. De la nomination des membres du grand conseil de la Légion-d'Honneur.

ART. 36. Le grand conseil de la Légion-d'Honneur ne sera complété qu'à la paix.

37. Les membres du grand conseil de la Légion-d'Honneur seront nommés par le premier consul sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans leur sein (4).

-0

<sup>(</sup>i) Conformément à os sénatus-consulte, le corpe législatif présenta pour candidats, gavoir :

A la présidence, Toulongeon, Latour-Maubourg, Viennot-Vaublanc, Fon-

— Il n'est point difficile d'apercevoir le but de ce réglement, il est évidemment destiné à acroître la dépendance du corps législatif. En donnant au premier consul le choix du président et des questeurs, il mettait l'assemblée à peu près dans l'impossibilité de se réunir sans son autorisation. L'expérience de ce qui s'était passé dans le conseil des cinq-cents avait apprès en effet quo le président et le comité des inspecteurs, qu'on rétablissait, sous le nouveau nom de questeurs, étaient, en réalité, la seule fraction active et redoutable de la législature, parce que seule elle pouvait délibérer en secret, et possédait, dans certaines limites, un pouvoir d'exécution.

Depuis long-temps déjà, il s'était attaché le sénat non moins étroitement, mais par un autre moyen; par un moyen de corruption. Un sénatus-consulte du 14 millise an xI (4 janvier 1805) avait arrêté nn réglement du sénat dont voici les articles les plus importans.

- $^{\rm e}$  Titre  $I^{\rm er}$ . Il y aura une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel.
- Chaque sénatorerie sera dotée d'une maison et d'un revenu annuel en domaines nationaux de vingt à vingt-cinq mille francs.
- » Les sénatoreries seront possédées à vie. Les sénateurs qui en seront pourvus seront tenus d'y résider au moins trois mois par année.
- Ils rempliront les missions extraordinaires que le premier consul jugera à propos de leur donner dans leur arrondissement, et lui en rendront compte directement.
- Les sénatoreries seront conférées par le premier consul, sur la présentation du sénat, qui, pour chacune, désignera trois sénateurs.

Le titre II, parmi divers articles réglementaires, en renfermait

tanes et Duranteau. Le premier consul nomma Fontanes président ( le 20 uivose au x  $\pi$  . )

A la questure, Thiry, Lesperut, Despaillères, Jacopin, Rabaut, Papin, Chapuy, Borie, Terrasson, Bord, Vismoni-Vamblane, Delatire, Le premier consul notima questeurs Delatire, Jacopin, Vicanoi-Vamblane et Terrasson (le 29 nivose an su.).

quelques-uns d'importans. Ceux-ci mettaient le chancelier, le trésorier et les préteurs du sénat, c'est-à-dire tous les fonctionnaires de ce corps, à la nomination du premier consul. On avait réalisé ainsi, à l'égard du sénat, les mêmes moyens de dépendance auxquels plus tard on soumit le corps législatif.

Le 4" nivose, le tribunat fut convoqué extraordinairement pour recevoir communication du sénatus-consulte portant régicment du corps législatif. Il n'y eut point de délibération; il n'y eu, pas d'autres discours que celui du conseiller d'état qui faisait la communication, et la réponse laudative et approbative du président Bőissy-d'Anglas.

La session de l'an xii fut ouverte le 15 nivose (6 janvier 1804). Ce ne fut pas cependant le premier consul qui présida à la première sémoce; elle fut ouvelet, comme à l'ordinaire, par un discours du ministre. Il fallait, ên effet, avant que le sénatus-consulte fut mis à exécution, qu'il fut supposé conpu de l'assemblée. Au reste, elle n'attendit pas une communication officielle ; elles y conforma de suite en élisant des candidats à la présidence, et des candidats à la questure, selon les formes et dans le nombre prescrits par le nouveau réglement. Le premier consul ne se refusa pas à cet excès de zèle; il en accepta les effets, et nomma Fontancs président du corps législatif.

La législature de l'an xii vota, sur la présentation du gouvernement, plusieurs lois importantes. L'une était relative aux engagemens et échanges de biens nationaux; une autre à la police du roulage. On décréta l'établissement des séminaires nationaux, l'organisation des écoles de droit. On ordonna la levée de soixante mille hommes sur la conscription de l'an xiii. On acheva le Code civil.

Cette année, le gouvernement consulaire, pour la première fois, communiqua aux chambres un compte général des finances. On régla de la manière suivante le passé, le présent et l'avenir ea cette matière.

An xi. — La somme de 50,000,000 pour dépenses extraordinaires de guerre fut accordée pour faire, avec celle de 589,500,000 fr.

comprise dans la loi du 4 germinal an x1, celle de 619,500,000 fr. qui avait été dépensée. Ce surplus fut imputé sur les revenus et sur les ressources extraordinaires de l'an x1.

An XII. — La somme de 500,000,000 faisant, avec celle de 400,000,000 portée dans la loi du 4 germinal an XI, celle de 700,000,000, fut mise à la disposition du gouvernement pour être employée de la manière suivante :

| 1 <sup>d</sup> Dette publique      | 71,153,766                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2º Ministères, grand-juge, etc     | 23,000,000                                                                       |
| 3º Relations extérieures           | 7,000,000                                                                        |
| 4° Interieur.                      | 34,730,919                                                                       |
| 5º Finances                        | 77,677,000                                                                       |
| 6º Tresor public                   | 8,000,000                                                                        |
| 7º Guerre                          | 168,000,000                                                                      |
| 8º Administration de la guerre (1) | 100,000,000                                                                      |
| 9º Marine et colonies              | 180,000,000                                                                      |
| 10º Frais tle négociation          | 45,000,000                                                                       |
|                                    |                                                                                  |
|                                    | 5º Relations extérieures. 4º Intérieur. 5º Finances. 6º Tessor public. 7º Guerre |

Pour faire face à ce surcroît de dépenses, une loi constitua, sous le nom de droits réunis, un impôt sur la consommation des vins et caux-de-vie. On augmenta les droits sur les tabacs. On multiplia-les cautionnemens, et on en exigea le montant.

An XIII. — La fixation des dépenses et des recettes fut maintenue la même que pour l'an XII.

Ne figuraient pas au budget diverses recettes éventuelles, mais qui existaient en l'an xu et ne diminuèrent pas par la suite, Elles consistaient : 1° en une somme annuellement fournie par la république italienne pour l'entretien des troupes; 2° dans les subsides de l'Espagne, montant, selon Thibaudeau, à 72,000,000; 3° dans les subsides du Portugal, évalués à 12,000,000; 3° dans

<sup>(1)</sup> Le 17 rentose au x (8 mars 1802), on avait fait un ministère particulier de l'administration de la guerre. Dejean avait été nommé ministre; le 16 thermidor an x (4 août 1801) suivant; le premier consul arrêta que le ministre de la justice prendrait le titre de grand-juge.

ce que payait la cour de Naples pour l'entretieu de l'armée d'occupation qui venait d'y entrer ; le dans les sommes soldées par le Hanovre pour l'armée qui venait d'en prendre possession.

La session du corpa législatif fut close le 5 germinal au xii [24 mars 1804]. Cette deraitre seunce fut close pár une motion d'ordre de Marcorelle, dont nous allons donnet le texte, afin de donner une idée du style adulateur dont on se servait à optie époque. Il semble qu'il fat décrété que, dans ce corps législatif muet, les législaturs n'auraient la parole que pour proposer des bassesses envers le pouvoir qu'il est tenait asservis.

Marcorelle, par motion d'ordre. «Législateurs, la France depuis long-temps était courbée sous le fardeau d'une législation civile incohérente, et formée d'élémens hétérogènes et grossiers; la diversité innembrable de coutumes n'était que le résultat de l'anarchie des siècles malheureux qui les virent naître. La sagesse du droit romain en avait amélioré, il est vrai, les dispositions; mais il ne les avait pas toutes atteintes, et il restait toujours d'un amalgame fait sans unité de plan, ni de temps, ni de lieu, l'inconvénient monstrueux que les droits et les devoirs des citoyens changeaient à toutes les démarcations territoriales. Bonaparte a voulu que tous les habitans de ce vaste empire fussent gouvernés par une même loi, et qu'en écartant ce qui est étranger à son siècle et à nos mœurs on mit enfin une juste harmonie entre nos besoins et nos lois. Le Code civil, en réalisant les espérances de son génie, recommandera à la justice des siècles les noms de ceux qui, comme vous, distingués par des hauts faits militaires, éprouvés par la sagesse de leur caractère et par leur haute expérience, ont contribué à la gloire de cette institution.

- Le jour où vous mettrez la dernière main à ce chef-d'œuvre de la philosophie, de la justice, ce jour doit être marqué dans les fastes de la République.
- Mandataires du peuple, vous devez étre l'organe de sa reconnaissance.
  - » Vous éprouvez vous-mêmes le besoin de satisfaire à ce sen-

timent profond envers le héros à qui la patrie est redevable de sa félicité.

 C'est à l'histoire à fixer le rang qui lui appartient parmi les législateurs des nations; mais la France le contemple avec orgueil, et ses sentimens devancent le jugement de la postérité.

• Élevons au restaurateur de la religion, de la morale et de nos lois un monument digne de lui et de nous. Qu'un acte éclatant de notre amour annonce à l'Europe que celui qu'ont menacé les poignards de quelques n'il assassins est l'objet de notre affection et de notre admiration; que les sentimens les plus vrais et les plus intimes lient à ses destinées celles du peuple français; que désormais l'image chérie du ches supréme de l'état décore ce sanctuaire auguste, et que pette inauguration solennelle atteste à nos derniers nevenx le souvenir de nos besoins et de ses bienfaits, de sa gloire et de notre hommage. En consequence j'ai l'honneur de vons proposer l'arrété suivant;

 Le corps législatif, youlant éterniser l'époque à laquelle le 2 Code divil devient la règle générale du peuple français, et l'homp mage de sa reconnaissance envers le chef suprème de l'état, arrète ce qui suit;

ART. 1. Le buste en marbre blanc de Bonaparte sera placé, à l'onverture de la session prochaine, dans le lieu des séances du corps législatif.

 2. Les questeurs du corps législatif sont chargés de donner à cette inauguration toute la pompe et la solennité qui conviennent à la dignité de son objet.

 3. Le présent arrêté sera présenté au premier consul par une députation de membres du corps législatif.
 (Adopté par acclamation.)

— Ce fut à la snite de cette motion que furent introduits les conseillers d'état qui venaient clore la session. Fourcroy, l'un d'eux, fit un petit discours où il exaila le zèle des législateurs et la reconpaissance que l'on avait pour leur coopération. Le président Fontanes répondit à l'orateur du gouvernement. Il Josa longuement le premier consul; il le mit au-dessus de Charlemagne,

60 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

de Narsès, de Bélisaire, de Justinien, et termina en déclarant la session close. Le lendemain cependant il alla porter à Bonaparte les hommages de l'assemblée qu'il présidait. Voici son discours :

Discours prononcé par Fontanes, orateur de la députation chargée de porter au premier consul la délibération du corps législatif prise sur la motion de Marcorelle. — Le 4 germinal an XII.

- Citoyen premier consul, un empire immense repose depuis quatre ans sous l'abri de votre puissante administration : la sage uniformité de vos lois en va réunir de plus en plus tous les habitans. Le corps législatif veut consacrer cette époque mémorable; il a décrété que votre image, placée au milieu de la salle de ses délibérations, lui rappellerait éternellement vos biediris, se aderivirs, et les espérances du peuple français. Le double droit de conquérant et de législateur a toujours fait taire tous les autres : vons l'avez vu confirmé dans votre personne par le suffrage national. Qui pourrait nourrir encore le criminel espoir d'opposer la France à la France? Se divisera-t-elle pour quelques souvenirs passés , quand elle est unie par tous les intérêts présens ? Elle n'a qu'un chéf, et c'est vous; elle n'a qu'un ennemi, et c'est l'Angleterre.
- » Les tempêtes politiques ont pu jeter quelques sages euxmêmes dans des routes imprévues : Il était facile de se méprendre au milieu des orages où combattaient tous les paris , dans ces temps funestes où les factions se montraient partout, et la patrie nulle part. Mais sitôt que votre main a relevé les signaux de la patrie, tous les bons Français de son trecommes et snivis; tous ont passé du côté de votre gloire. Ceux qui conspirent au sein d'une terre ennemie renoncent irrévocablement à la terre natale. Et que peuvent-ils opposer à votre ascendant? Yous avez des armées invincibles, ils n'ont que des libelles et des sassasins; et tandis que toutes les vaix de la réligion s'élèvent en votre faveur au pied des autels que vous avez relevés, ils vous font outrager par quelques organes obscurs de la révolte et de la superstition. L'impuissance

de leurs complots est prouvée. Ils rendront tons les jours la destinée plus rigoureuse en luttant contre ses décrets. Qu'ils cèdent enfin à ce mouvement irrésistible qui emporte l'univers, et qu'ils méditent en silence sur les causes de la ruine et de l'élévation des empires ! »

- Un événement imprévu et un acte terrible de violence avaient signalé la dernière période de cette session. On avait découvert la conspiration royaliste de Georges, Pichegru et Moreau : on venait d'arrêter et de mettre à mort le duc d'Enghien. (la comprend que le premier de ces faits ait provoqué une exagération officielle de zèle et d'adulations de la part de tous les hommes qui tenaient au pouvoir; mais on ne comprend pas que le second n'ait pas refroidi, si ce n'est quelques attachemens secrets, au moins les marques publiques de dévouement au premier consul. Lorsque Fontanes prononca son discours, la mort du duc d'Enghien était connue'; son jugement avait été publié dans le Moniteur et dans tous les journaux. Mais on ne jugeait pas alors de cet acte comme on l'a fait dans ces derniers temps. On v vit une garantie contre le retour des Bourbons, une approbation des mesures les plus terribles de la révolution. Il est certain que la conduite de Bonaparte, loin de nuire à ses projets, loin de fermer la route que lui ouvraient les conspirations répétées contre sa vie, la lui facilitèrent encore. En effet, si d'une part le moyen de rendre illusoire toute espérance contre-révolutionnaire fondée sur la mort du premier consul était d'assurer l'hérédité du pouvoir suprême dans sa famille, d'un autre, l'acte terrible par lequel il avait rompu avec le passé garantissait aux hommes qui avaient pris part à la révolution qu'il leur serait toujours particulièrement attaché. Cet acte fit de ces hommes les plus relés partisans de l'empire.

Mais avant de faire l'histoire de l'institution impériale, il nousfaut faire celle des deux événemens qui l'ont préparée. Nous empruntons à la vie de Napoléon, par Thibegaden, les détails relatifs à la conspiration de Georges et à la mort du duc d'Eaghien. Cette narration est aussi succincte et aussi exacte que 62 CONSULET. — DU 46 TREM. AN ± (4 AOUT 1802) nous pouvons le désire. Nous y ajouterons, mais en note, le texte de quelques pièces dont l'écrivain que nous citons fait seulemient menton.

. C'était un bruit général répandu dans les trois royaumes, en Europe, jusque dans les Antilles, que la France touchait à une catastrophe, à l'anéantissement du gouvernement consulaire et au rétablissement du trône et de l'ancienne dynastic. Pour le succès de ce plan il fallait commencer par se débarrasser du premier consul. Le Convirce de Londres, journal français, publia la tradoction du pamphlet intitulé: Tuer n'est par aimastiner, composé sur la fin du protectorat de Gromwell, avec l'observation qu'on n'y avait ajouted que ces mots : Necesse est unum mori pro populo, et qu'on eroyait par cette publication servir le peuple français.

D'après une lettre du commandant de la frégate anglase l'Émerande au général Ernouf, capitaine-général à la Guade-loupe: « Le deraier rapport que le commandant avair reçu d'Europe l'informait d'un trouble en Frause; mais comme ce rappoper de la commandant avair reçu d'Europe l'informait d'un trouble en Frause; mais comme ce rappoper de la commandant avair reçu. Le premier consul avair eu un échec. Moreau avair plante l'éveludard royal, auticur daquel des milliers de partisans s'étaient réunis. Louis XVIII était aux frontières, et une contre-évolution aurait lieu incessamment, à ceque l'on croyait, Il éspératif pur sellement un vaisseau d'Europe qu'il ui doubreint avis que les hossilités avaient cessé. On devait bien désirer cet éré-

nement après une guerre de dix années (1).

s On écrivit de Vienne à Païss « Lei comme chez vous l'hiver
à été très-doux, mais on eraint pour la fin de février. Des personnes bien instruites prétendent que vous aurez un tremblément de terre. Si donc vous avez des opérations à faire,
lenez cet avis pour certain. Je ne puis m'expliquer davanlage (2), »

. On lut dans le Morning Chronicle que, le 30 janvier, on avait

(2) Montteur du 7 ventoue.

<sup>(</sup>i) Lettre d'Ernouf au sénaleur Lefebyre , 28 rendémiaire an 111, Méniteur du 13 rentère.

affiche dans toute la ville de Londres un étrit commençant par ces mots : « L'assassinat de Bonaparte et la restauration de » Louis XVIII devant arriver, la plupart des Français s'en restaurarent en França. C'était un maître de langues qui offrait ses services au public pour donner des leçons en place des émigrés français.

D'après une letire du général Monnet, écrite de l'essainque, une personne arrivant d'Angleierre lui avait dit quo a annonçait publiquement à Londres que le premier consul avait été assassiné; qu'en conséquence les violntaires rentreraient bientôt chest eax, que les manufactures allaient réprendre leurs travaux. En effet, depuis quinze jours on annionçait tous les matins à la Bourse de Londres l'assassainat du prémiér consul (1).

» Le gouvernement anglais àvait à sa solde les émigrés et les princes. Un ordre du conseil privé du 14 janvier 1804 (23 nivose) leur esjóngait de se rendré sur les bords du Rhin. On leur accordait un traitement, savior : dux officiers-genéraux, cinq shilings par jour ; aux colotels, lieutendais-colonels, capitaines, trois shillings; aux officiers subalternes, un shilling et demi ; aux nobles à piete et à cheval, un shilling.

Une circulaire du prince de Condé leur avait fait in appel. C'ésait un fait contru de toute la ville de Hambourg qu'un nommé Maillard y était chargé des fonds pour les recruter et les expédier sor le Rhin. La rive droite se couvrait journellement de ces nouveeux légionnaires (2).

» La source où se puisent fous ces faits pourrait peut-être paraires esspecte, s'ils n'artient pas eté confirmés depuis par des témoins contaires, par des acteurs, et s'ils n'étaient pas devenus de notorrèté publique. « L'Angleteère, dit Walter Scott, et son » autorité est ci irréévable, poussa les parissas de la royauté à de nouvelles attaques contre le gouvernement consultre. Les » ministrès actueillirent avet trop de facilité les promesses et les

<sup>(1)</sup> Moniteur des 3 et 7 ventose.

<sup>(2)</sup> Moniteur, 50 ventose.

plans d'individus qui, trop exaltés pour apprécier le véritable
 état des choses, exagérèrent encore auprès du gouvernement
 britannique leurs espérances (1).

Quels étaient ces plans? C'était de « soulever les royalistes » dans l'Ouest, où le duc de Berry devait faire une descente et.fa-» voriser l'insurrection. Le duc d'Enghien fixa son séjonr, sous la » protection du margrave de Bade, au château d'Étenheim, afin » sans doute d'être toujours prêt à se mettre à la tête des royalistes de l'Est, ou même, si l'occasion s'en présentait, de ceux de Paris.» Ce sont les propres termes de sir Walter Scott. Il n'est pas douteux que le comte d'Artois approuvait l'entreprise, et que même il avait pris l'engagement de venir dans la capitale. Pendant que les princes français attendaient, sur les frontières, l'effet des soulèvemens intérieurs . Pichegru , Georges Cadoudal et environ trente autres royalistes déterminés débarquaient secrètement en France et se dirigeaient vers la capitale. Nul doute que ces agens, et Georges en particulier, ne vissent dans Bonaparte le plus grand obstacle à leur entreprise, et qu'ils n'eussent résolu d'abord de l'assassiner. Constamment dans la compagnie de Georges . Pichegru était assurément instruit de son projet. On reconnut qu'il fallait peu compter sur la réussite, à moins que Moreau n'entrât dans la conspiration. Pichegru entreprit de rendre Moreau favorable à l'entreprise des royalistes (2).

 Denx individus, liés avec ces deux généraux, l'abbé David et le général Lajolais, leur servirent d'intermédiaires; ils firent des voyages de Paris à Londres. D'après les assurances par eux données du concours de Moreau, l'expédition contre Bonaparte fut décidée.

 Les avertissemens arrivant de toutes parts, il semblait que le premier consul ne pouvait être pris au dépourvu. Il savait depuis long-temps que le cabinet britannique était capable de se porter envers lui à toutes les extrémités, La police française avait.

<sup>(1)</sup> Vie de Napoléon, t. v, p. 88.

à sa solde dans Londres même, des émigrés et des espions anglais qui lui fournissaient des renseignemens précieux sur les complots tramés coatre le gouvernement consulaire. C'étaient les smogleurs qui transportaient la correspondance et les espions; leur rendez-vous était à Dunkerque (1). On en arrêtait, il ne se trouvait parmi eux aucun homme de marque. On connaissait feurs mauvaises intentions, mais on ne pouvait penterre leurs véritables projets. La police semblait être aux abois.

» Georges, avec un premier peloton de ses officiers, partit de Londres sur un bătiment de la marine royale commandé par le capitaine Wright. Il les débarqua, le 5 fructidor an XI, à la falaise de Bérille. Un agent expédié à l'avance y avait tout disposé pour leur réception. Les logemens étaient faits jusqu'à Paris, par des routes obscures, chez des paysans isolés. Il y eut d'autres débarquemens du 18 au 28 frimaire an XII. Pichegru, avec les Polignac, de Rivière, Lajolais et plusieurs autres, débarquèrent le 25 nivose. Tout ce monde se rendit à Paris. Ce même jour, dans l'exposé de la situation de la République, on disait : Le gouvernement britannique tentera de jeter, et il a peut-être déjà jeté sur nos côtes quelques-uns de ces monstres qu'il a nourris pendant la paix pour déchirer le sol qu'il és a vus nattre.

» Pour le succès de l'entreprise, Georges avait jugé nécessaire de réunir à Paris une élite de deux ou trois cents hommes. Avant son départ de Londres, il avait envoyé en Bretagne son lieutenant Debar pour les recruter. Depuis son arrivée à Paris, il avait encore expédié Lahayé Saint-Hilaire avec trois cents louis pour accèlerer cette levée. Les émissaires avaient eu peu de succès, ils avaient trouvé les chouans apathiques et craintifs. Au commencement de pluviose, Georges n'avait rallié autour de lui qu'une quarantaine d'hommes d'exécution dont la moitié était venue d'Angleterre. Ce mécompte ne l'arrêtait pas; mais le concours de Môreau était un piont essentiel. Avant d'agir, il fallait s'en assurer.

Pichegru et Georges l'abordèrent, et no le trouvèrent pas décidé à les seconder, ainsi qu'on les en avait flattés; il marchanda avec eux. C'était pour eux un grand désappointement. Il ne leur resnait plus d'autre parti que de battre en retraite, ou de tenter un coup désespéré.

L'autorité ne savait encore rien de toutes ces menées, Elle avait des indices, le pressentiment d'une crise, mais elle était loin de soupçonner que Georgres et Pichegru fussent à Paris. Les journaux anglais affectaient même de parler de Pichegru et de ses démarches, comme s'il elt été à Londres.

Dans la nuit du 4 pluviose, le premier consul, comme par inspiration, ordonna la mise en jugement de cinq détenus, faisant, mais à son insu, parti du complot. Deux, entre autres Desol de Grizolles lieutenant de Georges, furent acquittés; Picot et Bourgeois, venus de Londres en même temps que Georges, mais par une autre route, furent condamnés comme espions et exécutés. Le cinquième, nommé Querelle, également condamné à mort, demanda à faire des révélations. Murat, gouverneur de Paris, les recut. Sur son rapport, le premier consul crut que c'était un conte imaginé dans l'espoir d'une grâce. Il chargea le conseiller d'état Réal d'interroger Querelle; il déclara qu'il avait débarqué avec Georges et plusieurs autres, venus à Paris, avec le projet de tuer le premier consul. Il désigna les lieux par lesquels ils avaient passé et les maisons où ils avaient logé. Il ajouta que Desol de Grizolles, acquitté la veille, était venu au-devant d'eux à Saint-Leu-Taverny, et avait introduit Georges dans Paris. Ouerelle ne put rien dire de ce que les conjurés avaient fait depuis. parce qu'il avait été arrêté peu de jours après son arrivée, et détenu au secret.

» Des officiers de police furent envoyés à Béville pour vérifier catte déclaration. On amena à Paris un nommé Troche, hortoger dans le voisinage. Il se tint d'abord sur la négative. Ensuite il donna les détails des trois débarquemens, les noms des principaux personnages, excepté celui de Pichegru qu' on n'avait nommé devant lui que le général; l'autorité ne soupronna donc pas en-

core qu'il fût à Paris. Troche annonça un prochain et quatrième débarquement.

- Savary fut envoyé à Béville pour le surprendre. On aperçut en effet un brick anglais qui louvoyait. Mais ayant reçu probablement quelques avis de la côte, ou voyant que les signaux étaient mal répondus, il s'eloigna et disparut. La ligne d'étapes et des logemens fut explorée et reconnue exacte. Plusieurs individus furent arrêtés. L'un d'eux, Danouville, amené au Temple, s'y pendit le jour même de son arrivée.
- » Murat fut investi du commandement des troupes de la première division, de la garnison et de la garde nationale de Paris, avec le titre de gouverneur, correspondant directement avec le premier consul. La police manquant de neff et d'habileté depuis la suppression du ministère chargé de ce département, le conseiller d'état Réal connu par son activité et sa pénétration, fut attaché au département du grand-juge ministre de la justice et spécialement chargé de l'instruction et de la suite de toutes les affaires relatives à la tranquillité et à la sûreté intérieure de la République (1). Ces dispositions annonçaient un danger et que le gouvernement était sur ses gardés.
- » Les perquisitions redoublèrent dans Paris; on parvint à arrêter d'abord trois môtividus, parmi l'esquels était Picoi, domestique de Georges; ensuite Coster et Roger Saint-Víctor, un des complices de la machine infernale; enfin, en moins de quinzu jours, une bonne partie des autres conjurés. Jusqu'au 22 pluviose, il n'y avait pas encore pour l'autorité d'autre chef connu que Georges.
- Ce jour-là, Bouvet de Lozier fut arrété. Il se pendit de désespoir dans sa prison; on accourut à temps pour lui sauver la vie. Au milieu d'exclamations incohérentes, il parla de Moreau , de Pichegru; il accusa Moreau d'être la cause de la perte du parti royaliste. Quand il eut tout à faît recouvré ses sens, Bouvet de Lozier fit une déclaration au grand-juge (le 21). Il en résultait

que Moreau avait promis de se réunir à la cause des Bourbous; que les royalistes étant venus à Paris, il s'était rétracté; qu'il leur avait proposé de travailler pour lui et de le faire nommer dictateur. Le général Lajolais avait été et était encore l'intermédiaire entre Moreau et Pichegru. Ces deux généraux avaient eu des entrevues, et Gorges s' yé tait trouvé.

« Comment, dit le premier consul, Moreau s'est-il engagé dans » une telle affaire? Le seul homme qui pût me donner des inquiétudes, le seul qui pût avoir des chances contre moi, se perdre » si maladroitement! J'ai une étoile. »

» On proposa l'arrestation de Moreau. Le premier consul s'y refusa. « Moreau, dit-il, est un homme trop important; il m'est trop directement opposé; j'ai un trop grand intérêt à m'en « défaire pour m'exposer ainsi aux conjectures de l'opinion. — » Mais pourtant, répondit-on, si Moreau conspire avec Pichegru? » — Alors c'est différent, répliqua le premier consul. Prouvez-moi que Pichegru est cie et je signe aussitot. l'arrestation de » Moreau. » Un frère de Pichegru, un ancien moine, habitait Paris. Il fut interrogé, et avoua qu'il avait tout récemment vu on frère. Il n'en fallet pas davantage, Moreau fut arrêté (f).

. Le premier consul convoqua un conseil privé, et lui donna connaissance de tout ce qui concernait la conspiration. Il y eut des avis pour traduire les prévenus derant une commission militaire, en finir le plus tôt possible, et frapper comme la foudre. Le premier consul ne le voulut pas, et décida que le procès serait suivi dans les formes et devant les tribunaux ordinaires. Trouvant qu'il n'y avait personne trop élevé en dignité pour un général tel que Moreau et une affaire aussi grave, il chargea le grandjuge d'aller, accompagné de Locré, secrétaire général du conseil d'état, l'interroger, et lui dit : « Monsieur Régnier, avant tout in » terrogatoire, voyez si Moreau veut me parler; mettze-le dans votre voiture et amenez-le moi; que tout se termine entre nous » deux; » et lui répéta trois fois cet avertissement en ajoutant :

<sup>(1)</sup> Las Cases, t. VII. p. 520.

- Vous m'entendez? Lorsque le grand-juge revint rendre compte de l'interrogatoire, le premier consul lui demanda avant tout : É Eb bies! Moreau? me l'amenez-vous? — Non, il ne m'a pas demandé à vous voir. — Voilà ce que c'est, répliqua le premier consul, en se tournant vers une personne présente à ce colloque, que d'avoir affaire à un imbécile ! Si le grand-juge avait compris sa mission, l'intention du premier consul était, dit-on, après avoir eu une explication avec Moreau, de le renvoyer chez lui.
- Dans son interrogatoire, le général nia connaître la présence de Georges et de Pichegru à Paris, par conséquent qu'il les eût vus, et encore plus qu'il fit instruit de leurs projets. Si l'on n'avait pu saisir ces deux personnages qui n'étaient pas arrêtés, Moreau aurait eu beau jeu pour crier à la calomnie.
- » Pour éclairer Paris et la France, le gouvernement donna de la publicité à ces manœuvres criminelles. Une grande conspiration fut annoncée; son but était l'assassinat du prémier consul et la contre-révolution. Ses chefs étaient Georges Cadoudal, chef de chouans, Pichegru et Moreau. C'était en Angleterre, que la conspiration avâut été ourdie; c'était le abinet anglais qui l'avait excitée et dirigée; c'était lui qui avait fourni aux conjurés des armes, de l'argent, tous les moyens d'exécution. Ils avaient traversé la mer sur des bâtimens anglais, d'ebarqué sur les côtes de France, et étaient rendus à Paris d'après un finiéraire tracé d'avance; ils avaient en des conférences avec Moreau; il était arrêté ainsi que Lajolais, principal intermédiaire entre ce général et Pichegru; on était à la poursuite de celui-ci et de Georges (1)
  - Moreau conspirateur! c'est impossible. Conspirateur avec

<sup>(1)</sup> Rapport au premier consul, par le grand-juge ministre de la justice (Régnier), communiqué le 27 pluviose an XII (17 février 1804), au sénat, au corps lévislatif et au tribunat.

Citoyen premier consul, de nouvelles trames ont été ourdies par l'Angleterre; elles l'ont été au milieu de la paix qu'elle avait jurée; et quand elle violait le traité d'Amieus c'était blen moins sur des forces qu'elle comptait que sur le succès de ses machinations.

<sup>·</sup> Mais le gouvernement veillait : l'œil de la police suivait tous les pas des

Georges et Pichegru, et pour la contre-revolution! Jamais on ne, persuadera qu'il ait pu jusqu'à ce point souiller sa gloire, flétrir ses lauriers. Moreau arrété! Bonaparte a conjuré la perte d'un illustre guerrier dont il envie la renommée, d'un grand citoyen dont les sentimens républicains l'importunent. Georges et Pichegru à Paris! c'est insulter par une fable grossière au bon sens du public. Voilà ce qu'opposaient certaines personnes au rapport du grand-juge. L'instruction du procès apprendra ce qu'il faut croire.

Des orateurs du gouvernement communiquèrent ce rapport aux grands corps de l'état. Au tribunat, Moreau, frère du général, déclara avec le sentiment de la plus vive douleur qu'il était

agens de l'ennemi ; elle comptait les démarches de ceux que son or ou ses intrigues avaient corrompus.

» Déjà sans doule on s'imaginait à Londret entendre l'explosion de cette mine qu'on avait creusée sons nos pas ; on y semait du moins les bruits les plus sinistres , et l'on s'y repaissait des plus coupables espérances.

Tout à coup les artisans de la compiration sont asisis; les prouves s'accumulent, et alles sont d'une telle force, d'une telle évidence, qu'elles porteront la conviellon dans tous les esprits.

a Georgea et sa hande d'assassins étaient restés à la solde de l'Angleterré; ses agess parcoursient encore la Vendée, le Morbihan, les Côtes-du-Nord, et y cherchaient en vain des partissas que le modération du gouvernement et des lois leur avait enlevés.

a Pichegru, dévoilé par les érénemens qui précédèrent le 18 fructidor an v, dévoilé surtont par cette correspondance que le général Moreau avait adressée au directoire, Pichegru avait porté en Angleterre sa haine contre sa patrie.

» En l'an viii il était avec Millot à la suite des armées ennemies pour se rallier aux brigands du Midi,

a En l'au rx il conspirait avec le comité de Bareuth.

» Depuis la paix d'Amiens il était encore le conseil et l'espoir des ennemis de la France.

» La perfidie britannique associe Georges à Pichegra, l'infâme Georges à ce Pichegra que la France avsit estimé, qu'elle avait voula longtemps croire locapable d'une trabison.

En l'au 11, une réconciliation criminelle rapproche Pichegru et le général Moreau, doux hommes entre lesqueix l'anoneux derait mettre une britic étadelle. La police sait à Calais une de leura spece su moment du l'irobornatio pour la seconde fois en Angleterre : cet homme est sous sa main avec toutes les pièces qui constatent la réalité d'un recommpdement, inexplicable alors si les monda d'en araient pas dé formés par le crime.

» A l'arrestation de cet agent le général Moreau parait un moment agité ; il fait des démarches obscures pour s'assurer si le gouvernement est instruit; mais tout se tait , et lui-même, rendu à sa tranquillité, il fait au gouvernement un érénement innocent de toutes les atrocités qu'on lui imputait, qu'il ae justifierait s'ou lui en donnait les moyens, et demanda qu'on apportat au jugement du général la plus grande solennité. Le conseiller d'état Treilhard donna l'assurance que les prévenus auraient pour leur défense la plus grande latitude,

- » Le sénat, le corps législatif, le tribunat, vinrent exprimer au premier consul les sentimens dont ils étaient animés. Le président du corps législatif, Fontanes, se supassa, s'il est possible :
  - « Trente millions de Français, dit-il, frémissant pour une vie
- où leurs espérances sont attachées, se lèvent pour la défendre...
   Oui, j'en atteste toute la France, elle ne voit son salut que dans
- » vous; elle ne veut reprendre, dans l'ordre des choses passées ,

qui a droit d'alarmer sa furveillence; il le tait lors même que Pichegru est appelé publiquement aux conseils du ministère britannique, lorsqu'il s'unit avec éclat aux ennemis de la France.

- Le gouvernement ne voulait voir dans son silence que la crainte d'un aveu qui l'aureit humilié, comme il n'avait vu dans son doignement de la chose publique, dans see lisisons équivoques, dans see discours plus qu'indiscrets, que de l'humeur et un vain mécontentement.
- Le général Moreau, qui devait être suspect puisqu'il trelatis secrèment aver l'ennent de sa partie; qui, sur ce soupone plus qui legitime, ciù été ac-rété à toute autre époque, jonissait tranquillement de ses homeers, d'une fortune l'unneuse, et des hieutaits de la République. Cependent les évianness sous perseunt : Lajoise, l'auts, le confident de Pichegur; a fairtivement de Parti à Loudres, et revient de Loudres à Parti, porte à Pichegura les pensées du général Moreau, rapports au général Noreau les pensées de cé deuesse de Pichegur; de de ses asociés. Les briguads de Georges préparent dans Paris même tout et decessées de l'acception de de l'exception de provise commans.
- On lieu est assigné entre Dispape de Tréport, Join do toute loquisitude et de toute surreillance, où les brigents de l'Angieterre, conduits par des vaisseaux de gerrer angliai, édherqueut saisse d'es aperque, où lis intouvet de hountees corrompus pour les recevoir, des hommes payés pour les guider pendant la milé de attôlese en attainne couremente, et les amores inouré Paris.
- A Paris, des seiles leur sont ménagés dans des maisons louées d'avance, où soit des gardiens affidés; ils en ont dans plusieurs quartiers, dans plusieurs ru es : à Challiot, dans la rue du Bac, dens le feubourg Saint-Marceau, dans le Marais.
- Un premier débarquement est opéré; c'était Georges avec huit de ses brigands.
- » Georges retourne silt les côtes pour assister au débarquement de Coster Saint-Victor (condamné par le jugement reade sur l'affaire du 5 nivose) et de dix autres brigands.
- » Dans les premiers jours de ce mois, un troisième débarquement a lieu : c'est Pichegru, Lajolais, Armand-Gaillard, frère de Raoul, Jean-Marie, un des

## 72 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

- » que ce qui sera jugé par vous-même utile et nécessaire à l'ordre
- présent... Un grand exemple doit être donné : une poignée de
   brigands va rendre compte de tous les maux qu'elle préparait,
- en voulant nous enlever l'auteur de toutes nos prospérités. On
  - est frappé de terreur en songeant qu'un poignard dans la main d'un scélérat obscur pouvait abattre un grand homme, et mettre
- ren deuil tout l'empire dont il est l'appui... Tous les crimes se-
- > ront inutiles contre une vie si miraculeusement protégée. Rien
- p'interrompra vos desseins: vous suivrez tranquillement le cours
- · de vos destinées qui semblent entraîner celles de l'univers. La .
- » nouvelle époque du monde que vous devez fixer aura le temps
- de recevoir de vous son éclat, son influence et sa grandeur. •

premiers affidés de Georges, et queiques entres brigands de celle espèce. Georges, avec Joyau, dit d'Assas, Saint-Vincent, et Picot, dit le Petit, allèrent au-devant de ce troisème débarquement; la réunion se fit à la ferme de la Poterie.

- Un quatrième débarquement est attendn; les vaisseaux sont en vue; meis les vents contraires les empéchent d'approcher; il y a peu de jours encore qu'ils faissient des signaux de resonnaissance.
- Georges el Pichegru arrivent è Paris; ils sont logic dans la ménor mision, entourés d'une trentaine de brigands auxquels Georges commande; ils vient le général Morean; on connail le lieu, le jour, l'heure où la première conférence s'est teuse. Un second rendes-rous était convenu, et ne s'est par réalité. Un truisème, un matrième ont que lieu dans la maison même du cénéral Moreiu.
- Cette présence de Georges et de Pichegru à Petrà, ces conférences avec le général Moreau sont consistées de Breuvers inconsessables et multiplése. Les fraces de Georges et de Pichegru sont suivies de maison en maison : coux qui ant s'ont petro de la multiplése. Les chardins de poste en poste; ceux qui dans l'ombre de la multi, les out conduits de poste en poste; ceux qui leur cost donné aulie à Paria, leurs confidens eurre compléses. Lipidais , leur principal interrendiaire, le général Moreau sont arrêté; les effete et les papiers de Pichegru sont saiss, et la police suit ses traces avec une grande estivité.
- » L'Angleterre vonlait renverser le gouveranisset, et par co renversement priera l'auto de la France, et la littre à de saischés de guerre civile et de confusion. Mais renverser un governement contenn par l'affection de treute millions de citojens, et caviround d'une armée forci, brave, fidéte, c'était une lache à la foia sus-dessus des forces de l'Angleterre et de celle de l'Europe; pausi l'Angleterre perfendais-li-les pavrenier que par l'assainant du premier consul et en courrant cet assassiant de l'ombre d'un bomme que défendait encore le sovenir de ses services.
- » Je dois ajouter que les citoyens ne peuvent conceroir ancune inquiétude : la plus grande partie des brigands est arrêlée; le reste en fuile, et vivement poursuiri par la police. Aucune classe de citoyens, aucune branche de l'administration n'est atteinte pur ancun indice, par aucun souccon.

- Depuis le jour où je suis arrivé à la première magistrature,
   répondit le première consul, un grand nombre de complots ont
   été formés contre ma vie. Nourri dans les camps, je n'ai jamais
   mis aucune importance à des dangers qui ne m'inspirent aucune
   crainte.
- Mais je ne puis me défendre d'un sentiment profond et pénible lorsque, je songe dans quelle situation se trouverait ausjourd'hui ce grand peuple si le dernier attentat avait pu réussir; car c'est principalement contre la gloire, la liberté et les destinées du peuple français que l'on a conspiré.
- J'ai depuis long-temps renoncé aux douceurs de la condition
   privée ; tous mes momens, ma vie entière sont employés à rem plir les devoirs que mes destinées et le peuple français m'ont
   imposés.
- » Lo ciel veillera sur la France, et déjouera les complots des méchans. Les citoyens doivent être sans alarmes : ma vie du-» rera tant qu'elle sera nécessaire à la nation. Mais ce que je veux « que le peuple français sache bien, c'est que l'existence, sans sa » confiance et sans son amour, serait pour moi sans consolation et » à arurait plus aucua but, »
- L'exemple donné par le président du corps législatif fut suivi par toute la France; jamais il n'y eut un concert plus unanime d'indignation contre les conspirateurs, contre l'Angleterre qui les avait vomis de son sein, et de sentimens d'attachement et d'amour pour le chef de l'état.
- » Des messes, des prières, des mandemens, des Te Peum, des adresses des fonctionnaires, des autorités, du civil et du militaire, des généraix, de tous les corps de terre et de mer, remplirent les pages du Moniteur; n'ayant pu suffire pendant plusieurs mois à rapporter les adresses, il finit par ne les donner qu'en extraits pendant plusieurs mois encore.
- De toutes parts on félicitait le premier consul d'avoir échappé aux poignards, on demandait la punition des coupables. Un seul d'entre eux était encore l'objet de quelques ménagemens. En appelant la vengeance des lois sur la tôte de Moreau lni-même s'il

était coupable, on semblait déplorer son sort; et l'opinion, celle de l'armée surtout, se soulerait à l'idée que ce général eht pu entrer dans le complot, et paraissait avoir besoin d'être éclairée sur la culpabilité d'un guerrier illustré par de glorieux services (1).

» Le premier consul ne se le dissimulait pas ; il répondit à sa garde et aux troupes de la garnison de Paris, lorsqu'elles vinrent lui offrir de lui faire un rempart de leurs corps : « Les soldats · de la République, qui ont reçu du peuple français l'honorable » mission de la défendre contre ses ennemis, mission dont les armées se sont acquittées avec autant de gloire que de bonheur, ont plus de droit que les autres citoyens de s'indigner des trames que notre plus cruel ennemi avait formées jusqu'au sein de » la capitale. Quels que soient les services rendus par les citovens, ils n'en sont que plus coupables lorsqu'ils oublient leurs devoirs envers leur patrie, et qu'ils ourdissent contre elle des trames » criminelles. Les circonstances actuelles offriront à la postérité » deux inconcevables exemples (2) ... J'ai été trois jours sans pon-» voir croire à des trames anssi noires qu'insensées ; mais j'ai été » forcé de me rendre à l'évidence des faits, et de ne plus arrêter » la marche de la justice. Jamais sous mon gouvernement, des » hommes quels qu'ils soient, quels que soient les services qu'ils » aient rendus, ne fausseront leurs sermens et ne pratiqueront » impunément des liaisons avec les ennemis de la France... » » Le sénat délibéra, le 8 ventose, un sénatus-consulte portant

(i) » Advesse du geberté Descolles, um de Moresu. Il y en aveit aussi de l'emité citat moins scruppieues. Mathèno Dunas, conceiller état, chef de l'étal-major à Oatende, dimit dans un ordre du jour, 30 plaviose: « L'armée verra avec cionnement, mais seve la plus virte indignation, que le général Moreau, qui lai-mêue prociama ja trabiene de Pichegra, sit souillé as golor's peagré, vissocier, non-seclement avec ou général transiège, acidé par l'enemel, avilli jusqu'à servir ces princes armés coutre leur pays et portant comme eux depuis publicaturs ampées les occurés nonlières mais enores et se Correse. Je chéf des se-

sassins et te principal instrument de l'Angleterre dans le complot de la machine

infernale \*. . (2) Moreau et Pichegru.

<sup>\*</sup> Moniteur du 3 pirose.

que les fonctions du jury seraient suspendues peudant le cours des ans xu et xui dans tous les départemens pour le jugement des crimes de trahison, d'attentat contre la personne du premier consul, et autres contre la sûreté intérieure et extérieure de la République; que les tribunanx criminels seraient, à cet effet, organisés conformément aux dispositions de la loi du 25 floréal au x, sans préjudice du pourvoi en cassation. Ainsi une conspiration avortée contre l'état et son chef en faisait réussir une contre une institution qu'on avait accoutumé la nation à regarder comme une des plus fortes garanties de la sûreté personnelle!

» Les avenx de Lajolais, général de brigade, depuis long-temps attaché à Pichegru, jetèrent un grand jour sur cette affaire. Il savait depuis long-temps que ce général et Moreau étaient réconciliés. Moreau lui avait témoigné le desir d'avoir une entrevue avec Pichegru. Lajolais alla en Angleterre exprès pour le lui dire. Pichegru répondit qu'il saisirait la première occasion d'un rapprochement. Elle ne tarda pas à se présenter. Ils partirent ensemble d'Angleterre et arrivèrent en France sur le bâtiment du capitaine Wright, Lajolais quitta le général en route, pour le précéder à Paris. Pichegru le fit avertir de son arrivée dans cette ville : il logeait à Chaillot. A trois reprises eurent lieu des conférences entre Pichegrn et Moreau : la première sur le boulevard de la Madeleine, la deuxième et la troisième dans la maison même de Moreau. Lajolais avait été l'intermédiaire des deux premières entrevues; et pour la troisième, Fresnières, secrétaire de Moreau, était allé chercher Pichegru, logé chez Rolland, et l'avait emmené dans le cabriolet de cet individu. Lajolais n'avait point assisté à ces entrevues; mais en revenant de la dernière, Pichegru dit d'un air mécontent, en parlant de Moreau : « Il paraît que ce » b....-là a aussi de l'ambition et qu'il voudrait régner. Eh bien! » je lui souhaite beaucoup de succès; mais, à mon avis, il n'est » pas en état de gouverner la France pendant deux mois. » Pichegru et Georges s'étaient vus à Paris. Lajolais savait, par les affides du chef de chouans, que son projet était de tuer le premier consul. Joyau, dit Villeneuve, aidé-de-camp de Georges,

» Rolland convint d'abord qu'il avait logé chez lui Pichegru son ami, et sur fout le reste prétendit ne rien savoir (2) ; mais il finit par faire des aveux. Il avait été l'intermédiaire d'une entrevue entre ce général et Moreau. Comme ils n'étaient pas tombés d'accord, il alla le lendemain, de la part de Pichegru, demander à Moreau si décidément il voulait conduire un mouvement royaliste, ou, dans le cas contraire, et le mouvement se faisant, s'il voulait s'engager à mettre l'autorité en des mains légitimes. Le général répondit : « Je ne puis me mettre à la tête d'aucun mouvement pour les Bourbons. Un essai semblable ne réussirait » pas. Si Pichegru fait agir dans un autre sens, et dans ce cas je » lui ai dit qu'il faudrait que les consuls et le gouverneur de Paris disparussent, je crois avoir un parti assez fort dans le sénat » ponr obtenir l'autorité : je m'en servirai aussitôt pour mettre o tout le monde à couvert, ensuite de quoi l'opinion dictera ce . » qu'il conviendra de faire : mais je ne m'engagerai à rien par » écrit. » Il ajouta que depuis la première ouverture de Pichegru, il avait parlé à plusieurs de ses amis (3).

Muni de tous ces renseignemens, le grand-juge retourna interroger Moreau. Un mandat d'arrêt avait été décerné contre Fresnières, son secrétaire: Le général le crut arrêté. Persistant dans son système de dénégation, il convint seulement que Fresnières, l'avait sondé de la part de quelqu'un pour savoir s'il ne prendrait pas d'engagement avec les princes français; mais qu'il avait repoussé cette ouverture comme une haute foile, et qu'on ne lui avait parlé ni de Georges, ni de qui que ce fâtt (4).

› Le 8 ventose, à trois heures du matin, Pichegra fut arrêté rue de Chabanais. Il était à Paris depuis le 4 pluviose; il avait souvent changé de maison. Plusieurs de ses gites lui avaient coûté

<sup>(</sup>i) » Interrogatoires des 25, 26, 27 et 30 pluviose.

<sup>(2) »</sup> Interrogatoire du 25.

<sup>(5) »</sup> Interrogatoire du 29 pluviose.

<sup>(4) »</sup> Interrogatoire du 29 pluviose.

douze ou quinze mille francs. Il fut trahi , dit-on , par un de ses anciens amis qui offrit de le livrer pour une somme de cent mille francs qui lui fut comptée (1). Six gendarmes d'élite et un agent de police entrèrent si brusquement dans sa chambre, qu'il fut surpris endormi dans le lit de Leblanc, nn de ses amis et aide-decamp, qu'il n'eut pas le temps de faire usage des pistolets et du poignard qui étaient sur sa table de nuit. Il essaya cependant de se défendre. Sa présence à Paris n'était donc pas un roman. Son arrestation déconcerta un peu ceux qui avaient intérêt à jeter du doute sur l'existence de la conspiration. Interrogé par le conseiller d'état Réal!, Pichegru se renferma imperturbablement dans un système de dénégation des faits les plus avérés. Il nia savoir que Georges était en France, et s'étonna de voir accoler son nom à celui de cet homme-là. Il nia avoir vu Moreau, et s'étonna qu'on le crût réconcilié avec le général, quand ils ne s'étaient pas arrangés ensemble comme cela a lieu entre militaires. Enfin il donna pour motif de son retour en France que, fatigué d'un éloignement anssi prolongé de son pays, des calomnies des journaux français sur son compte, qui disaient qu'il était à la tête, tantôt des armées de l'étranger, tantôt de ses conseils, il avait cru ne pouvoir mieux faire que de revenir en France (2). Singulier prétexte de la part d'un traître qui ne pouvait espérer un pardon!

Le premier consul dit à Réal: « Revoyez Pichegru; avant de
 faire une faute, il a servi et honoré son pays par des victoires.

- » Dites-lui que ceci n'est qu'une bataille perdue; je n'ai pas be-
- » soin de son sang, mais il ne pourrait rester en France. Causez

  » avec lui sur Cayenne; que pourrait-on faire de cette colonie?
- , Je me fierais à lui, et il y serait sur un bon pied. Mais ne pro-
- › mettez rien, ne vous engagez à rien. »

Dans une conversation avec Pichegrn, Réal jeta des insinuations sur cet objet. Le général les reçut fort bien, sans cependant montrer une grande confiance dans cette perspective flatteuse. Il

<sup>(</sup>f) . O'Meara, t. I, p. 419.

<sup>: (2) .</sup> Interrogatoire du 8 ventose.

» Georges, le plus audacieux des conjurés, et plusieurs de ses complices, avaient échappé jusqu'alors à l'activité de la police. En vain elle avait renouvelé l'ordre aux citoyens qui auraient des étrangers logés chez eux, de les déclarer dans les vingt-quatre heures de leur arrivée. Le gouvernement crut devoir effrayer les réceleurs par une mesure extraordinaire. Il présenta au corps législatif un projet de loi portant que le recélement de Georges et des soixante brigands actuellement cachés dans Paris ou les environs, soudoyés par l'Angleterre pour attenter à la vie du premier consul et à la sûreté de la République, serait jugé et puni comme le crime principal.

» Le projet définissait le délit de recèlement, sa peine, et promettait à cenx qui se conformeraient à la loi dans le délai prescrit qu'ils ne seraient point poursuivis.

 Le président Fontanes, en répondant à la communication de ce projet de loi, le proclama une véritable mesure de salut public.

» Il fut unanimement adopté par le tribunat et par le corps législatif, Siméon en fut le rapporteur. Écoutons tonner alors contre les conspirateurs un homme qui ne passait ni pour enthousiaste ni pour révolutionnaire : « Jusqu'à quand, dit-il, souffrirons-nous » de si épouvantables outrages? et parce que le ciel veille sur » nous, négligerons-nous les moyens qu'il a mis en notre pou-» voir? On veut nous arracher le chef que nous nous sommes » donné... Une poignée de vils assassins est jetée au milieu de » nous; de nous, Français, accoutumés à couvrir de notre corps notre ennemi que l'on voudrait frapper sans défense; et des » scélérats lachement armés contre notre bienfaiteur, contre » notre vengeur, contre notre chef enfin, trouveraient des asiles ! · Combien nous est nécessaire cette vie que nos ennemis trouvent rop longue avant même qu'elle ne soit à son midi! Ali! qu'elle soit défendue de toute la force d'une nation qui s'honore et » s'aimé elle-même dans son chef, de toute la majesté des lois qui consacrent le magistrat suprême comme l'image de la Divinité,

- » et qui punissent ceux qui élèvent contre lui des mains parricides,
- comme d'impies sacriléges ; qu'elle soit conservée nan cette pro-
- » vidence qui fit luire le 18 brumaire et les jours de restauration • qui l'ont suivi. C'est pour nous tous, pour le salut de la France
- entière, que nous la remercierons, l'implorerons et lui deman-
- » derons d'achever ses desseins et de protéger son ouvrage. »
- » Informé par le corps législatif que le projet venait d'être adopté, le tribunat, sur la proposition de Gary, émitle vœu que cette loi fût promulguée dans le jour et qu'on l'envoyât porter au premier consul par une députation,
- » Des factionnaires furent placés le long des nurs de Paris; personne ne pouvait de nuit passer par les barrières. Le jour, des officiers de police, des adjudans de police et des gendar mes vérifiaient les passeports, et reconnaissaient tous les individus sortans, pour s'assurer que les assassins ne s'échapperaient pas. Le signalement de Georges Cadoudal et de ses complices fut affiché (f).
- » La loi portée contre les recéleurs produisit son effet; ils prirent l'épouvante; les conjurés furent obligés d'errer pour ainsi dire sans pouvoir trouver un aile. Un officier de paix, Petit, avait découvert qu'un cabriolet devait, le 18 ventose, vers sept heures du soir, aller chercher Georges et quelques autres individus de sa bande. Il disposa ses inspecteurs de police et suivit ce cabriolet depuis le pont des l'uileries jusque vis-à-vis du Panthéon. Comme le cabriolet allait extrémement vite, il ne put arriver qu'avec Destavigny, son collègue, et trois de ses agens. Au moment même, Georges se précipite dans le cabriolet avec Léri-

<sup>(1) «</sup> Cinq piede quatre poscos, extrêmement poissant et ventre, piestes large, on très-court, poignet fort, doigts courts et grox, jumbes et caisses pen longues, con très-court, poignet fort, doigts courts et grox, jumbes et caisses pen longues. Le nes érepas et courne coupé dans le bans, large qui ban ; press gris doest un sessablement plus petit que l'autre, gouverils léglevement arqués et sépareir. Cherrum châtain cairt, auser fournis, couple très-court, ne frisant point, excepté le devant où ils sont puis longs. Teint frais, blanc et colore ; jones pleines et sans rides. Donce blen faile, dessi trè-blanches, hanc peu garnie, fluoris presquer rour, auser fournis, ni larges ni longs, mentior reufoncé. Marchant esp blanches, les brust lendes, les mentanes en belanches.

dan, et sans attendre Durban, qui devait monter avec lui, il partit aussitôt en traversant la rue Saint-Jacques et descendant la rue Saint-Hyacinthe, la place Saint-Michel et la rue de la Liberté. Petit et trois de ses agens suivirent à toute course le cabriolet qui descendait rapidement. Georges, ayant aperçu par le vasistas des hommes en sueur qui couraient auprès de la voiture, dit à son conducteur de fouetter fort et d'aller encore plus vite. Au moment où le cabriolet entrait dans la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince. l'inspecteur de police Calliol, arrivé le premier, saisit le cheval par la bride; Buffet, autre inspecteur, s'avança bientôt pour regarder dans la voiture. Georges, de deux coups de pistolets tirés en même temps, renversa Buffet raide mort et blessa très-grièvement Calliol. Aussitôt Georges et Léridan sautèrent du cabriolet, l'un à gauche, l'autre à droite; le troisième inspecteur courut après Léridan. Petit saisit Georges au collet et fut aussitôt assisté par Destavigny; mais ils auraient eu de la peine à contenir Georges qui avait encore son poignard, si Thomas, chapelier, ne se fût précipité sur lui, tandis que les frères Lamotte le désarmaient. Plusieurs citoyens, et notamment Coquelais et Langlumé, de la rue Thionville, prêtèrent main-forte. Georges fut lié et transféré à la préfecture de police.

- Le premier consul ordonna que les enfans d'Étienne Buffet et de Calliol seraient élevés aux frais del état; qu'il serait fait une enquête authentique pour découvrir le nom des citoyens qui, dans cette circonstance, avaient manifesté leur courage et leur dévouement, et qu'ils seraient récompensés par des distinctions d'honneur. Tout ce qui fut pris sur Georges montant à une valeur de soixante à quatre-vingt mille francs, fut donné à la veuve et aux enfans de Buffet.
- La présence de Georges à Paris n'était donc pas non plus un roman, et son arrestation suivant de près celle de Pichegru, dissipait tous les nuages jetés par la malveillance sur l'existence de la conspiration.
- » Les complices de Georges furent successivement arrêtés à Paris et dans les départemens où ils s'enfuyaient en se sauvant de

la capitale. On trouva sur Villeneuve un passeport de lord Pelham pour sortir d'Angleterre et y rentrer, avec une recommandation à toutes les stations, à tous les commandans, Il y eut de estimité vidus qui soutiurent des combats avec la gendarmerie. Deville fut exécuté; Armand Gaillard eut sa grâce; Raoul Gaillard se brûla la cervelle pour ne pas se laisser prendre. Des citoyens de diverses communes près Pontoise avaient concoura à leur arrestation. Le premier consul ordonna qu'ils lui fussenu présentés; que Cousin, l'un d'eux, serait admis dans la Légion-d'Honneur, et que les sommes saisies sur les deux brigands seraient données à la commune de Mériel, pour être employées à des objets d'utilité publique; car tous les conspirateurs étaient venus d'Angleterre abondamment pourvus.

- » Dans son interrogatoire, Georges ne dissimula point. Le chef de chouans, fidèle às on rôle, conserva son caractère, à la différence des deux généraux républicains, dont l'attitude se ressentait de la fausseté de leur situation; il avoua hautement qu'il était venu à Paris de concert avec les princes français pour tuer le premier consul et rétablir les Bourbons. Il nia seulement, et par générosité, d'avoir communiqué ses projets à Moreau, qu'il n'avait ni vu ni comu; et à Pichegru, qu'il n'avait vu que deux ou trois fois à Londres, et avec lequel il n'avait eu aucun rapport en France. Il ne devait agir que lorsqu'un des princes sernit arrivé Paris. Du reste, il ne nomma, il ne compromit personne.
- » La veille de l'arrestation de Georges, le juge instructeur se présenta pour interroger Moreau. If persista dans les réponses qu'il avait faites, les 25 et 29 pluviose, au grand-jugé, et demanda qu'il fit sursis à toute nouvelle interpellation jusqu'au lendemain sept heures du soir, ce qui lui fut accordé (1).
- » La demande de ce délai avait pour but d'attendre l'effet que produirait sur le premier consul une lettre que Moreau venait de lui cériee. Qu'il eût cédé aux conseils de ses amis , à des suggestions du palais consulaire, ou à ses propres terreurs, le général

qui depuis trois ans refusait de fiéchir devant le pouvoir, qui, au moias comfident de trames ourdies pour le renremen, a veit mié obtinément d'y avoir pris part ni d'en avoir en connaissante, descendid de la hauteur où il s'était placé, essaya de se justifier et demanda grâce.

D'abord il rappelait ses anciens rapports avec Pichegru, non plus dans les termes peu favorables de ses lettres au directoire, des ans v et vii : il cherchait au contraire à atténuer la trahison de ce général. Quant à la conspiration, Moreau répétait et affirmait qu'il n'v avait pas eu la moindre part. Pendant les deux dernières campagnes et depuis la paix, il lui avait bien été fait des ouverturés pour le mettre en relation avec les princes français. mais il avait trouvé cela si ridicule qu'il n'y avait pas même fait de réponse. Il ne concevait pas comment une poignée d'hommes épars pouvait espérer de changer la face de l'état, et de remettre sur le trône une famille que les efforts de toute l'Europe et la guerre civile réunis n'avalent pu parvenir à y placer, et qu'on put le croire assez déraisonnable pour v perdre le fruit de tons ses travaux. Quelque proposition qui lui eût été faite, il l'avait donc repoussée par opinion et regardée comme la plus insigne de tontes les foliés. Mais une délation répugnait trop à son caractère; presque toujours jugée avec sévérité, elle devenait odiense et imprimait un sceau de réprobation sur celui qui s'en était rendu coupable vis-à-vis de personnes à qui on devait de la reconnaissance, et avec qui on avait eu d'auciennes liaisons d'amitié: le devoir même pouvait quelquefois ceder au cri de l'opinion pa-Migue.

» On avait donc tiré des inductions bien finusses et bien hasardées de démarches et d'actions qui, peut-être imprudentes, étaient loin d'être criminelles; et il ne doutait pas que si on lui cet fait demander sur la plupart de c'es faits des explications qu'il se serait empressé de donner, elles n'eussent évité an premier conspl le regret d'ordonner sa détention, et à lui l'humilitation d'être dans les fers, peut-être d'être obligé d'aller devant les tribunaux dire qu'il n'était pas un conspirateur, et d'appeléer à l'appei de sa justification, une probité de ving)-cinq ans qui ne s'était jamais démentie, et les services qu'il avait rendus à son pays.

« Je ne vous parlerai pas de ceux-ci, général, ajoutait Moreau : » l'ose croire qu'ils ne sont pas encore effacés de votre memoire ; » mais le vous rappelleral que, si l'envie de prendre part au gouvernement de la France avait été un seul instant le but de mes » services et de mon ambition, la carrière m'en a été ouverte d'une » manière bien avantageuse quelques instans avant votre retour d'Egypte, et sûrement vous n'avez pas oublié le désintéressement que je mis à vous seconder au 18 brumaire. Des ennemis » nous ont éloignés depuis ce temps : c'est avec bien des regrets que je me vois force de parler de moi et de ce que l'ai fait; mais » dans un moment où je suis accusé d'être le complice de ceux , que l'on regarde comme agissant d'après l'impulsion de l'An-» gleterre, j'aurai peut-être à me défendre moi-même des piéges o qu'elle me tend. J'ai l'amour-propre de croire qu'elle doit » juger du mat que je pois encore lui faire par celui que je lui ai > fait.

» Si j'obtiens, général, toute votre attention, alors je ne doute plus de votre justice. L'attendrai votre décision sur mon soir, avec le calme de l'innocence, mais non sans l'inquiétude de » voir triomplier les ennemis qu'aura toujours la célébrité.

» A travers le vague dont Moreau s'enveloppait dans cette lettre, se trahissaient, malgré lui, son embarras et sa frayedr. Cependant on y voit que des propositions lei avaient été faites de renverser le gouvernement, qu'il ne les avait pas révélées parce qu'il lui répugnait d'être le dénonciateur de Pichegru; il l'avait bleu dénoncé au 16 fraccidor l' Il avôuait des démarches et des actions peut-être imprudentes; c'en était assez pour se compromettre, trop peu pour se justifier. Il aurait donné des explications au premier consait s'il les avait demandées : n'était-ce pas au genéral à les offrie ? Bourquoi ne teravait-il pas offertes au chef de la majistrature envoyé deux fois pour l'interroger? Pourquoi refusat-il de s'expliquer et justifia-t-il les soupons dogul grait d'autification à nier des relations qu'il avoait iu mois

après? Qu'importaient vingt-cinq ans de probité, de glorieux sonvenirs, de désintéressement politique, si l'on a sait prêté l'oreille aux conspirateurs et gardé le silence sur leurs comptois l'étaient des ennemis qui avaient éloigné Morean du premier comaul? Ce n'était donc pas l'amour de la République et de, la liberté? Dans cette démarche tardive et maladroite on cherche en vain un grand citoyen, on n'y trouve plus même le grand général.

» La réponse du premier consul fut ce qu'elle devait être , le grand-juge en fut l'interprète :

grand-juge en fut l'interprête:

« Au premier interrogatoire, lorsque la conspiration et la complicité de Moreau n'avaient point encore été dénoncées aux
premières autorités et à la France entière, le premier consul
avait chargé le grand-juge, si le général lui en avait témolgné
le désir, de le mener à l'heure même devant lui. Il ent pu contribuer à sauver l'état du danger où il se trouvait encore. Avant
de saisir la justice, on avait voulu, par un second interrogatione,
s'assurer a'il n'y aurait pas possibilité de séparer de cette odieuse
affaire le nom du général; il n'en avait douné aucun moyen.
Maintenant que les poursuites juridiques étaient commencées,
les lois voulsient qu'aucune pièce à charge on à décharge ne
pât être soustraite aux regards des juges, et le gouvernement
avait ordonné de faire joindre la lettre du général à la procédure (1).

 Moreau en fat donc pour l'humisation d'avoir imploré trop tard la clémence du premier consul, qui le renvoya à la justice des tribunaux.

Les ambassadeurs de toutes les puissances, moins la Russie, firent consultre au premier consul la profonde indignation que leurs gouvernemens avaient éprouvée en apprenant les machinations tramées contre lui, ajoutant qu'ils étaient pénétrés de l'importance dout il était pour la tranquillié de l'Europe qu'il ne s'élevât aucun trouble ni aucune division en France.

<sup>(1) .</sup> Lettre du 17 ventose.

- Un évenement tragique vint distraire de ce procés l'attention publique, ou plutôt la partager.
- > Toutes les déclarations s'étaient accordées sur un projet de destruction violente du premier consul sons les ordres d'un Bourbon, qui serait de sa personne à Paris. On répandait même qu'il y était caché. Le premier consul fit vérifier la situation de tous les membres de la famille. Le comte de Lille et le duc d'Angoulême étaient à Varsovie ; le comte d'Artois, les dues de Berry et d'Orléans, les princes de Condé et de Bourbon, à Londres; le duc d'Enghien à Ettenheim, à une marche du Rhin. L'information sur Ettenheim arriva la première. Un officier de gendarmerie, qui y avait été détaché, écrivit qu'il y avait trouvé le duc, et, trompé par la prononciation allemande, il nomma parmi les officiers de son état-major le général Dumouriez au lieu du général Thumery. Ou a attribué à ce quiproquo un effet immense, la détermination du premier consul de frapper un grand coup sur le Bourbon qui'se trouvait sons sa main. Le nom de Dumouriez ne dut pas être sans influence sur lui ; mais son ame était dejà profondément ulcérée par toutes les machinations flagrantes tramées contre sa vie.
- » Faisant son plan sur la carte ponr l'enlèvement du duc d'Enghien, le premier cousul dit à Réal qui venait au travail : « El » bien, monsieur Réal, vous ne me dites point que le duc d'Enghien est à quatre lieues de ma frontière, organisant des complets militaires... Suis-je donc un chien qu'on peut assommer dans la rue?... tandis que mes meurtriers seront des étres sa-crés! On m'attaque au corps! je rendrai guerre pour guerre! »
- St à Talleyrand qui entrait : Que fait donc M. Massias à Carlsruhe, Jorsque des rassemblemens armés de mes ennemis se forment à Étuenheim? Je saurai punir leurs complote, la tête du coupable m'en fera justice.
- . J'ose penser, dit Cambacérès, que si un tel personnage , était en votre pouvoir, la rigueur n'irait pas jusqu'à ce point?
  - . Que dites-vous ? répliqua le premier consul, le mesurant

» de la téte aux pieds; sachez que je ne veux pas ménager ceux » qui m'envoient des assassins (1).

Après une conférence à laquelle étaient présens le second et le troisième consul, Talleyrand, le grand-juge et Fouché, le premier consul donna l'ordre d'enlever la duc d'Enghien. Les généraux Ordenner et Caulincourt furent envoyés pour cette expédition. Il ne paraît pas qu'aucun des hauts fonctionnaires qui en euret éonnaissance en manifestat son improbation. C'était un partipris par le premier consul; sa volonté fut, comme de coutume, ponctuellement obéie. Le ministre des relations extérieures, Talleyrand, par une dépêche du 11 mars (20 ventose), prévensit le grand-duc de Bade de cette expédition.

a Tandis que l'attention publique était fixée sur la conspiration de Georges et Pichegru, et qu'on attendait avec impatience l'issue de la procédure, Louis-Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, fut arrêté à Ettenheim dans la nuit du 24 au 25 venfose (15 au 16 mars), mis en route sur Paris, déposé le 20, de 4 à 5 heures du soir, à Vincennes, jugé par une commission militaire, condamné à mort et fusillé.

, Lé 30, une rumeur se, répandit à Paris qu'un personange avait été jugé et exécuté à Vincennes. On assure que c'est ainsi que la police elle-même l'apprit, à son grand étonnement, puisque Réal était chargé d'interroger le duc d'Enghien et se disposait à

aller remplir sa mission.

» Le public n'en fut véritablement instruit qu'en lisant le jugement dans le Moniteur du 1er germinal.

» Il déclarait le prince coupable: 1º d'ayoir porté les armes contre la République française; 2º d'ayoir offert ses services au gouvernement auglais, ennem du peuple français; 5º d'ayoir reçu et accrédife près de lui des agens du gouvernement britannique, de leur avoir procuré des moyens de pratiquer des intelligences en France, et d'ayoir conspiré avec eux contre la shreté intérieure et extérieure de l'état; 9º de s'êure mis à la tête d'un rassemble-

ment d'émigrés français et autres, soldes par l'Angleterre, formé sur les frontières de France, dans les pays de Fribourg et de Bade; 5º d'avoir pratiqué dans la place de Strasbourg des intelligences tendantes à faire soulever les départemens oirconvoisies, pour y opérer une diversion favorable à l'Angleterre; 6º d'être l'un des fauteurs et complices de la conspiration tramée par les Anglais contre la vie du premier consul, et d'avoir dd, en cas de succès de cette conspiration, entrer en France,

On avait arrêté à Ettenheim, en même temps que le duc d'Enghien, plusieurs généraux de l'armée de Condé: MM. de Vauborel, de Mauroy, de Thumery. Dans les papiers du général Vauborel se trouvait un billet à lui adressé de la main du duc, ainsi concu:

- I de vous remercie, mon cher Vauborel, de voire averissement sur les soupcons que mon séjour loi pourrait inspirer à Bonaparte, et des dangers auxquels m'expose as tyronnique in-fluenceen ce pays. Là où il y a dudanger, là est le poste d'honneur pour un Bourbon. En ce moment, où l'ordre du conseil privé de sa miajesté britannique enjoint aux émigrés retraités de se rendre sur les bords du Rhin, je ne saurais, quoi qu'il en puisse arriver, m'étoigner de ces dignes et loyaux défenseurs de la monarchie.
- laté du conseil privé du 14 janvier 1804.

  Ces deux pièces furent portées d'abord au premier consul,
- Ces doux pièces furent portées d'abord au premier consul, qui les garda.
- Dans les papiers du duc d'Enghien, saisis à Extenheim, on trouva-encore la lettre suivante, qui lui était adressée par le comte de Lanan, colonel du régiment de son nom à l'armée du Condé:

gard de 134981 vairen 11 , anium .

: » Si, comme je le pense, les vues énergiques ind i goàmeries » mons qui nous protégent si particulièrement sont reconsum, par de grandés junisances comme le just indipsavies irendès la « tranquillité à l'Europe par une put/planque denségiétans més

- cessairement le rétablissement de la monarchie : c'est ce qui me fait désirer vivement que votre altesse ait le projet de s'eloigner un peu des rives da Rhin. Monseigneur verra également comme moi , que ai l'ennemi a quelque crainte du continent, sa pre-mière opération sera de prévenir et d'occuper la rive droite du Rhin; c'est un coup de main qui ne demande pour son exécution que l'ordre de marcher, et cette idée m'est pénible. La personne de votre altesse noiss est trop précieuse pour n'être pos alarmés des dangers qu'elle pourrait courir. >
- Le duc d'Enghien n'etait donc pas sur les bords du Rhin pour faire l'amour, et se livrer au plaiair de la chasse, Il n'est pas douteux, et Walter Scott l'atteste, que sa présence à la frontière se liait avec le complot tramé par le cabinet anglais contre la vie du premier consul. Le seul reproche qu' on pût lui faire était le secret et la précipitation apportés dans son jugement et son exécution. La procédure de Vincennes ressemblait beaucoup à celle des oublittes. C'est sous ce rapport, et non pour l'intérét qu' on portait aux Bourbons, qu'elle trouva quelques improbateurs, jusque dans les entours du premier consul. Il vint à l'improviste au conseil d'état qui était rassemblé pour des affaires courantes, et entre en explications :
- La population de Paris était un ramas de badauds qui ajoutaient foi aux bruits les plus ridicules. N'avaient-ils pas imaginé de dire que les prinçes étaient cachés dans l'hôtel de l'ambassateur d'Autriche? Commes il n'aurait osé les aller chercher dans cet asile! Était-on à Athènes, où les crimineis ne pouraient étre poursuivis dans le temple de Minerve? Le marquis de Bedmar ne fut-il pas arrêté dans sa propre maison, par le sénat de Venise, et n'aurait-il pas été pendu sans la crainte de la puissance espagnole? Le droit des gens avait-il été respecté à Vienne à l'égard de Bernadotte, ambassadeur français, quand le drapeau national, arboré sur son hôtel, fut insulté par une foule menacante?
- » Il respecterait les jugemens de l'opinion publique quand ils sernient légitimes ; mais elle avait des caprices qu'il fallait savoir

mépriser. C'était au gouvernement et à cenx qui en faisaient partie à l'éclairer, et non à la suivre dans ses écarts. Il avait pour lui la volonté de la nation, et une armée de cinq cent mille hommes. Avec cela, il saurait faire respecter la République.

- » Il aurait pu faire exécuter publiquement le duc d'Enghien; s'il ne l'avait pas fait, ce n'était point par crainte, c'était pour ne pas donner occasion aux partisans secrets de cette famille d'éclater et de se perdre; ils étaient tranquilles, c'était tont ce qu'il leur demandait : il ne voulait point poursuivre les regrets au fond des cœurs. Ancune plainte ne lni était portée contre les émigrés amnistiés; ils n'étaient pour rien dans la conspiration; ce n'était point chez eux que Georges et les Polignac avaient trouvé asile, mais chez des filles publiques et quelques mauvais sujets,
- ». Il n'avait garde de revénir anx proscriptions en masse, Ceux qui affectaient de le craindre ne le croyaient pas; mais malheur à, ceux qui se rendraient individuellement coupables! ils seraient sévèrement punis.
- » Il ne consentirait à la paix avec l'Angleterre qu'autant qu'elle renverait les Bourbons, comme Louis XIV renvoya les Stuarts, parce que leur présence en Angleterre serait toujours dangereuse pour la France. La Russie, la Prusse et la Suède les avaient renvoyés. Le prince de Bade n'avait pas hésité à livrer le duc d'Enghien. On ne souffrait les autres membres de la famille à Varsovie que parce que le premier consul y consentait. Le roi de Prusse l'engageait à faire une pension aux Bourbons ponr les soustraire à la dépendance du gouvernement anglais; il s'y était refusé, parce qu'il ue voulait pas que l'argent de la France allât à ses ennemis, et servit à lui faire la guerre.
  - » Après cette allocution, il leva la séance.
- Voilá qui répond à tous les romans publiés sur la surprise faite au premier consul par Murat, sur la précipitation par lui non prescrite dans le jugement et dans l'exécution, sur ses regrets, ses remords.
- » Prétendre que la mort du duc d'Enghien répandit une consternation générale à Paris, dans provinces, dans les châteaux»

à l'étranger; que, suivant un met de Pitt, Napoléon se fit par cet acte plus de mal que ne lui en avaient fait les Anglais; que des ce moment l'empereur. Alexandre montra des dispositions telles que l'Angleterre put concevoir l'espérance de renouer une nouvelle coalition (1), c'est tirer de cet événement des conséquences exagérées. L'ancienne noblesse en fut, sans contredit, émue; son deuil ne fut pas de longue durée : pas un seul noble ne quitta la cour de Napoleon; elle ne continua pas moins à y accourir en foule (2). La nation y fut indifférente; son instinct lui disait qu'un Bourbon mort était un ennemi de moins. Les cours étrangères ne pouvaient être que vivement touchées de la fin tragique d'un prince; mais en traitant avec les juges de Louis XVI, elles avaient donné la mesure de l'intérêt qu'elles étaient capables de prendre à la mort du duc d'Enghien. Ce ne sut qu'un prétexte pour Alexandre; de plus puissans motifs le jetèrent dans la coalition et l'armèrent contre la France. A Tilsitt, à Erfurt vengeait-il la mémoire du prince?

» Dix ans, vingt ans après, cet événement a fourni mutière à beaucoup d'écrits, d'accusations; la restauration en a inondé la France et l'Europe. Des débats scandaleux se sont élevés entre les hommes qui participèrent à la mort du duc d'Enghien ; il y a eu des amendes honorables. Du rocher de Sainte-Hélène, il est venu des versions contradictoires : tout cela ne mérite pas une place dans l'histoire. Bonaparte a tout pris sur son compte; ce que, dans le moment même, il dit dans son allocation au conseil d'état, il l'a confirmé par son testament : « J'ai fait , y dit-il , arrêter et juger le duc d'Engbien, parce que cela était nécessaire » à la sûreté, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français, lorsque » le comte d'Artois entretenait, de son aveu, soixante assassins à » Paris; dans une semblable circonstance, j'agirais encore de » même. » Et tous les rois de la terre aussi : ils l'ont prouvé pour Murat et Napoléon:

<sup>(</sup>f) . Bourienne, t. VI, p. f. > ...

<sup>(2) «</sup> Châteaubriand seul. Nomme ministre auprès de la république du Valeis,

Loin de méler sa voix au concert des phissances empressées à manifester au premier consul l'indignation qu'excitaient en elles complots tramés contre lui, l'empereur Alexandre prit le deuit pour le duc d'Enghien et le fit prendre par ses ambassadeurs. Ensuite d'Oubril remit une note à Talleyrand (50 avril); il y était dit que l'empereur Alexandre, médiateux et garant de la paix continentale, venait de potifier aux états de l'empire qu'il considérait l'enlèvement du duc d'Enghien comme mettant en danger leur sûreté et leur indépendance; qu'il ne doutait pas que le premier consul ne prit de promptes mesures pour rassurer tous les gouvernemens, en dounant des explications satisfaisantes sur un événement que l'on pouvait regarder comme d'un sinistre présage.

» La Russie remit aussi (6 mai) une note à la diète de Batisbonne. Cette violation, disait-elle, cette transgression criminelle de la loi et du droit des nations avaient d'autant plus affecté l'empereur, qu'il devait moins à y attendre de la part d'une puissance qui, d'accord avec la Russie, avait dirigié l'arrangement des affaires de l'Allemagne, et, par conséquent, s'estait engagée à pastagres es soins pour le bonheur et la tranquillité de l'empire germaniqué.

. Sent jours après, le roi de Suède, informé de ceue démarche, fit aussi remettre à la diète germanique une note par liquelle il déclarait que, s'il était question de garans de la constitution de l'empire, il pouvait se compter, à juste titre, comme un des plus anciens, et que, s'il n'avait pas cru nécessaire d'énoncer plus tot ses sentimens à cet égard, c'étuit parce qu'il avait toujours cru que le chef de l'empire ferait connaître sa manière de penser et d'agir.

• lence, à quel titre, répondit Talleyrand, l'empereur de Russie.
• exigeat-il, pour leur satisfaction, ce qu'ils ne réclamaient pas » eux-mémes? D'où venait cette étrange présention de la Russie, » de se meler si audacieusement de ce qui ne la touchait en aucune manière? Pouvait-elle fonder ce droit d'intervention sur
» des précèdeus dont on edt, par son propre exemple, consacré

· Lorsque tous les souverains de l'Allemagne gardaient le si-

. l'autorité? Lorsque l'empereur Paul tomba sous les coups de

- » ses assassins, vendus à l'Angleterre, la France s'avança-t-elle
- o pour exercer un droit politique d'examen dans ce mystère
- d'iniquité? Et si l'on avait fait arrêter les auteurs du complot à
   deux lieues de la frontière russe, le cabinet de Saint-Péters-
- bourg aurait-il vu de bon œil qu'on lui demandât des explica-
- » tions sur cette violation du territoire? La Russie parlait du droit
- » des nations! Était-ce donc conformément aux maximes en hon-
- » neur chez les nations civilisées, qu'elle protégeait les machina-
- teurs de complots à Dresde, à Rome, à Paris , et qu'un ambas-
- sadeur (Markoff) avait naguère tramé tant d'intrigues contre la
   sûreté du pays où ce titre l'accréditait? La Russie voulait la
- puerre, rien n'était mieux démontré; mais au lieu de descendre
- à ces détours, au lieu de se couvrir de ces vains prétextes, que
- n'agissait-elle onvertement (1)? »

» Le premier coasul ordonna an général Hédouville de quitter Pétersbourg dans quarante-huit heures, et de n'y laisser que son secrétaire comme chargé d'affaires.

La note de Talleyrand a été blâmée. Ne disait-elle pas vrai?
 Elle contenait des personnalités, N'en était-ce pas une sangfante que le deuil pris, commandé par l'empereur Alexandre? Jamais représaille ne fut plus juste, ni mieux appliquée.

» Depuis quarante-quatre jours que Moreau était arrêté, il avait persisté à nier qu'il ett vu Pichejru, encore moins Georges, il laissait seulement présumer dans sa lettre du 15 ventose, au premièr consul, qu'il avait eu des relations avec le premier deces personnages. Cependant Rolland et Lajolais avaient donné les dotails des éntrevues un nouveau témoin, Couchery, les avait confirmés; il avait parlé de celle à laquelle Georges s'était trouvé. Ils furent confrontés avec Moreau, et soutinrent devant lui leurs déclarations. Nons en avons rapporté le contenu. Moreau avoua enfin qu'il avait vu deux fois chez lui Pichegru, et communique avec lui par Rolland et Fresnières. Il nia la troisème entrevue sur le boulevard de la Madeleine, parce que Georges y était.

<sup>(</sup>i) . Note de Talleyrand.

Ouant an but de ces entrevues, aux propos, aux paroles qu'on lui prétait, il sen référa à sa lettre, qui, comme on l'a vu, était loin de contenir des explications catégoriques, et laissait couvertes d'épais nuages les relations de Moreau avec les conjurés (1). L'accusation la plus grave était de s'être trouvé avec Georges. Moreau lui avait fait dire que le gouvernement savait qu'il était caché dans Paris, qu'il redoublat de vigilance. Il fut mis en question entre le général et ses trois conseils, Bonnet, Bellart, Pérignon et deux autres personnes , s'il nierait l'entrevue , et décidé qu'il ne l'avouerait pas. L'écrivain , défenseur de la memoire de Moreau , qui révèle ces faits (2) ajonte ; « Ce n'était le temps ni de les con-, fesser, ni de proclamer son désir de voir rentrer les Bourbons. . Un tel aven eût été un arrêt de mort. » Cet écrivain n'est pas le seul qui prête ce désir à Moreau; il en est d'autres qui le déclarent chef d'une association formée dans ce but entre des républicains mécontens et les royalistes. Seulement ceux-ci rappelaient les Bourbons avec l'ancien régime, et Moreau ne les vonlait qu'avec des garanties pour quelques résultats de la révolution. De là ses incertitudes et ses hésitations (3).

» Vomir des assassins à Paris pour tuer le premier consul dans

(1) « Confrontations des 9, 12 et 29 germinal. a production de la confrontation de la

(2) . Histoire du general Moreau , par Châteauneut. Paris, Michaud, 1814. (5) » L'existence de cette association a été révelée , mais depuis la chute de l'Empire. Quoique son histoire la plus complète ne se trouve que dans un ouvrage anonyme , et y soit encore enveloppée de munges, on croit utile de la faire connaître pour l'intelligence de certains événemens qu'on prétend y ratta-

s Presque aussitét que Bonsparte s'empara du pouvoir, une société dite des Philadelphes conspira son renversement. Un militaire nommé Oudet en fut le fondateur, l'ame et le chef. Son foyer était à Besançon. Il la propages dans l'armée. Le complot d'Aréna fut la première tenfative de la société, Ondet avant été exilé , ses pouvoirs furent transférés à Moreau. Pendant son procès Oudet les reprit, avec le projet d'éclater si ce général était condamné à mort. A la distribution des décorations de la Légion-d'Honneur dans la chapelle des Invalides quelques philadelphes eurent une velleité d'assassiner Napoléon, Après l'exil de Moreau , les philadelphes , qui avaient eu jusqu'alors une tendance républicaine, conclurent une allience avec les bourbenniens. Ils se mirent aussi en relation avec les sociétés secrètes formées en Allemagne. Oudet, ayant encore

<sup>·</sup> Histoire de Sociétés socrètes de l'armée , Paris, 1818.

l'espoir d'en finir avec la France, c'était de la part du gouvernement anglais le dénouement d'un grand complot dont les fils étaient entre les mains des agens diplomatiques de l'Angleterre sur le continent. A Vienne, en décembre 1805, le chargé d'affaires anglais donna à un aventurier 3,000 florins en lettres de change de la maison Fries pour livrer le chiffre et la correspondance de l'ambassadeur de France. L'aventurier décampà. La maison Fries demanda le montant de ces lettres de change. L'agent anglais refusă. Il fut poursuivi judiciairement et condamné.

» On fit bientôt après une découverte autrement importante.

Le grand-juge annonca, par un rapport, qu'il avait cru devoir distraire de l'instruction du complot les pièces d'une correspondance accessoire, qui, dans cette grande affaire n'était qu'un simple incident, mais qui, considérée politiquement, semblait propre à ouvrir les yeux de l'Europe sur le caractère de la diplomatie anglaise, sur la bassesse de ses agens et sur les misérables expédiens qu'elle employait pour arriver à ses vues,

de Cette correspondance consistait en dix lettres écrites de la main de Drake, ministre d'Angleterre près la cour de Bavière, et dont les originaux avaient été représentés au sénat. Il en résultait

été exilé, céda ses pouvoirs à Malet. Ce général organisa un complot à Paris, en 1888, il avorta. Ondet, remis en activité en 1809, fut tué à la bataille de Wagram, où il commandait un régiment. Le société fut comme dissonte par la mort de son chef, qu'on représente comme un hommé extraordinaire. Les philadelphes perdirent l'espoir de repasir, surtout par l'intérieur de la France. En 1812, la continuation de la guerre parut leur offrir des chances du côté de l'étranger : ils spéculèrent sur l'empereur Alexandre , sur Bernadolte et Moreau. Lahorie, membre de la société, en survelliance ou détenu depuis la condamnation de Moreau, demanda à être banni sex Etats-Unis pour remplir auprès de lui une mission. Le complet de Malet éclate ; il manqua par sa précipitation et le défant de concert ; Laborie perit avec lui. Un autre philadelphe remplit sa mission apprès de Moreau. Il arrivs en Europe, et fut tué dans les rangs de l'étranger par un houlet français. La finit l'histoire des philadelphes, dans laquelle le livre dont nous throns cette analyse et d'autres écrivains, tels que Charles Nodier, out gallache à un centre commun, à une direction anique et continue. des faits sans connexion , et donné à quelques vérfités une couleur et une exagération romanesque:

.. Linhomme qui, par ses fonctions, a été long-temps luitié dans les affaires de la haute police, Desmarels assure qu'il n'a jamais connu l'existence de la secte des philadelubes. . .

que ce ministre envoyait, payait et dirigeait des agens au sein de la France, pour y organiser la révolte, l'assassinat, une guerre de brigandage, le meurtre du premier consul et le renversement du 

» Spencer Smith, ministre anglais en Wurtemberg, jouait le

[1] Rapport au premier consul par le grand-juge ministre de la justice (Régnier). - Du fer germinal an xII. (Communiqué le 2 au sénal.)

« Citoyen premier consul , je crois devoir distraire de l'instruction du complot infame que bientôt le justice doit dévolter et punir les pièces d'ané correspondance accessoire qui, dans cette grande affaire, et sous des rapports de police. n'est qu'un simple accident, mais qui, considérée politiquement, me semble propre à ouvrir les yeux de l'Europe sur le coractère de la diplomatie angiaise. sur la bassesse de ses agens, et sur les misérables expédiens qu'effe emplole pour remplicaes these to a series of the series of the series

» Un ministre du gonvernement anglais est accrédité auprès d'une cour voisine de la France. L'usage, les mœurs, le tiroit des gens, uttachent des tilstinetions, des prérogatives à cette place; et ce n'est par sans motif : l'aristence d'un ministre étranger est partout destinée à constator et maintenir les ilens d'amitje, de confiance et d'honnenr qui unissent les états, et dont la durée fait la ploire des gouvernemens at le bonlieur des peuples. Toble-en ant regulation : c

. Mais tel n'est pas le but de la mission des agens diplomatiques du gouvernament anglals. Je mets sous was yeur, choyen premier consul, la correspondance directe que M. Drake, ministre du roi d'Angleterre près la cour électorale de Bavière, entretient depuis quatre mois avec des agens envoyés, payés, dirigés par lui au cein de la République,

... > Cette correspondance consiste en dix lettres originales; elle sont toutes écrites de să main.

» Je mrts agalement sous vos yeux les instructions que M. Drake est charge de distribuer à ses bgens , et l'état authentique des sommes pavées et des sommes premises pour récompenser et éncourager des crimes que les législations les plus indulgentes pumssent partont du dervier supplice.

. Ce n'est pas pour représenter son souverain que M. Drake est venu A Mnnich revêtu du titre de ministre plenipotentaire; cette représentation n'est que le rôle apparent, le pretexte de sa legation. Son véritable objet est de recruter des agens d'intrigue, de revelle, d'essammet, de faire une guerre de brigandage et de mointre au gouvernement français, et enfin de blesser la neutralité et la dignité du gouvernement près lequel il réside,

a Ainsi; ostensiblement, M. Drake est un homme public; mais réellement il est, ses instructions en foat foi ; le directeur secret de la police anglaise sur le confinent. Les moyens de cette police sont l'or, les rédictions, les folies esperances de tous les intrigans, de tous les ambitieux de l'Europe : son objet se trouve clairement expose dans les dix-huit articles des instructions que M. Drake fournit à tous ses agens, et qui forment la première des pièces jointes à ce rapport.

Les numeros 2, 7, 8, 9 et 15 de ces instructions sont remarquables :

ART. 2. Le but principal de voyage étant le renversement du gouvernement a uctuel , un des moyens d'y parvenir est d'obtenir la connaissance des plans de même rôle à Stutigard ; cette autre branche des intrigues de l'Angleterre fut l'objet d'un second rapport du grand-juge , appuyé de pièces incontestables.

'> Les correspondans de Drake en France étalent des hommes

Fementil. Pour cet effet, il est de la plus hante importance de commencer a vent tout par établir des correspondances sirres dans les différess bureaux, et pour voite une commissance exacté de tous les plans, colt pour l'estériers, pour a pour l'alectieur. La connaissance de ces plans fourairs les melleures armes sour les dégour : et le déstant de secole est un des moyens de discrédites anaiment le gouvernament, premier pas vers le but proposé, et le plan important.

7. On pourrait, de concert avec les associés, gagner les employés dans les labriques de pondre, afin de les faire sauter quand l'occasion s'en présentera8. Il est surtout nécessaire de s'associer et de s'assorer de la fidélité de quel-

» B. Il est surtout nécessaire de s'associer et de s'asserrer de la fidélité de quele ques imprimeurs et graveurs, peur imprimer et faire tout ce dont l'essociation » aura besoin.

a 9. Il serait à désirer que l'on connût au juste l'état des partis en France, et a surtout à Paris.

s 15. Il est entendu qu'on emploiera tous les moyens possibles pour désorganiser les armées, soit au debors, soit au dédans, s

Ainsi, corrompre les administrations, établir des voicans partout où la République a des magasims de pondre, se procurer des imprimeurs et des graveurs. Rélètes pour es faire des fausaires, pénoèrer dans les evie de tous les partis pour les immer l'an contre l'autre, et entin de soulever et désorganier les armées, clé muliés object effectifs de la mission déplomatique de M. Druke en Bavière.

• Mais beurensement le gréné du mai n'est pas mosti puissant dans aet moyens qu'il est fécons el libeions et en projets sinistres 15' un était suricement, les sociéés humaines n'estiérarient plus. Le halne, l'astruc, l'argent, l'adifférence sur le côtes des moyens ne mangenent ni à M. Deuke, n' ai la politique ni mercele de son gouvernement; mais il leur manque de pouvoir éternaire en Prence une organisation forte comme le nature, étable sur l'affection de treute millions de citoyens, cimentée par le force, par l'insérét de tous, et animée par la sageuse et le géule du gouvernement.

» Des hommes qui ne mettent de pris goà l'or, et qui n'out d'abbitet que pour de basses intégriges, ne sous pas espables de coservier grafile et la cousisiance et le pourcir d'un éta de choses qui est le résultat de ett mette la cousisiance et le pourcir d'un éta de choses qui est le résultat de ett mette la résultat d'un constitue, y d'un grant combour d'érémenter, et de la muturité d'une cobbe sation, formée par les dangers et les efforts d'une goerre généraises et d'une terrible révolution.

Dans ce bet ensemble de guinances et de valontée, M. Drake ne veit que des occasions d'infigure et des schess d'éplonagies, Poudant mos arjour en l'alide, et dit-il à ses correspondens (Munich, 27 janvier), pi les chisches rave l'inférient de li France; il en dot étre de même à présent, d'autant piès que je me trouve être dans ce moment un des ministères auguste les moins étaits par de la frontière.

» Tels sont ses titres pour travailler au bouleversement de la France. Ses moyens valent-lis mieux que ses titres ?

" Il a des agences auxquelles il n'ose se fier. Ses correspondans incertains lui

mis en avant par la police française pour mystifier ce ministre, et pour acquérir les preuves écrites des machinations de l'Angleterre. L'un d'eux, Mehée, homme d'esprit, adroit et d'une réputation faite dans les intrigues diplomatiques et révolutionnaires. venait de Londres où il s'était fait passer pour une victime et un

écrivent par la Suisse, par Strasbourg, par Kehl, Offembourg, et Munich. Il a des subalternes dans ces villes pour soigner la sureté de sa correspondance. Il fait usage de faux pesseports, de noms de convention, d'encre sympathique. Tels sont les movens de communication par lesquels il transmet ses liées, ses projets. ses récompenses; et c'est par les mêmes voies qu'on l'informe des trames ourdjes sous sa direction pour soulever d'abord quatre départemens, y former une armée, la grossir de tous les mécontens, et renverser le gouvernement du ." premier consul.

» Sans doute ces tentatives et ces promesses sont insensées et les vils et misérables moyens qu'on a mis eu œuvre sont trop disproportionnés avec les difficultés de l'entreprise pour qu'on doive concevoir la moindre inquiétude sur son succès; mais ce u'est pas toujours sur des motifs de crainte et dans les vues de punir qu'agit cette politique intérieure et domestique à laquelle on a donné le nom de police, et dont l'objet capital n'est pas seulement de prévenir et de réprimer le crime, comme celui de la politique extérieure est d'enchaîner l'ambition, mais encore d'ôter au vice et à la faiblesse même jusqu'aux occasions.

jusqu'à la tentation de faillir,

» Dans les pays les mieux gouvernés il y a des esprits capables d'être détournés de la ligne du devoir par une sorte de penchant naturel à l'inconstance : dans la société la mieux organisée il y a des hommes faibles et des hommes pervers. Il a toujours été reconnn par mes prédécesseurs que c'était remplir un devoir d'humanité de veiller sur ces hommes , nou dans la value espérance de les rendre bous, mais pour arrêter le développement de leurs vices ; et, comme à cet égard loutes les nations policées out le même intéret à défendre et les mêmes devoirs à remplir, il a tonjours été reçu en maxime générale qu'aucun gouvernement ne devait souffrir qu'il s'élevat nulle part une bannière autour de laquelle les hommes corrempus de tous les pays et de toutes les professions pussent se raitier. s'entendre, et completer la désorganisation générale; et, dans cette vue, lès doivent moins encore souffrir qu'il s'établisse autour d'eux une école infime de séduction et d'embauchage, qui éprouve la fidélité, la constance, et attagne à la fois les affections et la conscience des citoyens,

. M. Drake avait une agence à Paris ; mais d'antres ministres , instrumens de discorde et embaucheurs comme lui , peuveut aussi avoir des agences. M. Drake. dans sa correspondance, dévoile tous cenx qui existent en France par le soin mente qu'il prend de nier qu'il les connaisse. « Je répète, » dit-il dans ses lettres, « que je n'ai aucune connaissance de l'existence d'aucune antre société que » la vôtre. Mais je vous répète, » dit-il en plusieurs endroits, « que s'il en existe » je ne doute nullement que vons et vos amis ne preniez toutes les mesures con-» venables, non-senlement pour ne pas vous embarrasser, mais pour vous aider » mntuellement. » Et enfin il ajoute (Munich , 9 décembre 1865), avec une fureur grossière et digne du rôle qu'il jone : « Il importe fort peu par qui l'animal soit terrassé; il suffit que vous soyez tous prêts à joindre la chame.

ennemi du premier consul, et avait obtenu une recommandation du ministère pour ses agens. Druke, totalement dupe de cet artilice, remit à Mehée des sommes considérables, et lui fit des propositions que celui-ci se hâta de révèler à son gouvernement. Il se vanta ensuite dans un pamphlet initiulé: Alliance des Jacobins

« C'est par suite de ce système que, lors de la première manifestation du complot qui , dant e monent, occupe la justice, il étrit : s' l'ous noyez les mojeres de tiere d'embarras quelqu'un des associets de Georges, ce manques par d'ess friere nesses. « Et comme, dans ses disprése, le génée du mil a es e décourage jesmais, M. Drake ne reut par que ses amis s'abandonneté dans ce reves instreades. » Le vous prie trival-instamment, : écrit-il (Munich, 25 févire 180°), » de faire imprimer et aéreser sur-le-champ une course aéreses h'armée (officies es sidéries). Le point priocipal est de chercher à gagner des parties au families que par la companya de la comp

 La vanité de cette espérance est aujourd'hui hautement caractérisée par la ionchente mancimité des sentimens qui ont éclaté de toute part au moment où l'on a su de quels dangers la France avait été meuscée.

 Mais après la tentative d'un crime dont la méditation seule est une offense contre l'homasité, dont l'exécution ett été ano calsmité nou seulement nationale mais, si je pais le dire, curopéenne, il faut à la fois une réparation pour le passéet une garantie pour l'avenir.

» Des brigands épars, solés, en prole an besoin, sans concert, sans spois conteriores bisa fabiles que les lois qui doit le ponin; que la police qui doit le inimider. Mais s'il existait pour eux un moyen de s'autre pars; et, dens une profession la plus basonrable de teutes, poisque la tranquilité des états et l'honne au de souvereisse en dépendent, il y visit des hommes antories à se serviré de toute les factuels et les destrois en dépendent, il y visit de shommes antories à se serviré de toute les factuels en de profession leur donne pour recruter parsont le vice, accorraption, l'italiante, la satélatence, et fair de tout ce qu'il y a de plus vil et de plus pervers dens le mende une errite d'assassins, de révollés, de financies, aux contres de plus immorsité de plus ambient de la plus ambient de la financie par de la plus ambient de la financie par de la plus ambient de la financie par de la financie par de la plus ambient de la financie par de la financie par la pour la morale publique, et pour la droit mémorale principes de la diri-

« Il r'apparsient pas à mon ministère de disculer les moyens qui persent être notre pouroir de rassurer l'Émpre, en la grantissant coulre de the dangers. Je sine coulactée de tous inference et de rous prouver qu'il estée à Monde Angleir, nommé Darke, exerté du cansactére déplematique, qui, à la faveur de ce caractère et de troitissage, extractient de nouvele et criminelles mendes auts de la Répubblique; qui embanche den agens de correption et de révolte; qui trésida bons de l'encetiat de la rille, pour que ces agens poissent exter chez lui saus semadale et soufir sons étre exporé, et qui dirige et sou-die en France des bommes d'ample per loi de preparer le renerérement de les Princes des bommes d'ample per loi de preparer le renerérement de la fine de la fi

· Catte nouvelle espèce de crime échappant par sa nature aux moyens de répression que les lois mettent en mon pouvoir, j'ai du me Borner à vous la dévoide France avec le ministère anglais (1), de l'adresse avec laquelle il avait attrapé les guinées du ministre britannique. L'autre correspondant était le capitaine Rosey, que le préfet du Bas-Rhin avait dépêché à ce ministre pour contrôler les opérations de Mehée, et avoir un témoignage de plus.

» Talleyrand envoya le rapport du grand-juge aux membres du corps diplomatique, et les pièces de la correspondance furent adressées en original à l'électeur de Bavière.

Les ambassadeurs et ministres de Rome, d'Espagne, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de Danemarck, de Naples, de Bavière, de Wurtemberg, de Saxe, de Portugal, de l'archi-chancelier de l'Empire, de Hesse-Darmstudi, de Hesse-Cassel, de Bade, d'Etrurie, des Républiques Helvétique, Italienne, Batave, Ligurienne, Lucquoise, du grand-maitre de Malte, et des États-Unis, protesièrent, dans des réponses individuelles, de l'indignation qu'ils éprouvaient et qu'éprouveraient leurs gouvernemens, en apprenant cette odieuse profanation d'un caractère sacré commise par le ministre anglais.

¿Les réponses, probablement concertées de Cobentzel et d'Oubril, évitaient toute expression blessante pour l'Angleterre, mais elles contenaient une condamnation implicite des agens auglais. Celle du ministre de Prasse abondait en témoignages de la vive joie qu'éprouveraitle roide voir le premier consul triompher des

ter, en vous exposant en même temps ses sources, ses circonstances et ses suites.

Salut et respect. — Signé Ricanina » — (Suivaient les prèces, dont les veiginaux furent communiqués au sénat.)

<sup>(</sup>Dans um second rupport, en dále én 20 germinal an 11.) le grand-juge démontée, sems M. Derbariand pas le seil agent de l'Assistence deut le mission montée, sems M. Derbariand pas le seil agent de l'Assistence de l'Assistence de politique atent que le masque plausible d'un ministère occuite de démansiant ; il met sous les gress de nouvelles pièces que préservait que M. Spaneer-Santis, égent altpiannique de l'Atèpléterre dans les clais de l'Uniferanderg, à l'eccapite de M. Derbar, an s'éconge, depuis non nertrèe dans le line de sa residence, qui protitione ron caractère palleis, son inflances et l'or de son gouvernement à cel t même inhuistère. Foyère des rapports de grand-juge dans les Montiers de 4 et 35 grennique ma sui, » de l'assis-

<sup>(1)</sup> Paris, de l'imprimerie de la République, germinal au xu, Dans un Mémoire sur divers procès de événemens politiques, publié en 1815 par Mebée, il désarous l'Alliance des Jacobins, ele;, el l'attribue à la potice. La minimerit fui sut vendu par Mebée. Seulement le premier consul imagina le titre.

400 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) complots de tous ses ennemis, quels qu'en fussent les directeurs et les instrumens.

« Le tendre attachement de sa sainteté, répondit le cardinal » Caprara, pour la personne du premier consul, le respect que je » lui ai voué, les services essentiels qu'il a rendus à la religion. » la protection spéciale qu'il accorde à l'église, la reconnaissance o que lui doivent non-seulement les catholiques français, mais en-» core ceux des pays voisins, ont fait naître en moi la plus vive » douleur, quand j'ai appris que sa vie avait été en danger. J'étais » alors bien éloigné de penser qu'aucun des agens diplomatiques » pût être impliqué dans ce complot... Je suis persuadé que sa » sainteté sera aussi sensible que je le suis moi-même à cette fâ-» cheuse nouvelle. Daignez assurer le premier consul que le sou-» verain pontife a vu et verra toujours avec horreur tout ce qui » tendrait à troubler la paix intérieure de son gouvernement, sur » laquelle repose l'édifice entier du rétablissement de la religion » catholique en France. Tout attentat contre ses jours précieux » serait aux yeux de sa sainteté un crime aussi atroce en lui-même. » que funeste pour l'église, pour le repos et la tranquillité de la » France. »

a Le premier consul ne se borna pas à la lettre de Talleyrand aux agens diplomatiques de toutes les puissances aur les mantœuvres de l'Angleterre. Il fit adresser en particulier de vives réclamations aux cours de Bavière et de Wurtemberg. Il y représentait qu'ayant anéanti des machinations qui menaçaient le roi de Naples et le pape, et qu'ayant fait poursuivre à Sirasbourg les fabricateurs de faux billets de la banque de Vienne, il avait le droit d'œtiger des états de l'empire germanique une entière réciprocité.

» Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg, et la confédération helvétique, avaient déjà éloigné de leurs états des rassemblémens d'émigrés; ils repoussèrent des agens diplomatiques qui avaient à ce point abusé de leur caractère. L'électeur de Bavière, qui avait sous les yeux les originaux des leitres de Drake, lair ist notifier, de la manière la plus énergique ; qu'il ne pouvait plus

avoir de communications avec lui, qu'il le devait à sa dignité, à son honneur et à l'intérêt de son peuple. Drake et Smith prirent d'ailleurs l'épouvante et se sauvèrent en toute hâte, craignant d'être enlevés par des gendarmes français.

n Taylor, ministre anglais près de l'électeur de Hesse-Cassel, travaillait aussi au renversement du premier consul, on le découvrit plus tard.

» Le ministère anglais gardait le silence et assumait paisiblement sur lui tout l'odieux de la conduite de ses agens et le ridicule qu'ils avaient attiré sur eux. Dans la chambre des communes (17 avril), lord Morpeth attira l'attention sur la correspondance de Drake qui, suivant lui, deshonorait l'Angleterre, à moins qu'on ne prouvat qu'elle était l'ouvrage de la méchanceté et de la calomnie. Il somma les ministres de déclarer s'ils avaient participé à une action aussi atroce, s'ils avaient aiguisé les poignards des assassins et s'ils s'étaient livrés à une espèce de guerre aussi criminelle. Le chancelier de l'Échiquier répondit que c'était une grossière et atroce calomnie. Il affirma que nul pouvoir n'avait été douné, qu'aucunes instructions n'avaient été envoyées à aucun individu à l'effet d'agir contre les nsages reçus ; que ni lui ni ses collègues n'avaient antorisé aucune créature humaine à se conduire d'une manière contraire à l'honneur du pays ou au droit des nations

S'envelopper dans des dénégations aussi vagues c'était éluder de répondre et avouer sa turpitude. On se rappelait la convention d'El-Arich et le désuven de Sidney Smith par le cabinet anglais. Personne ne crut que les agens du ministère eussent d'eux-mêmes compromis leur caractère. Quand il les aurait fait pendre, il ne se serait pas lavé de la tache qu'il avaient imprimée sur lui; mais loin deles blâmer, il les accueillit comme d'honorables servieurs et d'innocentes victimes, que leur haine aveugle de la France avait jetés dans les filets de sa police.

» Le cri de l'Europe et les sentimens de réprobation hautement exprimés à Paris par les représentaus de toutes les puissances, forcèrent enfiu le ministère auglais à s'expliquer catégorique.

102 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) ment. Il adressa donc, le 50 avril, aux ministres étrangers, résidant à Londres, une note dans laquelle, au sujet de la conspiration de Georges, il disait : « Si le gouvernement de sa majesté néa gligeait d'avoir égard aux sentimens de ceux des habitans de la "» France qui sont à juste titre mécontens du gouvernement actuel de ce pays; s'il refusait de prêter l'oreille aux projets qu'ils . o forment pour délivrer leur patrie du joug honteux et de l'escla-» vage flétrissant sous lequel elle gémit maintenant, ou de leur o donner aide et assistance, autant que ces projets sont loyaux et o justifiables, il ne remplirait pas ce que tout gouvernement juste n et sage se doit à lui-même et au monde en général, dans des cir-» constances semblables anx circonstances actuelles... C'est un o droit reconnu aux puissances belligérantes de profiter de tous les mécontentemens existans dans les pays avec lesquels ils peuvent être en guerre. »

Relativement aux menées de Drake et de Smith, la note ajoutait : « Si quelque ministre, accrédité par sa majesté auprès » d'une cour étrangère ; a entretenu des correspondances avec o des personnes résidant en France, dans la vue d'obtenir des ino formations sur les projets du gouvernement français, ou pour o tout autre objet légitime, il n'a rien fait de plus que ce que les » ministres, dans des circonstances pareilles, ont toujours été re-» gardés comme ayant droit de faire par rapport aux pays avec » lesquels leur souverain était en guerre. Un ministre, dans un » pays étranger, est obligé, par la nature de sa charge et les de-» voirs de sa place, de s'abstenir de toute communication avec les » mécontens du pays où il est accrédite, ainsi que de tout autre » acte nuisible aux intérêts de ce pays ; mais il n'est pas sujet aux » mêmes restrictions, par rapport aux pays avec lesquels son gouvernément est en guerre, Ses actes à leur égard peuvent être » dignes de louange ou de blâme, selon la nature des actes eux-· mêmes ; mais ils ne constituent la violation de son caractère pu-» blic qu'autant qu'ils militent contre le pays, ou la sécurité du » pays où il est accrédité. » L'aven était clair. Voilà quel était le droit des gens de l'An-

gleterre. On le savait bien ; on n'ignorait pas que le ministère n'avait cesse de le pratiquer; mais c'était peut-être la première fois qu'abjurant tonte pudeur, il osait le professer ouvertement. Ainsi, armer les mécontens d'un pays pour assassiner le chef du gouvernement, renverser ses lois, et bonleverser son existence . c'était ce qu'on appelait un projet loyal et justifiable! C'était en effet la maxime de tout ce que l'école anglaise envoyait sur le continent. Tandis que les Drake, les Taylor, les Smiths'efforçaient en Allemagne de mettre en action lenr théorie. Elliot, à Naples, et Frère, à Madrid, établissaient en principe que tuer un homme qui commandait une armée destinée à faire une descente en Angleterre, était une chose bonne en soi et légitime. Dans un article du 4 germinal, le Moniteur avait flétri cette doctrine et son auteur. C'était le raisonnement du musulman qui assassina Kleber en Égypte; mais en Europe, il révoltait la conscience publique. celle des cabinets n'avait pas encore cette latitude, leur morale ne s'était pas élevée à cette hauteur. Le prince de la paix avait hautement improuvé la doctrine de Frère; il y eut entre eux à ce sujet une correspondance qui fut imprimée. Le prince fit avorter une intrigue ourdie par cet ambassadeur anglais pour s'emparer des archives de la légation française. On disait au premier consul : Puisque c'est ainsi que le cabinet de Londres entend la guerre, pourquoi êtes-vous plus scrupuleux? Combattez à armes égales ! Usez de représailles! Fomentez les mécontentemens! Corrompez! Envoyez des assassins! Armez ceux que vous êtes sûr de trouver dans Londres ! Qu'ils y allument des machines infernales! Ou'ils nortent le poignard sur le roi, les princes, les ministres, pour délivrer l'Angleterre d'une dynastie usurpatrice, du joug honteux et de l'esclavage flétrissant d'une insolente aristocratie! Plus d'une fois on offrit au premier consul de le débarrasser des personnages qu'on représentait comme étant à la tête de toutes les machinations ourdies contre sa vie. Rien n'était plus facile. Il repoussa toujours ces conseils et ces offres avec horreur. Sa grande maxime etait qu'en guerre comme en politique, tout mal, fût-il dans les règles, n'était excusable qu'autant qu'il était absolument nécessaire; que tout ce qui était au-delà était crime.

- Talleyrand adressa plus tard une circulaire à tous les agens diplomatiques de la France pour réfuter les principes de morale politique et sociale professés par le ministère britannique. Illear était prescrit de déclarer aux gouvernemes, près desquels lis résidaient, que Napoléon ne reconnaltrait pas le corps diplomatique anglais en Europe, tant que le gouvernement ne s'abstiendrait pas de charger ses ministres d'aucune agence de guerre, et ne les contiendrait pas dans les limites de leurs fonctions (1),
- » Alors arrivèrent de toutes parts des révélations sur les complots tramés en Angleterre. Un agent de Georges, Revoire, ancien officier de marine, condamé à la déportation comme convaincu d'un complot formé en l'an 1x pour livrer Breşt aux Anglais, transmit, du fond de sa prison, au grand-juge les aveux les plus positifs sur cette mission, qui la vait été donnée à Londres ainsi que celle d'assassiner le premier consul (2).
- n Mais la révélation la plus importante fut celle de Maurice-Jacques Roques de Montgaillard, émigré. Long-temps agent des princes, notamment de Condé et du comte de Lille, il les avait servis avec fidelité; mais abreuvé de dégoûts, las de ce métier et ennuyé de voir que toutes les tentatives faites pour rétablir l'ancienne dynastie avaient échoué par la faute des principaux personnages, il était rentré en France et avait écrit en l'an vi un Mémoire concernant la conjuration de Pichegru dans les années 111, 111.
- » Il semblait que la fatalité rassemblat les incidens les plus imprévus pour imprimer à l'affaire de la conspiration le caractère le plus tragique. Le 16 germinal, à sept heures du matin, Popon, porte clef du Temple, étant entré dans la chambre de Pichegru pour y allumer du feu, et ne l'ayant ni vu ni entendu remuer, alla prévenir Fauconnier, concierge, qui en donna de suite avis

<sup>(1) .</sup> Lettre du 18 fructidor. .

<sup>(2) .</sup> Lettre au grand-juge. Moniteur , 16 germinal. .

<sup>(5) •</sup> Ce mémoire, dont l'original se trouvait aux archives du gouvernement, fut publié à Paris par l'imprimerie de la République, en germinal.

aux diverses autorités. Aussitôt accoururent un commissaire de police, un chirurgien, le conseiller d'état Réal, envoyé par le grand-juge, et Savary, commandant la gendarmerie d'élite, dénéché par le premier consul. Savary et Réal arrivèrent en même temps. Pichegru était mort dans son lit, couché sur le côté droit. avant autour du cou la cravate de soie noire qu'il portait habituellement, tressée en forme de corde, dans laquelle était passé un bâton long de quarante centimètres, en ayant quatre ou cinq de circonférence, formant tourniquet, ce qui avait produit l'étranglement dont la face du cadavre portait tous les signes. Sur la table de nuit était un volume de Sénèque, que Pichegru avait demandé à Réal. Le livre était ouvert, la page où est décrite la mort de Caton était cornée.

» Le porte-clef Popon déclara que la veille, à dix heures du soir, après avoir servi à souper à Pichegru, il avait emporté la clef de la chambre et qu'elle était restée dans sa poche jusqu'à sept heures du matin. Le gendarme Sirot, qui avait passé la nuit renfermé lui-même dans l'antichambre, n'avait rien entendu, sinon que le général avait beaucoup toussé de onze heures à minuit. Le gendarme Lapointe, qui était de planton à la tour du Temple, n'avait entendu rien du tout.

» Le tribunal criminel envoya cinq de ses membres au Temple. Six chirurgiens ou médecins, par eux commis, dressèrent procèsverbal de l'examen du corps, et déclarèrent qu'ils estimaient que, d'après la position où ils l'avaient trouvé, et les observations qu'ils avaient faites et dont ils rendaient compte, l'individu dont ils avaient visité le cadavre, et qu'on leur avait dit être celui du général Pichegru, s'était étranglé lui-même.

». Qu'on fasse ce qu'on voudra, dit le conseiller d'état Réal, on » n'en dira pas moins que, n'ayant pu le convaincre, nons l'avons » étranglé. » On le dit en effet. Les partisans des conspirateurs , le parti royaliste, les amis de Moreau le proclamèrent à l'envi. Ils soutenaient qu'un homme ne pouvait s'étrangler lui-même avec sa cravate et un tourniquet, et que le premier consul avait fait expédier Pichegru par des gendarmes, des soldats, des mameincks. Dans le public, toujours porté à adopter les bruits les plus exagérés et les formes les plus tragiques, bien des gens le crurent. Des agens diplometiques l'écrivirent à leurs cours, la calonnie circula dans toute l'Europe, et, après le renversement de Napoléon, elle a, comme beaucoup d'autres, pris sa place dans l'histoire.

• Que le mode de strangulation, par lequel Pichegra s'etait suicidé, ne soit pas physiquement impossible, c'est ce qu'attestent les hommes de l'art les plus instruits; il y en a des exemples, même en Angleterre, où l'on fut si empressé à rejeter sur le premier consul la mort de ce général. En 8844, après l'abdication de Appèlon, nosse avons entendu citer un en France par M. Gaillard, nommé depuis membre de la cour de cassation, pour les services par lui rendus à la cause royale. Un accusé fat condamné à mort aux assiese de Melan, présidées par ce magistrat. Il ordonan toutes les précautions pour qu'il ne pût attenter à sa vie; oependant on le trouva dans son cachot étranglé par un toursiquet qu'il avait fuit avec un cerceau du baquet destiné à ses bessies. Le fait est identique (1).

» Si la strangulation de Pichegra vani été opérée par d'autres que par lui, cela ne se serait pas fait sans violence; il l'était fort et viquereux; il s'était débatte contre douve bommes qui l'avaient arrété dans son lit : il y aurait eu quelque trace de violence sur son corps. On un l'aurait pas exposé aux regards de quinze ou vingt personnes. Su chambre n'était pas isolée, elle était près de celles de Bouves de Losier et de Georges, ouvrant sur le grand vestibule d'entrée. Les assassins chargés d'expédier Pichegru ne pouvaient pas tomber des nues dans sa chambre. D'après l'ordre établi pour la police du Temple, ils ne pouvaient s'y introduire

<sup>(1)</sup> En 1826, M. Villenouve lui à l'académie de médecie. l'observation auxtentieurs de l'académie de l'académie de médecie. L'académie de l'académie de

107

sans qu'on leur ouvrit les portes. Il y avait là concierge, porteclef, officier de garde, factionnaire à eadormir, à écarter su à mettre dans le secret. Est-ce que, pour les récompenser de leur complaisance, on les aurait aussi expédiés, comme cela se pratique en Turquie? et leurs assassins, à leur tour, que seraient-ils devenus?

» Tout ce monde là, dira-t-on, était payé, gagné par le pouvoir, et devait, sous peine de la vie, obéir et se taire; oui, tant qu'a régné l'homme revêtu de ce pouvoir. Mais il a été détrôué, enchaîné, il est mort. De ces honnétes exécuteurs ou de ces làches complices qui avaient pu trembler pour leur vie, plusieurs ont survécu, et pas un d'entre eux n'a fait la plus petite révélation, pas un d'ent n'a cédé aux offres, aux menaces des amis de Pichegru, des vengeurs de sa mémoire i il n'y avait plus de danger à flétrir celle du premier consul. C'était une justiee, une œuvre métitoire!

Un crime sans utilité n'est pas présumable. L'assassinat de Pichegru était inutile. Général, il avait trahi la République et l'armée ; proscrit, il s'était vendu aux ennemis les plus acharnés de la France, Il y était revenu clandestinement avec Georges pour renverser le gouvernement. Les charges qui pesaient sur lui étaient accablantes: il ne pouvait échapper à la vengeance des lois. Un crime utile peut-être, c'était l'assassinat de Moreau, dont la gloire avait encore de l'éclat, qui n'avait pas quitté sa patrie, qui passait pour avoir sacrifié la faveur du pouvoir à l'amour de la liberté, qui n'avait pas encore perdu l'estime de la nation et de l'armée. Dira-t-on que le premier consul craignait les révélations de Pichegru, son influence sur le peuple, sur l'armée? Son influence ! il n'en avait plus. Depuis dix années il était hors des rangs. Aux uns il était inconnu, pour les autres oublié ; chez œux qui l'avaient estimé, sa tralison, sa conduite actuelle avaient effacé le souvenir de ses services. Ses révélations ! s'il ne les avait pas d'avance confiées, qu'en sait-on? S'il les avait communiquées, pourquoi ceux qui s'étaient associés à son destin, et qui lui ont survéeu, ne les ont-ils iamais publiées?

. 108 CONSULAT. - DU 16 THERM: AN X (4 AOUT 1802)

■ Du caractère connu du premier consul, de l'absence de tout document qui puisse établir l'existence du crime, de son inutilité, de la situation de Pichegru, d'après les lois évidemment dévoué à l'échafaud, nous concluous qu'il s'est fait justice lui-même.

Noble fin, s'écria le premier consul, pour celui qui a conquis » la Hollande! » (Thibaudeau. Histoire de Bonaparte, tome III, chapitre 41.)

Nous ajouterons pour confirmer la vérité de l'opinion de Thibaudeau sur la réalité da suicide de Pichegru, que les médecins ont resueilli dans ces derniers temps plusieurs observations d'individus qui s'étaient étranglés en serrant autour de leur cou une simple cravate. Aussi à nos yeux rien ne neus permet de douter que l'ex-général républicain n'ait été lai-même l'instrument de sa mort. Mais laistons cette question de médecine légale, et represons notre narration.

L'heureuse découverte de la conspiration de Georges provoqua un grand nombre d'adresses au premier consul. Chacun s'empressa de témoigner son zèle et son attachement pour sa personne; préfets, généraux, juges, conseils généraux, collèges électoraux, tons se hatèrent à l'envi de faire parvenir leurs félicitations et leurs vœux. On demandait à Bonaparte de rasurer définitivement la France; d'ûter l'espoir aux conspirateurs; d'assurer la stabilité de l'état en la fondant sur la perpétaité d'une famille. On demandait enfin clairement l'établissement d'une dynassie napoléchienne.

Le premier consul acceptait ces marques de zèle; il en remerciait les auteurs; mais il autendait que l'un des grands corps de l'état s'associà d ces voeux. Ce fut le rénat qui cette fois pris l'initiative. La communication des pièces relatives à la conspiration du ministère anglais lui en fournit l'occasion. La commission chargée d'en faire le rapport proposa desporter au chef de la République une adresse de félicitations. Fouché, qui sans doute avait le mot, s'écria que ce n'était pas assez, qu'il fallait des institutions pour êter l'espoir des conspirateurs, qu'il fallait des institutions pour êter l'espoir des conspirateurs, qu'il fallait des institutions pour êter l'espoir des conspirateurs, qu'il fallait des instison chef. On le comprit (t l'on rédigea une adresse dont nous rapporterons la partie significative.

- « Les circonstances font un devoir au sénat de s'expliquer sur deux objets importans, que la découverte de ces horribles complots lui paraît rendre dignes de votre plus prompte et plus sérieuse attention.
- A la vue de toua ces attentats, dont la Providence a sauvé un héros nécessaire à ses desseins, une première réflexion a frappé le sénat.
- Quand on médite votre perte, c'est à la France qu'on en veut : les Anglais et leurs complices savent que votre destinée est celle du peuple français. Si leurs exécrables projets avaient pu réussir, ils ne se doutent pas de la vengeance épouvantable que ce peuple en aurait tirée! Le ciel préserver a la terre de la necessité da seraient les Français de punir un crime dont les assies bouleverseraient le monde. Mais ce crime a été tenté, mais il peut l'être encore; nous parlons de vengeance, et nos lois ne l'ont pas prévue.
  - » Oui, citoyen premier consul, le sénat doit vous le dire.
- En réorganisant notre ordre social, votre génie supérieur a fait un oubli qui honore la générosité de votre caractère, mais qui augmente peurêtre vos dangers et nos craintes. Tontes nos constitutions, excepté celle de l'an vin, varient organise ou une haute-con ou un juri national. Vous avez eu la confiance qu'un pareil tribunal ne serait pas nécessoire; et la postérité, qui doit vous tenir compte de tout ce que vous avez fait, vous comptera aussi ce que vous n'avez pas voulu prévoir.
- Mais, citoyen premier consul, vous vous devez à la patrie: vons n'étes point le maître de négliger voire existence; et le sénat, qui par essence est le conservateur du pacte social de trente millions d'hommes, demande de leur part que la loi s'explique sur le premier objet de cette conservation.
- » Citoyen premier consul, un grand tribunal national assurera d'une part la responsabilité des fonctionnaires publics, et de l'autre il offrira aux conspirateurs un tribunal tout prêt, tout

## 110 CONSULAT. - DE 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

investi de la consistance et des pouvoirs nécessaires pour maintenir la sûreté et l'existence d'un grand peuple, attachées à la sûreté, à l'existence de son chef.

- Mais ce furi national ne suffit pas encoré pour assurer en même temps et votre vie et votre ouvrage, si vous n'y joignez pas des institutions tellement combinées que leur système vous survive. Vous fondez une ère nouvelle; mais vous derez l'éterniser: l'éclat n'est rien sans la durée.
- Nous ne saurions douter que cette grande idée ne vous ait occupé, car votre génie créateur embrasse tout, et n'oublie rien; mais ne différez point.
- » Vous étes pressé par le temps, par les événemens, par les conspirateurs, par les ambitieux; vous l'étes dans în autre sens par une inquêteude qui agite tous les Français. Vous pouvez enchaîner le temps, maîtriser les événemens, mettre un fréin ajux conspirateurs, désarmer les ambitieux, tranquilliser la France entière en lui donnant des institutions qui climentent voire édifice, et prolongeut pour les enfans ce que vous fites pour les pères.
- » Citorem premier consul, soyez bien assuré que le sénat vous parle ici au nom de tous les citorens: fous vous admirent et vous aiment; mais l'ué nest aucun qui ne songe souvent avec anxiété à ce que deviendrait le vaisseau de la République s'il avait fe malheur de perdre son pilote avant d'avoir été fixé sur des aucres inchrantables. Dans les villes, dans les campagnes, si vous ponvez interroger tous les Français l'un après l'autre, Il n'y en a ancun qui ne vous dit, aiust que nous: Grand homme, achevez votre ouvrage en le rendant inmotrel comme vortre gloire! Vous nous avez tirés du chaos du passé; vous nous fatées benir les bienfaits du présent; grarantissez nous l'avenir.
- » Dans les cours étrangères la saine politique vous tiendrait le même langège. Le repos de la France est le gage assuré du repos de l'Europe.
- Telles sont, citoven premier consul, les observations que le senat a cru devoir vous présenter. Après vous avoir exprimé ce voeu national, il vous répète, en son nom et au nom du pru-

ple français, que dans toutes les circonstances, et aujourd'hui plus que jamais, le sénat et le peuple ne font qu'un avec vous. . Signé: Cambacénès, second consul; president; Morard DE

GALLES et JOSEPH CORNUDET, SECrétaires. >

-Le premier consul promit de refléchir sur la demande du sénat. Il conyoqua le conseil d'état, et sembla le consulter. Celuici consacra quatre séances à discuter la question de l'hérédité du pouvoir, à chercher le titre par lequel on désignerait cette autorité héréditaire, etc. Personne ne proposa le titre de roi, et. chose étrange, sur vingt-sept conseillers appelés à délibérer et à voter, sept opinèrent pour l'ajournement de la mesure : Berlier osa dire que c'était un pas rétrograde, que c'était manquer le but de la révolution; d'autres que c'était rouveir la porte aux Bourbons. Il ne put y avoir de doutes sur l'avis des conseillers; ear n'avant pu tomber d'accord sur la rédaction des procès-verbaux, chacun fit le procès-verbal de son opinion.

Pendant que ces choses se passaient au conseil d'état, Lucien Bonaparte ouvrait chez lui des conférences et y appelait les personnages les plus influens du sénat, du tribunat et même du corps législatif, quoique celui-ci ne fût plus en session. « Il fallait se hâter, y disait-on, si l'on ne voulait pas que l'armée prit l'initiative. Il était dangereux d'attendre; on ne devait pas oublier que le sénat romain avait perdu toute considération et toute autorité du jour où les légions s'étaient attribué l'élection des empereurs. Enfin on proposait le titre d'empereur,

En même temps on répandit le bruit que Murat contenait avec peine l'élan de la garnison de Paris; qu'elle avait résolu de saluer, à la première revue, le premier consul du titre d'empereur,

Près d'un mois s'écoula ainsi en démarches et en intrigues ce toute sorie. Enfin le 3 floréal (23 avril 1804) un homme peu connu. le tribun Curée, déposa sur le bureau du tribunat une motion d'ordre tendant à ce que Napoléon Bonaparte actuellement premier consul, fut déclaré empereur des Français et à ce que la dianité impériale fut déclarée héréditaire dans sa famille. Cetta 112 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) motion fut mise à l'ordre du 40, 'en séance extraordinaire. Alors, Bonaparte crut pouvoir répondre à l'adresse du sénat. Ille fit en ces termés:

Message du premier consul au sénat conservateur. - Saint-Cloud,

- Sénatours, votre adresse du 6 germinal dernier n'a pas cessé d'être présente à ma pensée; elle a eté l'objet de mes méditations les plus constantes.
- Vous avez jugé l'hérédité de la supreme magistrature nécessaite pour mettre le peuple français à l'abri des complots de nos ennemis et des agitations qui naîtraient d'ambitions rivales. Plusieurs de nos institutions vous ont en même temps paru devoir être perfectionnées pour assurer sans retour le triomphe de l'égalité et de la liberté publiques, et offrir à la nation et au gouvernement la double garantie dont ils ont besoin.
- Nous avons été constamment guidés par cette grande vérité, que la souveraineté réside dans le peuple français en cesens que tout, tout sans exception, doit être fait pour son interêt, pour son bonheur et pour sa gloire. C'est afin d'atteindre ce but que la suprême magistrature, le sénat, le conscil d'état, le corps législatif, les colléges électoraux et les diverses branches de l'administration sont et doivent être institués.
- A mesure que j'ai arrêté mon attention sur ces grands objets, je me suis convaincu davantage de la vérité des sentimens que je vous ai exprimes, et j'ai sent de plus en plus que, dans une circonstance aussi nouvelle qu'importante, les conseils de votre sagesse et de votre expérience m'étaient nécessaires pour fixer toutes mes idées.
- Je vous invite donc à me faire connaître votre pensée tout entière.
- › Le peuple français n'a rien à sjouter aux honneurs et à la gloire dont il m'a environné; mais le devoir le plus sacré pour moi, comme le plus cher à mon cœur, est d'assurer à ses enfans les avantages qu'il a requis par cette révolution qui loi a tant coûté.

surtout par le sacrifice de ce million de braves morts pour la défense de ses droits.

- . Je désire que nons puissions lui dire, le 14 juillet de cette année: Il y a quinze ans, par un mouvement spontané, vous courûtes aux armes; vous conquites la liberté, l'égalité et la gloire. Aujourd'hui ces premiers biens des nations, assurés sans retour, sont à l'abri de toutes les tempétes; ils sont conservés à vous et à vos enfans : des institutions conçues et commencées au sein des orages de la guerre intérieure et extérieure, développées avec constance, vignaent se terminer au bruit des attentats et des complots de nos plus mortels ennemis, par l'adoption de tont ce que l'expérience des siècles et des peuples a démontré propre à garantir les droits que la nation a jugés nécessaires à sa dignité, à sa liberté et à son bonheur.
  - » Le premier consul. Signé, BONAPARTE. »
- Le message du premier consul parvint le 6 floréal (26 avril 4804) au sénat. Il fut soumis à l'examen d'une commission composée de dix membres dont voici les noms : c'étaient Franço de Neufchâteau, Fouché, Roderer, Lecouteux-Canteleu, Boissy-d'Anglas, Vernier, Lacépède, Vaubois, Laplace et Fargues. Cettecommission sembla cette fois être un moyen d'attermoyer une décision définitive. Elle ne précipita point son travail; elle y mit au contraire une sage lenteur. Le sénat voulait attendre pour connaître le parti que prendrait le tribunat.
- Le 10 floréal, le tribunat s'assembla, et Curée monta à la tribune, Voici comment il termina son discours :
- » Hâtons-nous, mes collègues, de demander l'hérédité de la suprême magistrature; car eu votant l'hérédité d'un chef, comme disait Pline à Trajan, nous empécherons le retour d'un maître.
- a Mais en même temps donnons un grand nom à un grand ponvoir; concilions à la suprême magistrature du premier empire du monde le respect d'une dénomination sublime.
- Choisissons celle qui, en même temps qu'elle donnera l'idée des premières fonctions civiles, rappellera de glorieux souvenirs, et ne portera aucunc atteinte à la souveraineté du peuple,

T. XXXIX.

- Je ne vois pour le chef du pouvoir national aucun titre plus digne de la splendeur de la nation que le titre d'empereur.
- » S'il signifie consul victorleux, qui méritamieux de le porter? quel peuple, quelles armées furent plus dignes d'exiger qu'il fût celui de leur chef?
- ¿ Je demande donc que nous reportions au sénat un vœu qui est celui de toute la nation, et qui a pour objet :
- r 4° Que Napoléon Bonaparte, actuellement premier consul, soit déclaré empereur, et en cette qualité demeure chargé du gouvernement de la République française;
- » 2º Que la dignité impériale soit déclarée héréditaire dans sa famille :
- 3º Que celles de nos institutions qui ne sont que tracées soient définitivement arrêtées.
- . Tribuns, il ne nous est plus permis de marcher lentement; le temps se hâte; le siècle de Bonaparte est à sa quatrième année; et la nation veut un chefaussi illustre que sa destinée.
- —Vingt-quatre orateurs se levèreutaussitôt, et se succédèrent à la tribune pour appuyer la motion anti-républicaine. Arnould, Albissoo, Carion-Nisas, Carret, Chabaud-Latour, Chabot, Cosato, Challan, Chaesiron, Belattre, Delpierre, Duveyrier, Duvidal, Favard, Faure, Fréville, Gallois, Gillet, Gresier, Jaubert, Koch, Perrin, Sahuc et Siméon, lurent des discours préparés en faveur de l'hérédité. Ce concert d'opinions fut troublé par un seul homme; un seul homme osa parler contre ce qui semblait être l'avis unanime du tribunat: ce fat Carnot. Voici son discours:

Discours du tribun Carnot. — Séance du 11 floréal an XII.

. Citoyens tribuns, parmi les orateurs qui m'ont précédé, et qui tous ont appuyé la motion d'ordre de notre collègue Curée, plusieurs ont été au devant des objections qu'on pouvait faire contre elle, et ils y ont répondu avec autant de talent que d'aménisé : ils ont donné l'exemple d'une modération que je tabberai d'imiter en proposant d'autres observations qui m'ont paru leir avoir échappé. Et quant à ceux qui, parce que je combattrai leur avis, pourraient m'attribuer des motifs personnels indignes du caractère d'un homme entièrement dévoué à sa patrie, je leur livre pour toute réponse l'examen scrupuleux de ma conduite politique depuis le commencement de la révolution, et celui de ma vie privée.

- Je suis loin de vouloir atténuer les louanges données au premier consul: ne dussions-nous à Bonaparte que le Code civil, son nom mériterait de passer à la postérité. Mais, quelques services qu'un citoyen ait pu rendre à sa patrie, il est des bornes que l'honneur autant que la raison imposent à la reconnaissance nationale. Si ce citoyen a restauré la liberté publique, s'il a opéré es salut de son pays, sera-ce une récompense à lui offrir que le sacrifice de cette même liberté? et ne serait-ce pas anéantir son propre ouvrage que de faire de ce pays son patrimoine particulier?
- › Du moment qu'il fut proposé au peuple français de voter sur la question du consulat à vie, chacun put aisément juger qu'il existait une arrière-pensée, et prévoir un but ultérieur.
- En effet, ou vit se succéder rapidement une foule d'institutions évidemment monarchiques; mais à chacune d'elles on s'empressa de rassurer les esprits inquiets sur le sort de la liberté, en leur protestant que ces institutions n'étalent imaginées qu'afin de lui procurer la plus haute protection qu'on pût désirer pour elle.
- Aujourd'hui se découvre enfin d'une manière positive le terme de tant de mesures préliminaires : nous sommes appelés à nous prononcer sur la proposition formelle de rétablir le système monarchique, et de conférer la dignité impériale et héréditaire au premier consul.
- Je votai dans le temps contre le consulat à vie : je voterai de même contre le rétablissement de la monarchie, comme je pense que ma qualité de tribun m'oblige à le faire : mais ce sera toujours avec les ménagemens pécessaires pour ne point réveiller l'ésprit de jarti ; ce sera sans personnalités, suus autre passion

416 CONSULAT. — DU 16 THERN. AN X (4 AOUT 1802)
que celle du bien public, en demeurant toujours d'acrord avec
moi-même dans la défense de la cause populaire.

. Je fis toujours profession d'être soumis aux lois existantes, même lorsqu'elles mé déplaisaient le plus : plus d'une fois je fus victime de mon dévouement pour elles, et ce n'est pàs aujour-d'hui que je commencerai à suivre une marche contraire. Je declare donc d'abord que, tout en combattant la proposition faite, du moment qu'un nouvel ordre de choses sera établi, qu'il aura reçu l'assentiment de la masse des citoyens, je serai le premier à vo conformer toutes mes actions, à donner à l'autorité suprème toutes les marques de déférence que commandera la hiérarchie constitutionnelle. Puisse chacun des membres de la grande société émettre un vœu aussi sincère et aussi désintéressé que le mien!

» Je ne me jetterai point dans la discussion de la préférence que peut mériter en général tel ou tel système de gouvernement sur tel ou tel autre; il existe sur ce sujet des volumes sans nomhre; je me bornerai à examiner en très-peu de mots, et dans les termes les plus simples, le cas particulier où les circonstances nous ont Diacés.

. Tous les argumens faits jusqu'à ce jour sur le rétablissement de la monarchie en France se réduisent à dire que sans elle il se peut exister aucun moyen d'assurer la stabilité du gouvernement et la tranquillité publique, d'échapper aux discordes intestines, de se réunir contre les ennemis du dehors; qu'on a vainement essayé le système républicain de toutes les manières possibles; qu'il n'est résulté de tant d'efforts que l'anarchie, une révolution prolongée ou sans cesse renaissante, la crainte perpétuelle de nouveaux désordres, et par suite un désir universel et profond de voir rétablir l'antique gouvernement héréditaire, en changeant seulement la dynastie. C'est à cela qu'il faut répondre.

, l'observerai d'abord que le gouvernement d'un seul n'est rien moins qu'un gage assuré de stabilité et de tranquillité. La durée de l'empire romain ne fut pas plus longue que ne l'avait été celle de la république : les troubles intérieurs y furent encore plus grands, les crimes plus multipliés; la fierté républicaine, l'héroisme, les vertus mâles y furent remplacés par l'orgueil le plus ridicule, la plus vile adulation, la cupidité la plus effrénée, l'insouciance la plus absolue sur la prospérité nationale. A quoi eût remédié l'hérédité du trône? Ne fut-il pas regardé par le fait comme l'héritage légitime de la maison d'Auguste? Un Domitien ne fut-il pas le fils de Vespasien, un Caligual le fils de Germanicus, un Commode le fils de Marc-Airèle?

• En France, à la vérité, la dernière dynastie s'est soutenue pedinant luit cents ans; mais le peuple fut-il moins tourmenté? Que de dissensions intestines! que de guerres entreprises au dehors pour des prétentions, des droits de succession, que faissient naître les alliances de cette dynastie avec les phissimoes étrangères! Du moment qu'une nation entière épouse les intérêts particuliers d'une famille, elle est obligée d'intervenir dans une multitude d'événemens qui sans cela lui seraient de la plus parfaite indifférence.

» Nous n'avons pu établir parmi nous le régime républicain, queique nous l'avons essavé sous diverses formes plus ou moins démocratiques... Mais il faut observer que, de toutes les constitutions qui ont été successivement éprouvées sans succès, il n'en est aucune qui ne fût née au sein des factions, et qui ne fût l'ouvrage de circonstances aussi impérieuses que fugitives : voilà pourquoi toutes ont été vicieuses. Mais, depuis le 18 brumaire, il s'est trouvé une époque, unique peut-être dans les annales du monde, pour méditer à l'abri des orages, pour fonder la liberté sur des bases solides, avouées par l'expérience et par la raison. Après la paix d'Amiens, Bonaparte a pu choisir entre le système républicain et le système monarchique : il eût fait tout ce qu'il eût voulu; il n'eût pas rencontré la plus légère opposition. Le denot de la liberté lui était confié ; il avait jure de la défendre : en tenant sa promesse, il eût rempli l'attente de la nation, qui l'avait juge seul capable de résoudre le grand problème de la liberté publique dans les vastes états; il se fût couvert d'une gloire incomparable. Au lieu de cela, que fait-on aujourd'hui?

#### 118 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

On propose de lui faire une propriété absolue et héréditaire d'un pouvoir dont il n'avait reçn que l'administration. Est-ce là l'intérét hien entendu du premier consul lui-même? Je ne le crois pas.

» Il est très-vrai qu'avant le 18 brumaire l'état tombait en dissolution, et que le pouvoir absolu l'a retiré des bords de l'abime; mais que conclure de là ? Ce que tout le monde sait ; que les corps politiques sont sujets à des maladies qu'on ne saurait guérir que par des remèdes violens ; qu'une dictature momentanée est quelquefois nécessaire pour sauver la liberté : les Romains, qui en étaient si jalonx, avaient pourtant reconnu la nécessité de ce pouvoir suprême par intervalles. Mais parce qu'un remède violent a sanvé un malade, doit-on lui administrer chaque jour un remède violent? Les Fabins, les Cincinnatus, les Camille sauvèrent la liberté romaine par le pouvoir absolu ; mais c'est qu'ils se dessaisirent de ce pouvoir aussitôt qu'ils le purent : ils l'auraient tuée par le fait même s'ils l'eussent gardé, César fut le premier qui voulut le conserver; il en fut la victime; mais la liberté fut. anéantie pour jamais. Ainsi tout ce qui a été dit jusqu'à ce jour sur le ponvoir absolu pronve seulement la nécessité d'une dictature momentanée dans les crises de l'état, mais non celle d'un pouvoir permanent et inamovible.

• Ce n'est point par la nature de leur gouvernement que les grandes républiques manquent de stabilité; c'est parce qu'étant improvisées au sein des tempêtes, c'est toujours l'exaltation qui préside à leur établissement. Une seule fut l'ouvrage de la philosophie, organisée dans le calme, et cette république subsiste pleine de sagesse et de vigueur; ce sont les États-Unis de l'Amérique septentrionale qui offrent ce phénomène, et chaque jour lenr prospérité reçoit des accroissemens qui étonnent les autres nations. Ainsi il était réservé au Nouveau-Monde d'apprendre à l'Ancien qu'on peut subsister paisiblement sous le régime de la liberté et de l'égalité. Oui, j'ose poser en principe que lorsqu'on peut établir un nouvel ordre de choses sans avoir à redouter l'influence des factions, comme a pu le faire le premier consul, principalement après la paix d'Amiens, comme il peut le faire en-

core, il est moins difficile de former une république sans anarchie qu'une monarchie sans despotisme; car comment concevoir une limitation qui ne soit point illusoire dans un gouvernement dont le chef a toute la force exécutive dans les mains, et toutes les places à donner? On a parlé d'institutions que l'on dit propres à produire cet effet : mais avant de proposer l'établissement du monarque, n'aurait-on pas dû s'assurer préalablement, et montref à ceux qui doivent voter sur la question, que de pareilles institutions sont dans l'ordre des choses possibles? que ce ne sont pas de ces abstractions métaphysiques qu'on reproche sans cesse au système contraire? Jusqu'ici on n'a rien inventé pour tempérer le pouvoir suprême, que ce qu'on nomme des corps intermédiaires ou privilégies : serait-ce donc d'une nouvelle noblesse qu'on voudrait parler par ce mot d'institutions? Mais le remède n'est-il pas pire que le mal? car le pouvoir absolu n'ôte que la liberté, au lieu que l'institution des corps privilégiés ôte tout à là fois et la liberté et l'égalité; et quand même dans les premiers temps les grandes dignités ne seraient que personnelles, on sait assez qu'elles finiraient toujours , comme les grands fiefs d'autrefois, par devenir héréditaires.

A ces principes généraux J'ajouterai quelques observations particulières. Je suppose que tous les Français donnent leur assentiment à la mesure proposée; mais sera-ce bien le vœu libre des Français que celui qui résultera de registres où chacun est obligé de signer individuellement son vote? Qui ne sait quelle est en pareit cas l'influence de l'autorité qui préside? De toutes les parties de la France éclate, dit-on, le désir des citoyens pour le rétablissement d'une monarchie héréditaire... Mais n'est-on pas autorisé à regarder comme factice une opinion concentrée preque exclusivement jusqu'iel parmi les fonctionnaires publics, rorsqu'on sait les inconvéniens qu'il y aurait à manifester une opinion contraire, lorsqu'on sait que la liberté de la presse est telement anéantie qu'il n'est pas possible de faire insérer dans un journal quelconque la réclamation la plus respectaeuse et la plas

#### 120 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

» Sans doute il n'y anrait pas à balancer sur le choix d'un chef héréditaire , s'il était nécessaire de s'en donner un : il serait absurde de vouloir mettre en parallèle avec le premier consul les prétendans d'une famille tombée dans un juste mépris, et dont les dispositions vindicatives et sanguinaires ne sont que trop connues. Le rappel de la maison de Bourbon renouvellerait les scènes affreuses de la révolution, et la proscription s'étendrait infailliblement soit sur les biens, soit sur les personnes de la presque totalité des citoyens, Mais l'exclusion de cette dynastie n'entraîne point la nécessité d'une dynastie nouvelle. Espère-t-on, en élevant une nouvelle dynastie, bâter l'henreuse époque de la paix générale? Ne sera-ce pas plutôt un nouvel obstacle? A-t-on commencé par s'assurer que les antres grandes puissances de l'Enrope adhéreront à ce nouveau titre? Et si elles n'v adhèrent pas. prendra-t-on les armes pour les y contraindre? Ou, après avoir rabaissé le titre de consul au-dessous de celui d'empereur, se contentera-t-on d'être consul pour les puissances étrangères, tandis qu'on sera emperenr ponr les seuls Français? Et compromettra-t-on ponr un vain titre la sécurité et la prospérité de la nation entière?

• Il parait donc infiniment douteux que le nouvel ordre de choese puisse offrir plus de stabilité que l'état présent. Il n'est pour le gouvernement qu'une senle manière de se consolider: c'est d'étre juste, c'est que la faveur ne l'emporte pas anprès de lni sur les services; qu'il y ait une garantie contre les déprédations et l'impostare. Loin de moi tonte application particulère, toute critique de la conduite du gouvernement; c'est contre le pouvoir arbitraire en lui-même que je parle, et non contre ceux entre les mains desquels ce pouvoir peut résider.

La liberté fut-elle donc montrée à l'homme pour qu'il ne pût jamais en jouir! fut-elle sans cesse offerte à ses venx comme un fruit auquel il ne peut porter la main sans être frappé de mort! Ainsi la nature, qui nous fait de cette liberté un besoin si pressant, anrait voulu nous traiter en marâtre? Non, je ne puis consentir à regarder ce bien si universellement préféré à tous les autres, sans lequel tous les autres ne sont rien, comme une simple illusion; mon cœur me dit que la liberté est possible, que le régime en est facile, et plus stable qu'aucun gouvernement arbitraire, qu'aucune oligarchie.

- Cependant, je le répète, toujours prêt à sacriirer mes plus chères affections aux intérêts de la commune patfie, je me contenterai d'avoir fait entendre encore cette fois l'accent d'une meibre, et mon respect pour la loi sera d'autant plus assuré, qu'il est le fruit de longs malheurs, et de cette raison qui nous commande impérieusement aujourd'hui de nous réunir en fais-eau contre l'ennemi implacable des uns comme des autres, de cet ennemi toujours prêt à fomenter nos discordes, et pour qui tous les moyens sont légitimes, pourva qu'il parvienne à son but d'oppression universelle et de domination sur toute l'étendue des mets.
  - » Je vote contre la proposition. »
- Ce discours ne manqua pas de réfutations. Grenier, Carion-Nisas, Chabot, Arnould, répliquérent. Ils semblaient s'être entendus; car chacun d'eux vint apporter un argument contre une partie du discours: Le premier lui rappela durement qu'il avait fait partie du comité de salut public, et on s'étonna qu'il osft ne pas laisser l'oublier; le second lui demanda s'il voulait le retour de la Constitution de 1795. Le discours de Carnot fut une protestation vaine et sans écho.

Enfin, le 15 florfel (5 mai 1804), au nom d'une commission composée de Curée, Sahue, Jaubert de la Gironde, Daveyrier, Duvidal, Gillet de Seine-et-Oise, Fréville, Carion-Nisas, Savoye Rollin, Albisson, Grenier, Delaitre, Chabaud-Latour, Fabre, Faure, Siméon et Arnould, Jard-Pavillers, fit son rapport sur la motion de Carée et en proposa l'adoption.

Voici le projet d'arrêté que la commission avait rédigé et dont le rapportenr fit lecture au tribunat.

« Le tribunat, considérant qu'à l'époque de la révolution où la » volonté nationale put se manifester avec le plus de liberté, le

- 122 CONSULAT. DE 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)
  - voeu général se prononça pour l'unité individuelle dans le pou-
  - voir suprême, et pour l'hérédité de ce pouvoir;
- » Que la famille des Bourbons, ayant par sa conduite rendu le
   ) gouvernement héréditaire odienx au peuple, en fit oublier les
   > avantages, et força la nation à chercher une destinée plus heu-
- reuse dans le gouvernement démocratique;
- Que la France, ayant éprouvé les divers modes de ce gouvernement, ne recueillit de ces essais que les fléanx de l'anarchie;
- Que l'état était dans le plus grand péril lorsque Bona parte, ramené par la Providence, parut tout à coup pour le sauver;
- Que sous le gouvernement d'un seul, la France a recouvré au
   dédans la tranquillité, et acquis au déhors le plus haut degré
   de considération et de gloire;
- Que les complots formés par la maison de Bourbon, de concert avec un ministère implacable conemi de la France,
   l'ont avertie du danger qui la menace, si, venant à perdre Bonaparte, elle restait exposée aux agitations inséparables d'une
   dection;
- Que le consulat à vie, et le droit accordé au premier consul de désigner son successeur, ne sont pas suffissans pour prévenir, les intrigues intérieures et étrangères qui ne manquevaient pas de se former lors de la vacance de la magistrature supréme;
- Qu'en déclarant l'hérédité de cette magistrature on se conforme à la fois à l'exemple de tous les grands états anciens et modernes, et au premier vœu que la nation exprima en 1789;
- Qu'éclairée par l'expérience, elle revient à ce vœu plus forte ment que jamais, et le fait éclater de toutes parts;
- Qu'on a toujours vu, dans toutes les mutations politiques, les
   peuples placer le pouvoir suprême dans la famille de œux auxquels ils devaient leur salut;
  - » Que quand la France réclame pour sa sûreté un chef hé-

reditaire, sa reconnaissance et son affection appellent Bonnparte;

Que la France conservera tous les avantages de la révolution
 par le choix d'une dynastie aussi intéressée à les maintenir que
 l'ancienne le serait à les détruire;

 Que la France doit attendre de la famille de Ronaparte, plus que d'aucane autre, le maintien des droits et de la liberté du peuple qui la choisit, et toutes les institutions propres à les garantir;

Qu'enfin il n'est point de titre plus convenable à la gloire de
 Bonaparte et à la dignité du chef suprême de la nation française
 que le titre d'empereur;

» Le tribunat, exerçant le droit qui lui est attribué par l'ar-» ticle 29 de la Constitution, émet le vœu :

1° Que Napoléon Bonaparte, premier consul, soit proclamé
 empereur des Français, et en cette qualité chargé du gouvernement de la République française;

 2º Que le titre d'empereur et le pouvoir impérial soient héréditaires dans sa famille de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture;

- 3º Que, faisant dans l'organisation des autorités constituées les modifications que pourra exiger l'établissement de pouvoir héréditaire, l'égalité, la liberté, les droits du peuple soient conservés dans leur intégrité.

Le présent vœu sera présenté au sénat par six orateurs;
 qui demeurent chargés d'exposer les motifs du vœn du tri banst.

Le tribunat adopta immédiatement l'arrêté proposé par Jard-Panvilliers. Il nomma pour porter ce vou au sénat, les tribusé Abisson, Challan, Goupil Préfèn, Labary, Sabuc, Jard-Panvilliers. — Sur la proposition de Sabuc, et séance tenante, tous les membres du tribunat signèrent le voup qui venait d'être proclamé. Ainsi signé, Paris, le 15 floréal au xu; Fabre de l'Aude, président; Arnoud , Jard-Panvilliers; Siméon, Faure, secrétaire; Gairy, J. Albisson, Savoye-Rollin, Daugier, Tarrible, Favard, Chabaud, Mauricault, Mallarmé, Pougeard-Dulimbert, Piateville-Cernon, Duvidal, Greaier, Perrée, Challan, Lahary, Chabot de l'Allier, Gillet-Lajacqueminière, Joseph Moreau, Dacier, Périn, Bosc, Currée, Labrouste, Honoré Duveyrier, Ch. Van Hulthem, Goupil-Préfeln, G. Malès, Koch, Thouret, Jaubert de la Gironde, Gallois, Beauvais, Pierre-Charles Chassiron, Carret, Sabuc, Max. V. Fréville, L. Costaz, Delaistre, Carion-Nisas, Gillet de Seineet-Oise, Jubé, Delpierre.

— Cette députation se rendit au sénat le 14 floréal (4 mai). Jard - Panvilliers porta encore la parole. Le président François de Neufchâteau les félicita d'avoir si bien usé de cette initiative populaire et républicaine que leur avoient déléguée les lois fondamentales. Il leur déclara que comme eux le sénat voulait élever une nouvelle dynastie. En effet, à peine la députation fut-elle sortie, que la confinission fit son rapport et le sénat vota la réponse suivante au message du premier consul.

### Réponse du sénat au message du premier consul, du 14 floréal an XII (4 mai 1804.) (1).

- a Citoyen premier consul, vous venez par un message mémorable de répondre, d'une manière digne de vous et de la grande nation qui vous a nommé son chef, au vœu que le sénat vous avait exprimé, et aux sollicitudes que lui avait inspirées l'amour de la patrie. Vous désirez, citoyen premier consul, de connaître la pensée tout entière du sénat sur celles de nos institutions qui mous out paru devoir être perfectionnées pour assurer saus retour le triomphe de l'égalité et de la liberté publiques, et offrir à la nation et au gouvernement la double garantie dont ils ont besoin.
- Le sénat a réuni et comparé avec soin les résultats des méditations de ses membres, les fruits de leur expérience, les effets du zèle qui les anime pour la prospérité du peuple, dont ils sont chargés de conserver les droits.

度(!) L'adresse du sénat du 6 germinal et le message du comul du 5 floréal ne furent publiés qu'après la délibération du tribunat.

- Il a rappelé le passé, examiné le présent, porté ses regards sur l'avenir; il vous transmet le vœu que lui commande le salut de l'état.
- Les Français ont conquis la liberté; ils veulent conserver leur conquête: ils veulent le repos après la victoire.
- › Ce repos glorienx ils le devront au gouvernement héréditaire d'un seul, qui, elévé an-dessus de tous, investi d'une grande puissance, environné d'éclat, de gloire et de majesté, défende la liberté publique, maintienne l'égalité, et baisse ses faisceaux devant l'expression de la volonté souveraine du peuple qui l'aura proclamé.
- « C'est ce gouvernement que voulait se donner la nation française dans ces beaux jours de 83 dont le souvenir sera cher à jamais aux amis de la patrie; où le noble enthousiasme, que J'mage soule de ce gouvernement faisait naître, ciait involontairement partagé par ceux même dont la révolution blessait les inérêts, et auxquels nn étranger perfide osait déjà montrer de loin des armes parricides pour le combattre; et où l'expérience des siècles, la raison des hommes d'état, le génie de la philosophie et l'amour de l'humanité inspiraient les représentans que la nation avait choisis.
- C'est ce gonvernement, limité par la loi, que le plus grand génie de la Grèce, l'orateur le plus célèbre de Rome, et le plus grand homme d'état du dix-huitième siècle, ont déclaré le meilleur de tous.
- C'est celui qui seul peut mettre un frein aux rivalités dangereuses dans un pays couvert de nombreuses armées commandées par de grands capitaines.
- L'histoire le montre comme nn obstacle invincible contre lequel viennent se briser et les éforts insensés d'une anarchie sanglante, et la violence d'une tyrannie audacieuse qui se croirait absonte par la force, et les coups perfides d'un despotisme plas dangereux encore, qui, tendant dans les ténèbres ses redoutabes etts, saurait attendre avec une patience hypocrite le moment de jeter le masque et tie lever sa massue de fer.

- Elle dit à une mation brave et généreuse : « Tn' as perdu ton
   indépendance, ta liberté, ton nom, pour n'avoir pas voula re noncer à élire ton chef suprême.
- Elle dévoile cette longue suite de tumultes, de disiensions, de discordes civiles qui ont précédé ou suivi les époques où un peuple a été un nouveau chef; heureux encore lorsqu'il n'a pas été condamné à la honte, plus insupportable que la mort, de recever of un pouvoir étranger, conquérant on corrupteur, un chef avill, asservi lachement ou bassement perfide!
- » Elle nous fait voir la ville des Césars, la capitale du monde, livrée en proie à tous les désordres, à tous les crimes, à tontes les fureurs, par l'or, le fer ou le poison des contendans à l'empire, jusqu'an moment où une hérédité régulière remplaça un assemblage monstrueux d'élections contestées, de sanctions dérisoires, de successions incertaines, d'adoptions méconnnes, et d'acclamations métrisées.
- Après les quinze siècles éconlés depuis 89, après toutes les catastrophes qui se sont snecédé, après les dangers sans nombre qui ont environé le corps social, et lorsque nous avons vu s'ouvrir l'ablime dans lequel on s'efforçait de le précipiter avant que le sauveur de la France nous eût été rendu, quel autre gouvernement néréditaire d'un seul, réglé par la loi pour le bonheur de tous, et confié à une famille dont la destinée est inséparable de celle de la révolution, pourrait protéger la fortune d'un si grand nombre de citoyens devenus propriétaires déclomaines que la contre-révolution len arracherait, garantir la tête de tons les Français qui n'ont jamais cessé d'être fidèles au peuple souverain, et défendre même l'existence de ceux qui, égarés dans le commencement des tourmentes politiques, out réclamé et obtenu l'indulgence de la patrie?
- » Quelle autre égide que ce gouvernement peut repousser ponr toujonrs ces complots exécrables qui, se reproduisant sous toutes les formes, mettant en jeu tous les ressorts, échanifant toutes les passions, chaque jour anéantis, et cependant renaissant chaque jour, pourraient finir par lasser la fortune, et auxquels se

livrent en aveugles furieux ces hommes qui, dans leur délire conpable, croient pônvoir reconstruire, pour une famille que le peuple a proscrite, un trône uniquement composé de trophées féodeux et d'instrumens de servitude, que la foudre nationale a réduits en pondre?

» Et enfin quel autre gouvernement peut conserver à jamais cette propriété si chère à une nation généreuse, ces palmes du génie et ces lauriers de la victoire dont les ennemis de la France, affranchie de l'antique joug féodal, voudraient de leurs mains sacriléges dépouiller son front auguste?

» Ce gouvernement héréditaire ne peut être confié qu'à Napo-Léon Bonaparte et à sa famille.

» La gloire, la reconnaissance, l'amour, la raison, l'intérêt de l'état, tout proclame Naponéon empereur héréditaire.

Mais, citoyen premier consul, le bienfait de notre pacte social doit durer, s'il est possible, autant que votre renommée.

 Nous devons assurer le bonheur et garantir les droits des générations à venir.

» Le gouvernement impérial doit être inébranlable.

 Que l'oubli des précantions réclamées par la sagesse ne laisse jamais succéder les orages d'une régence, mal organisée d'avance, aux tempêtes des gouvernemens électifs.

a Il faut que la liberté et l'égalité soient sacrées; que le pacte social ne puisse pas être violé; que la souveraineté du peuple ne soit jamais méconnue, et que, dans les temps les plus réculés, la nation ne soit jamais forcée de ressaisir sa pnissance et de venger sa maiesté outragée.

» Le sénat pense, citoyen premier consul, qu'il est du plus grand intérêt du peuple français de confier le gouvernement de la République à NAPOLÉON BONAPARTE, empereur héréditaire.

» Il développe, dans le mémoire qu'il joint à son message, les dispositions qui lui paraissent les plus propres à donner à nos institutions la force nécessaire pour garactir à la nation ses droits les plus chers, en assurant l'indépendance des grandes autorités, le vote libre et éclairé de l'impût, la sûreté des propriétés, la li128 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

berté individuelle, celle de la presse, celle des élections, la responsabilité des ministres, et l'inviolabilité des lois constitutionnelles.

Ces dispositions tutélaires, citoyen premier consul, metrons le peuple français à l'abri des comptots de nos emensis, et des agitations qui natraiens d'ambitions rivales; elles maintiendront le règne de la loi, de la liberté et de l'égalité.

- L'amour des Français pour votre personne, transmis à vos successeurs avec la gloire immortelle de votre nom, liera à jamais les droits de la nation à la puissance du prince.
  - » Le pacte social bravera le temps.
- » La République, immuable comme son vaste territoire, verrait s'élever en vain autour d'elle les tempêtes politiques.
- Pour l'ébranier il faudrait ébranier le monde; et la postérité, en rappelant les prodiges enfantés par votre génie, verra toujours debout cet immense monument de tout ce que vous devra la patrie.
- » Signé François (de Neufchâteau), vice-président; Morard de Galles et Joseph Cornubet, secrétaires.

A cette réponse, le sénat joignit un mémoire secret dans lequel ses membres spéculaient pour eux-mêmes, et demandaient au futar empereur la monnaie ou le prix du trône qu'ils lui offraient. Ils avaient concla leur mémoire par cinq demandes, savoir : 1° Que la dignité de sénateur fût héréditaire ; 2° Que les sénateurs ne pussent être jugés que par leurs paire; 3° Que le sénat eût l'initiative des lois on au moins le veto; 4° Que le conseil d'état ne pût interpréter les sénatus-consultes; 3° Que deux commissions fussent instituées dans le sein du sénat, l'une pour protéger la liberté de la presse, l'autre pour garantir la sûreté individuelle.

C'était demander presque à partager l'autorité impériale. Aussi le premier consul garda le silence. Il se borna à tenir des conseils privés dans l'esquels il appelait tour à tour les personnages qui dissiaent partie des assemblées nationales. Chacun répétait pour son compte particulier la scène dont le sénat avait donné l'exemple. Les tribuns et les membres du corps législatif demandaient qu'on augmentat leurs traitemens. Que pouvait craindre le premier consul d'hommes si préoccupés d'eux-mêmes?

Pendant ce temps, les adresses monarchiques arrivaient de toutes parts. Chaque jour je Moniteur en enregistrait plusieurs. Fontanes était fort embarrassé de représenter le corps législatif dans ce concours de suffrages volontaires. Ce corps n'était point en session. Il prit le parti de réunir tous ceux qui se trouvaient à Paris. On délibéra une adresse; et le président alla à la téte d'une députation dire au premier consul que le corps législatif formait les mêmes vœux que le tribunat et le sénat. Enfin, le 26 floréal (16 mai 1804), ent lieu au sénat la proposition directe de Finstitution impériale. Nous donnons à nos lecteurs l'histoire officielle de ces sénaces.

SÉNAT CONSERVATEUR. — Séance du 26 floréal an XII, présidée par le second consul (Cambacérès). — Proposition d'un sénatusconsulte organique, Orateurs du gouvernement : les conseillers d'étal Portalis, Defermont et Trélikard.

Discours prononcé à l'ouverture de la séance par le consul président.

- Citoyens sénateurs, vous avez communiqué au premier consul votre pensée sur la nécessité de donner un principe de permanence à l'ordre actuel, et vous l'avez éclairé sur les circonstances qui déterminent l'urgence et l'opportunité de cette disposition.
- Avec un peu de réflexion, l'esprit occupé d'nn but aussi important ne voit pour l'atteindre que l'établissement d'un gouvernement héréditaire.
- » Votre prudence a pressenti le vœu de la nation; elle vous a fait connaître que l'opinion était mûre pour le retour d'une institution dont la conservation nous parut nécessaire lorsque l'effervescence des passions n'avait point encore confondu toutes les idées, et vers laquelle tout nous ramène depuis que les faits ont détruit des illusions inspirées par le zèle bien plus que par la prévoyance.

 Aussi le bruit de votre démarche s'est à peine répandu que des milliers de voix ont réclamé un chef héréditaire sous un titre qui fuit tout à la fois digne de la grandeur de la nation, et compatible avec les principes de nos lois constitutionnelles.

 Toutes ont déféré à Napoléon Bonaparte ce témoignage de la confiance la plus signalée, et de la reconnaissance le plus universellement sentie.

Les adresses des tribunaux, des administrations, des municipalités, celles des armées, le cri de tous les bons citoyens, ont amoncé un élan dont le gouvernement n'a pu ni méconnaître ni négliger l'expression, et que votre sagesse, de concert avec fui, est appelée à diriger.

 Citoyens, le projet de sénatus-consulte organique soumis à votre délibération est fondé sur cette grande base de l'organisation sociale:

» Il confie le soin de régir la France au héros qui l'a retirée de l'abime :

 Il le transmet héréditairement à sa descendance, et au défaut de celle-ci à des souches de sa ligne collatérale;

e celle-ci à des souches de sa ligne collaterale;

Il sanctionne les acclamations du peuple entier.

« Ce peuple demande au ciel que le sauveur de la République puisse être long-temps l'auteur de sa gioire, et que ges rejetons de sa race, imitateurs de ses vertus, puissent étendre Jusqu'à nos derniers neveux le bonheur que nous lui devons.

 Sénateurs, lorsque vous avez provoqué la grande disposition qui nous occupe, vous avez senti que tout ce qui pouvait exister avait besoin d'être mis en harmonie avec elle.

 Cette indication a été suivie, et, en résserrant le principe et l'action du gouvernement, toutes nos institutions ont été conservées et n'ont subi que des modifications commandées par le nouvel ordre de choses.

» Yous le savez, le grand art du législateur consiste à régénérer les états sur les bases existantes, et sa tâche est de subvenir aux circonstances avec les matériaux qu'il a sous la main.

- » Vos yeux exercés reconnaîtront dans le projet que l'on rous présente, l'empreinte du génie qui l'a tracé.
- Si ce projet n'a pas atteint toute la perfection dont une imagination hardie conçoit la possibilité, il renferme du moins les élémens qui peuvent l'y conduire.
- Les améliorations durables sont toujours l'ouvrage de l'expérience et du temps.
- » Yous y trouverez d'ailleurs des garanties contre les écarts de l'ambition, tout ce qui est nécessaire pour assurer l'indépendance et la dignité des grands corps, et la création de prémières places dont les fonctions seront souvent ntiles et toujours nécessaires pour ajouter à la pompe qui doit environner le chef de l'état dans les actes éclatans de la puissance publique.
- Il est glorieux pour vous, sénateurs, d'être dans une époque assas mémorable les interprètes et les arbitres d'une grande nation, et de concourir à assurersa prospéfité sur des bases inébranlables.
- » S'il était permis de méler le langage des affections personnelles à la pensée des plus grands interêts, je vous dirais qu'en terminant la carrière à laquelle là confiance du premier consul et le suffrage de la patrie m'avaient appelé, il est doux pour moi de déposer dans votre sein l'expression de mon admiration, de ma reconnaissance, et de mon respectueux dévouement pour celui que nous nommons à juste titre le père et le chef du peuple français, »

# Motifs du projet de sénatus-consulte organique, express par te conseiller d'état Portalie.

- Citoyeos sénateurs, c'est un beau speciacle que celui d'ane grande nation qui, à peine sortie de la révolution la plus terrible, vient, dans le silence de tous les partis et dans le calme de toutes les passions, choisir elle-même les institutions les plus convenables à sa gloire et à son bonheur.
  - » L'époque mémorable à laquelle nous sommes arrivés, et qui

- 432 CONSULAT. DU 16 THERM. 48 X (4 AOUT 1802) doit fixer pour toujours le sort de la France, a été préparée par les prodices d'une administration de quelques années.
- Dejà le libérateur à qui nous sommes redevables de ces prodiges avait été établi par le vœu public magistrat suprême de l'état.
- » Des hommes qui regardent l'exercice de la puissance plutôt comme un privilége que comme un honorable et généreux dévouemént, peuvent croire que la nation a fait assez pour son chef; mais la nation, éclairée sur ses véritables intérêts, et avertié par les événemens et les dangers de toute espéce-qui l'environnent, sont qu'elle n' pas sassez fait pour elle-même.
- Les Français n'ont pu voir saiss effroi les horribles conspirations tramées contre leur patrie et contre le héros qui la gourerne: ils ne se sont plus contentés d'applaudir au présent; la craînte des maux passés les a conduits à chercher une garantie pour l'avenir. Votre vœu, citoyens sénateurs, le vœu du tribunat et des diverses autorités constituées, celui de toute la France, ont appelé des institutions capables d'assurer à jamais la prospérité publique.
- La nature a fixé le terme ordinaire de la vie des individus; elle n'a pas également fixé celui de la durée des états; il est donc permis à la sagesse humaine de chercher à le reculer par des établissemens utiles et par de bonnes lois : c'est ce que l'on s'est proposé dans le projet de sénatus-consulte que nous avons l'honneur de vous présenter.
- Citoyens sénateurs, il est des principes qui peuvent être obscurcis dans les temps de trouble et de factions, mais qui roulent à travers les siècles et avec les débris des empires, et sur lesquels on sent le besoin de se reposer après les tempêtes politiques.
- Le premier de ces principes est que les grands états ne comportent que le gouvernement d'un seul. Cette importante, vérité se trouve même déjà consacrée par l'ordre existant des choses : plus un état s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer; car le gouvernement doit être plus fort et plus acif à pro-

portion que le territoire est plus vaste et que la nation est plus nombreuse.

- Dans le gouvernement de plusieurs, la magistrature s'affaiblit en se divisant; à force de délibérer on délibère mal, ou on perd même d'avance le fruit d'une bonne délibération.
- Sous le gouvernement d'un seul il y a plus de secretet de célérité dans les affaires; le magistrat sopréme fait tout mouvoir en paraissant immobile. Cette sorte de gouvernement est celle où, avec un moindre effort, on peut produire l'action la plus étendue et la plus considérable.
- Dans le gouvernement de plusieurs, ceux qui administrent les affaires publiques peuvent être agités par des ambitions particulières; aucun d'eux n'est assez puissant ni assez elevé pour ne pas désirer de l'être davantage. D'autre part, dans l'espèce degouvernement dont nous parlons, personne n'attachant proprement son nom au bien ou au mal qui arrivé, chaque administrateur demeure plus indifférent à la gloire des succès et à la honte d'une diministration vicieuse; la chose publique disparaît presque toujours au milieu du choe perpétuel des intérêts et des opinions.
- Quand un seul gouverne il sent que toutes les affaires pesent sur lui; il y pense: il test d'ailleurs, selon l'expression d'un publiciste célèbre, le plus grand citoyen de tétat; il ne peut donc placer son bonheur particulier que dans le bonheur général, il ne peut avoir d'autre intérêt que l'intérêt de l'état même.
- Le second principe, qui est également de droit commun dans les matières politiques, est celui de l'hérédité du pouvoir dans une famille choisie par la nation.
- Nous savons que la puissance publique n'est ni une propriété ni un patrimoine : la propriété n'est établie que pour l'intérêt privé du maître; la puissance publique n'est établie que pour l'intérêt général de la société. Les peuples n'existent pas pour les magistrats ou pour les princes, mais les magistrats et les princes n'existent que pour les peuples.
  - » Aussi l'hérédité n'est-elle qu'un mo le d'arriver au pouvoir :

elle n'a aucune influence sur la nature du pouvoir méme; c'est une simple forme que l'on emprunte du droit civil, sans rien chan ger dans les idées ni dans les principes du droit politique. Tous les jours, à la suite d'une guerre, et dans les traités de gouvernement à gouvernement, de nation à nation, on emprunte les formes établies par le droit civil en matière de cession, de transport et de contrat; quoiqu'il s'agisse souvent d'objets qui ne peuvent tomber dans la classe des biens et des droits susceptibles d'être réglés par des contrats proprement dits : cela vient de que natre esprit aperçoit et nos besoins établissent plus de rapports que la langue n'a de mots, et la législation n'a de formes pour les exprimer et pour les régir.

Depuis long-temps des auteurs profonds nous ont présenté les inconvéniens et les avantages du système héréditaire et du système électif; nous n'avons point à revenir sur des discussions épuisées. Les anciens avaient été si fatigués des tristes résultats du système électif qu'ils avaient préféré le jugement aveugle du sort aux brigues et aux maux qui accompagnaient les élections.

• L'hérédité est une barrière contre les factions et les intrigues; elle place la suprème magistrature dans une région, et, j'ose dire, dans un sanctuaire qui la rend inaccessible aux pensées et aux machinations des ambitieux.

. Dans les circonstances où nous vivons, c'est en établissant l'hérédité du pouvoir dans une famille nouvelle que nous reinsignes à détruire jusque dans leur germe les espérances chimériques d'une ancienne famille qui se montre moins jalouse de recouvrer ses titres que de faire revivre les abus qui les lui ont fair perdre; qui s'est liguée avec les éternels ennemis de la Françe, et dont le retour, marqué par des secousses et des vengeances de toute espèce, deviendrait une source intarissable de calamités publicues et privées.

C'est en établissant l'hérédité du pouvoir dans une famille nouvelle que nous communiquerons au nouvel ordre de choses un caractère de stabilité que le système électif n'offre pas et ne saurait offrir. On connoît tous les dangers auxquels ce système expose les états qui l'admettent ; les intervalles de chaque vacance sont des intervalles de crise et d'anarchie; on est dans l'agitation au dedans, et on devient incapable de résister au dehors; chacun est plus occupé des intérêts de son parti que du péril universel.

Aujourd'hui surtout, où les nations de l'Europe ont entre elles des rapports si multipliés, le système électif livrerait la nation chez laquelle il serait adapté à toutes les intrigues étrangères; l'époque de chaque vacance pourrait être celle du renversement ou de la dissolution de l'état.

Nous ne dissimulerons pas que, dans le système béréditaire, le hasard de la naissance ne donne pas toujours de bons princes; mais des élections n'en donnent-elles jamais de mauvais? Sans doute la sagesse, le talent et la vertu obtiendraient toute faveur dans le système électif, si des électeurs pouvaient se défendre contre leurs propres passions et celles des autres; mais, nous en appelons à l'expérience, toutes les fois qu'il s'agit d'une élection importante les divers partis se froispeur, celui qui prévaut écrase la liberté, et l'on ne voit bientôt plus que l'audace de quelques hommes, et l'oppression de tous.

› On objecte contre le système héréditaire l'inconvénient des minorités. Muis dans ce système ce ne sont pas toujours des mineurs qui succèdent ; d'ailleurs dans les temps de minorité, le gouvernement peut être plus faible; mais il n'y a jamais, comme dans le système électif, absence absolue de tout gouvernement,

La famille à laquelle le gouvernement est confié peut s'éteindre, et alors on retombe dans le système électif; mais les familles ne passent pas aussi rapidement que les individus; elles peuvent exister et se perpétuer pendant un temps plus ou moins lone.

 L'histoire des états nous présente des intervalles de plusieurs siècles dans la succession des familles, tandis que les individus se succedent présque toujours dans l'espace de quelques années.

usimum princen.

- Ceux qui réclament le principe de l'égalité pour écarter le système héréditaire sont plus préoccupés des fantaisies particulières de l'ambition ou de la vanité que de la grande pensée du bien public. Une nation ne peut exister sans gouvernement: dans toute société politique il est nécessaire qu'il y ait une magistrature supréme. La concession de cette magistrature à un seal, , à plusieurs ou à nne famille, ne saurait donc compromettre l'égalité qui doit régner entre les familles et les citoyens d'un même état. Cette égalité peut être blessée par des préférences arbitraires et injustes ; elle ne l'est pas par des institutions que l'intérêt public commande, et que la nation est autorisée à regarder comme la sauve-gardé de l'état.
- La loi de l'hérédité n'offense donc aucune de nos maximes nationales, et elle est elle-même un grand principe de conservation et de tranquillité publique.
- » Dira-t-on que le dernier sénatus-consulte semblait prévenir tous les dangers du système électif par la faculté qu'il laissant au tous les dangers du système électif par la faculté qu'il laissant au thef de l'état de désignation n'était pas forcée; elle pouvait n'être pas faite: le sort de l'état ne reposait donc sur aucnne base fixe; car, le magistrat suprême ne désignant point son successeur, nous retombions dans les abus et les danigers des élections ordinaires
- En second lieu, suppose-t-on la désignation d'un successeur? Comment se ferait-elle? Serait-ce par un acte solennel et entre vifs? Un tel mode serait rarement choisi; on ne se donne guère un héritier de son vivant: on ne ponrrait même le faire sans quelque danger. On pourrait avoir le désir de varier dans son propre choix, et ce désir serait inséparable de quelque trouble : avec les meilleures intentions, et avec la prudence la plus consommée, il serait possible que l'on ne fit qu'un choix dangereux pour soi-même et désastreux pour l'état.
- » Si l'on ne faisait qu'un choix secret dont le mystère ne dût être révélé qu'après la mort de celui qui gouverne, un tel choix ne serait pas plus respecté que ne l'ont été les testamens des plus puissans princes.

Au surplus, la désignation d'un successeur faite par celui auquel on doit succéder n'est jamais qu'un acte arbitraire de la volonté d'un homme; or un tel acte, qui dans une foule de circonstances peut produire des jalousies et des rivalités redoutables, n'est capable dans aucun cas d'imposer suffissamment à l'opinion publique. Si l'on voit les peuples se plier facilement à ce qui est déterminé par les lois, par les formes établies, c'est qu'ils n'y voyaient que le résultat d'un système, au lieu d'y voir les caprices d'un homme; mais vous n'obtiendriez plus la même confiance ni le même respect si vous mettiez la volonté arbitraire d'un homme à la place d'un système établi par la loi.

. L'hérédité est donc préférable à tout; elle ne laisse aucun intervalle entre celui qui gouverne et celui qui lui succède. La personne qui est revêtue de la supréme magistrature meurt, le prince ne meurt jamais; il est toujours présent au corps entier de la nation.

Nous ajouterons que l'instinct des autorités constituées est de marcher toujours dans le sens des institutions existantes : on a plus d'une fois remarqué qu'elles demeurent constamment délèes à l'ordre établi, dans leur égarement même (1). C'est donc un très-grand avantage du système béréditaire que de leur offrir un point de ralliement qui n'est offert par aucun autre système. Les autorités constituées entraînent la masse, plus jalouse du repos que du pouvoir, et elles sont ordinairement plus fortes qu'une faction, qui peut s'élever, mais qui n'a rien prépare, et qui peut étre écartée avec facilité par ceux qui parlent au nom des lois, et qui sont armés de la puissance.

Aussi la sagesse des grandes nations n'a pas hésité de préférer le système héréditaire à tout autre. Ce système, nous le savons, ne s'est naturalisé dans les aivres états de l'Europe que pcu à peu et par une sorte d'usage indélibéré. Les hommes no sauraient être, avant l'expérience, ce qu'ils ne peuvent devenir que par elle. Mais aujourd'hui, où tant d'événemens nous ont

<sup>(1)</sup> Mémoires du cardinal de Retz.

éclairés sur nos vrais intérêts, serait-il convenable, en s'abandonnant an temps, de s'exposer aux dangers que le temps peut amener, et que la prudence peut prévenir? Dans les siècles barbares on a pu laisser l'initiative à la coutume; nous serions inexcusable de ne pas la donner à la raison.

- Le système héréditaire est donc adopté par le projet de sénatus-consulte.
- » Dans ce projet on s'est occupé de désigner la magistrature suprême de l'état par un titre qui pût assortir dignement cette grande magistrature, sans compromettre les droits de la liberté nationale.
- Le titre de roi, dans la plupart des gouvernemens connus, tient plus ou moins à des principes de seigneurie féodale; parmi nous ces principes sont proscrits, et cette proscription est une conquête de la liberté.
- « Si nous avons un prince, disait Pline à Trajan, c'est pour » nous empêcher d'avoir un maître. »
- » Il fallsit donc donner au chef suprème de l'état un titre qui ne supposat ni maître ni esclaves, et qui fût compatible avec la qualité de citoyen et d'homme libre,
- » Le titre d'empereur a été indiqué par la voix publique, et adopté par le projet de sénatus-consulte.
- Ce titre n'est pas plus étranger aux républiques qu'aux monarchies; il ne s'est jamais lié à des idées de pouvoir absolu dans le prince, ni à des idées de servage dans les citoyens; ainsi l'ancienne Rome avait ses empereurs; le titre d'empereur est donné au chef du corps germanique, qui est une république de rois.
- n D'autre part, ce titre n'est point une de ces dénominations arbitraires choisies pour saisfaire le besoin du moment, ou pour se conformer aux idées du jour : de telles dénominations, qui s'écartent des titres et des noms que le respect des peuples a consacrés, semblent ne tenir qu'à la mobilité des événemens multipliés dont une révolution se compose; elles se lient à des idées de changement bien plus qu'à des idées de stabilité; elles peuvent entretenir des esperances perfides. Il ne suffit pas qu'une nation

ait la conscience de sa propre dignité, il faut encore qu'elle en inspire le sentiment aux autres. Le choix des titres et des noms destinés à designer la première magistrature d'un état ne saurait être indifférent; rien n'est petit dans un si grand intérêt : c'est par les noms et les titres que l'on parle aux sens, à l'imagination; et à l'opinion; les mots accréditent les choses; ils ont sur les nations comme sur les particuliers une grande puissance : il importait donc plus qu'on ne pense de revenir à des expressions qui rappellent aux hommes tout ce qu'il y a de sauré, de saint et d'auvuste dans l'exercice de la supréme maristrature.

La puissance impériale est déférée à Napoléon Bonaparte et à sa famille. Ici le projet de sénature-consulte ne fait que promujeur le vœu de tous les Français. Quel autre que l'homme extraordinaire qui a sauvé la France pourrait être appelé à la gouverner? quelle autre famille que la sienne pourrait offirir les mêmes droits, les mêmes serénaces et la même arantait?

Nous apprenons par l'histoire que la bienfaisance, la sagesse, le courage, le talent, le génie, aidés de la fortune, ont été les premiers fondateurs des empires. Les peuples se seraient civilisés plus tard, ou, dans d'autres circonstances, ils cussent été plus long-temps dévorés par l'anarchie, ai la nature n'eût produit par intervalle, et à des époques décisives, quelques-unes de ces ames sats, s, élevés, nées pour les grandes choses, marquées des caractères d'une sorte de souveraineté naturelle, et capables d'influer sur la destinée des nations. La nature, il est vrai, n'a fait ai magistrats, ni princes, ni citoyens; elle n'a fait que des hommes; mais elle a, pour ainsi dire, ébauché tous les gouvernemens en faisant sentir à la multitude le besoin d'un ordre public, et en donnant à quelques hommes l'aptitude et les qualités qui les disposent à faire le bien des autres.

Saehons donc profiter de tous nos avantages. Qu'il soit empereur des Français celui qui a su agrandir leur territoire par ses succès et ses triomphes, et les conduire au bonheur par la sagesse de son administration; que la puissance impériale soit hérétitaire dans une famille dont les membres se sont déjà dis-

- 440 CONSULAT. DU 16 THERM, AN X (4 AOUY 1802) tingués par d'importans services rendus à l'état, et dans laquelle de grands souvenirs ne pourront que perpétuer de grandes vertus.
- » En rendant la puissance impériale héréditaire dans la famille de Napoléon Bonaparte, on a réglé le plan de cette hérédité d'après des principes conformes au goût et aux mœurs de la nation. Le projet de sénatus-consulte appelle uniquement les mâles, l'ordre de primogéniure gardé. Chez un peuple essentiellement guerrier, les femmes ont dû être perpétuellement exclues. La loi civile n'a pu à cet égard diriger la loi politique, car on ne saurait gouverner par les mêmes principes des choses qui son d'un ordre si différent.
- Il était impossible de ne pas prévoir les cas de minorité et de régence, qui peuvent se vérifier plus ou moins fréquemment dans le système héréditaire; relativement à ces cas, on a distinqué ce qui concerne la garde de la personne du mineur d'avec ce qui concerne l'administration de l'état.
- » On donne des conseils au régent; on limite son pouvoir; on en règle sagement l'exercice.
- On détermine que la minorité finira à dix-huit ans : elle finissait autrefois à quatorze; on a toujours senti la nécessité de ne pas prolonger un intervalle pendant lequel l'état est exposé à languir.
- Quand on défère la suprème magistrature à un chef et à sa famille, il y a une grande distance entre ce chef, les membres de sa famille, il y a une grande distance entre ce chef, les membres de sa famille et les citoyens ordinaires; l'état manquerait donc de liaison s'il n' y avait pas des dignités, des institutions et des corps intermediaires. De là le projet de sénatus-consulte vous présente l'établissement de grands dignitaires, de grands officiers dans l'ordre civil et militaire, que l'on déclare inaunovibles, et qui sont à la fois une décoration pour le trône impérial, et un lien de communication entre le prince et les citoyens.
- Le chef de l'empire n'exerce point des droits qui lui soient propres; il exerce ceux de la nation. Sa dignité est donc celle de la nation elle-même: on ne saurait environner de trop de ma-

jesté le chef d'un grand empire. Il est chargé de faire respecter les lois dans l'intérieur, et de représenter partout la majesté nationale. Tout ce que l'on donne à l'appareil, à la grandeur, adoucit l'exercice de la puissance: on la pas besoin alors d'arracher par la force ce qui est toujours librement offert par le respect, l'admiration et l'amour.

• Quand les formes d'un gouvernement changent, c'est ou parce qu'il se corrompt, ou parce qu'il s'améliore.

 Le gonvernement se corrompt quand les principes s'affaiblissent ou se dénaturent à mesure que les formes changent; il s'améliore quand on ne change les formes que pour mieux assurer les principes.

Or, le projet de sénatus-consulte consacre les grands principes de la souveraineté nationale, de l'égalité des droits, de la liberté politique, civile et religieuse des citoyens. Il conserve toutes les institutions existantes; il lenr communique nne nouvelle force, et il les environne d'un plus grand éclat; il trace le serment solennel que l'empereur doit prêter pour s'engager à les défendre, serment qui est comme l'abrégé de tontes les constitutions de l'empire.

 Dans ce moment permettez-moi, citoyens sénateurs, de fixer votre attention sur un objet qui n'est peut-être pas assez observé.

» Quelle était la position de la France quand le gouvernement a été confié au héros qui la gouverne? Je ne retracerai point le tableau de nos malleurs passés; mais je dirai que l'état inclinait vers la démocratie absolue, espèce de gouvernement si peu convenable à un grand état; toute l'autorité était tombée entre les mains du peuple ou de ses représentans. Une assemblée représentative qui parle et agit au nom du peuple, qui fait les lois et les change quand elle veut, qui peut à chaque instant accuser ou détruire le pouvoir chargé de les exécuter, ne connaît point de limites à ses droits; en limitent son pouvoir, elle croirait attenter à la souveroineté même du peuple. Un tel ordre de choses ne présente pour ainsi dire qu'on gouvernement sans gouvernement.

142 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) il n'offre qu'une puissance redoutable que rien n'arrête, et qui

menace tont.

\* Dans une situation si périlleuse, une nation est exposée à perdre jusqu'à l'ombre de sa liberté, si, au lieu de tomber dans

B Dans une stuacou si permetes, une naton est exposec a perde juaqu'i l'ombre de sa liberté, si, au lieu de tomber dans les bras d'un libérateur, elle est jetée par les événemens dans ceux d'un oppresseur ambitieux qui la subjuge et l'enchaîne s aussi nous voyons par l'histoire qu'in l'y a pas de servitude pareille à celle d'un peuple qui passe subitement de la démocratie au gouvernement absolu d'un seul; le ponvoir du despote est alors d'autant plus immense qu'il remplace celui du peuple, qui n'avait pas pensé à limiter son propre pouvoir.

» Que serait devenue la France si, à l'époque dont nous parlons, un génie tutélaire n'eût pas veillé sur ses destinées? Mais ce génie, se promenant sur l'abime dans lequel nons étions plongés, a débrouillé le chaos, et a ramassel les débris épars ; il a refait et recomposé l'ordre social ; il a détruit la tyrannie populaire a profit du peuple; en acceptant le pouvoir qu'on lui confait, il a laissé à la liberté le soin de créer des institutions capables de le tempérer ; plus prévoyant que la liberté même, il à cherché à donner successivement à ces institutions une forme plus régulière, une action plus forte, et à les rendre populaires et nationales, par l'établissement des colléges éléctoraux : quels titres n'act il done pas à notre reconnissance!

s C'est le grand homme à qui nous sommes redevables de tant d'institutions libérales qui est appélé à gouverner l'empire. Un sénat permanent continnera de veiller sur les destinées de la France. Ce sénat, sans partager le ponvoir législatif, aura la garde et le dépôt des lois; il garantira la Constitution des surprises qui pourraient être faités au législateur lui-même; il remplira auprès de l'empereur, et dans certains cas déterminés, l'office de la conscience, en l'avertissant des crreurs qui peuvent se glisser dans les lois nouvelles, et qui seraient capables de compromettre les droits que mons avons conquis par la révolution.

» Le même sénat protégera la liberté de la presse contre les prehibitions arbitraires, et la fiberté individuelle contre les arrestations illégales: rien n'est plus propre à rehausser la dignité du citoyen que de voir le premier corps de l'état occupé à protéger et à défendre les droits du moindre particulier, avec la meme sollicitude que s'il s'agissait de défendre la Constitution même.

 Les lois ne sont pas de purs âctes de puissance: ce sont des actes de raison, de sagesse et de justice. La délibération est de l'essence des lois; elles continueront d'être préparées dans le conseil du prince, d'être épurées par les discussions du tribunat, et d'être sanctionnées par les députés du peuple.

» Dans un gouvernement libre, le respect pour la propriété ne permet pas de lever des impôts et des taxes sans le consentement des députés choisis par des assemblées de propriétaires; ce grand principe est maintenn et respecté.

» Les tribunaux acquièrent une nouvelle dignité, et ils conservent leur première indépendance.

» Personne ne pouvant étre au-dessus de la justice, comme personne ne peut être avili au-dessous de l'humanité, une hantecour jugera les ministres et ceux qui remplissent de grandes fonctions dans l'état.

La même cour jugera les crimes commis ou tramés contre la patrie, contre la personne de l'empereur et celle de l'héritier présomptif du trône. Elle jugera pareillement les délits personnels des princes, des titulaires des grandes dignités; des grands officiers, des sénateurs et dés conseillers d'état.

• Cette attribution ne rompt pas l'égalité; elle la rétablit; car des hommes qui exercent une censure sur les autres, ou qui peuvent être l'objet de leur jalousie, seraient plus exposés et plus malbeurenx que les citoyens ordinaires s'ils pouvaient être justiciables de ceux mêmes sur lesquels ils exercent lenr justicition, ou dont ils peuvent exciter le mécontentement et la haime.

 Le siége de la hante-cour sera dans le sénat : son organisation est telle qu'elle offrira une garantie suffisante à l'état contre l'impunité, et une garantie suffisante aux aceasés contre l'injustice.

- Le gouvernement doit être essentiellement an; toutes les parties doivent correspondre entre elles pour former le même tout; elles doivent aboutir à un centre commun: ce centre est la puissance impériale, qui est comme la clef de la voûte.
- Tous les actes seront faits au nom de l'empereur : c'est une conséquence nécessaire du grand principe de l'unité de la puissance publique.
- Les différentes branches de cette puissance seront distinctes sans être divisées; elles ne reposeront pas dans les mêmes mains, mais elles seront dirigées par le même esprit. Aucune volonté particulière ne pourra prévaloir sur la volonté générale. Les cours d'appel, les mêmbres de la cour de cassation, en cas de forfaiture ou de prise à partie, pourront être cités devant la hautecour, qui est chargée de juger les justices mêmes.
- o On ne s'est pas uniquement occupé de ce qui peut organiser l'état; on s'est occupé encore de ce qui pouvait formér et maintenir les mœurs et l'esprit général de la nation. La Légion-d'Honneur devient pour cet objet un grand ressort. Les membres de cette Légion sont distribués dans les départemens et dans les colléges électoraux pour y propager l'amour de la patrie, et pour y perpetuer le véritable esprit public. On a pensé avec raison que des hommes qui se sont distingués par le courage militaire ou par le courage civil peuvent entretenir et faire naitre les bonnes pensées et les bons sentimens, et devenir pour ainsi dire les canaux par lesquels les véritables vertus civiles peuvent circuler et se répandre dans toutes les classes de citovens.
- » Tel est, citoyens sénateurs, l'ensemble du projet du sénatus-consulte. Yous en avez jeté les premières bases, achevez votre ouvrage. Vous allez donner une nouvelle vie aux corps politiques, et une nouvelle garantie à la nation, en adoptant le plan d'organisation que nous avons l'honneur de vous présenter. Quel moment plus favorable pour assurer à jamais le bonheur de la France! Le temps est passé où chaque nouvelle loi était une tempête; avjourd'hui chaque nouvelle loi est un bienfait. Je parle d'après votre vœu, d'après celui de la nation : qu'il soit

· empereur des Français celui sur qui le salut de la France entière repose, et que nos nouvelles institutions soient immortelles comme sa gloire! »

Séance du 28 floréal an XII (18 mai 1804). Présidence de Cambacérès. - Rapport sur le sénatus-consulte organique présenté le 26 floréal an XII. fait au sénat par Lacépède, organie de la commission spéciale de dix membres (1).

« Citoven consul président, le sénat a renvoyé à sa commission spéciale le projet de sénatus-consulte organique qui lui a été présenté par des orateurs du gouvernement, et dont je viens de faire lecture.

» La commission m'a chargé d'avoir l'honneur de soumettre au sénat les résultats de l'examen qu'elle a fait de ce projet.

» Ce sera une grande époque dans l'histoire des nations que celle où le peuple français, faisant entendre de nouveau sa volonté sonveraine, met un frein à la fureur des discordes civiles, termine la plus mémorable des révolutions, fixe ses glorieuses destinées, et consacre un monument digne de lui à la liberté, à l'égalité, à la raison, à la reconnaissance, en assurant dans la famille de son héro cette couronne impériale qui va briller sur un front décoré tant de fois des lauriers de la victoire!

» C'est vous, citovens sénateurs, qui avez pressenti ce grand événement, qui l'avez préparé, et dont la décision, que désire avec tant d'ardeur la France attentive, va donner le mouvement aux élans généreux de la grande nation.

» Mais les pères de la patrie doivent commander à l'enthousiasme du sentiment. Vous avez émis un vœu solennel pour que le gouvernement de la République fût confié à Napoléon, empereur héréditaire; vous avez désiré que nos institutions fussent en même temps perfectionnées pour assurer à jamais le règne de la liberté et de l'égalité. Les mesures qui doivent garantir et les

<sup>(1)</sup> François (de Neufchâteau), Fouché, Ræderer, Lecouteuix-Canteleu; Boissy d'Anglas, Vernier, Lacépède, Vaubois, Laplace, Fargues. 10

- 146 CONSULAT. DU 16 THERE. AN X (4 AOUT 1802).
  droits de la nation et la durée de l'empire héréditaire vous sont
  aujourd'hui présentées dans les formes prescrites par les constitutions de la République.
- Le projet de sénatus-consulte qui les renferme est sous vos yeurs. L'orateur du gouvernement vous en a développé les motifs. Vous avez pu en méditer la nature, en rechercher les résultats, en observer les liaisons.
- Yous avez surtout étudié ces rapports secrets qui lient les unes anx autres les différentes parties de ses nombreuses dispositions.
- Ils peuvent échapper à des yeux vulgaires, ces rapports qui font concourir au même but tant de moyens divers, qui rapprechent tant d'objets d'augnés, qui fortifient tant de resorts, qui modèrent tant de mouvemens, et qui établissent dans le tont cette correspondance, cette harmonie et cet équilibre garans de la stabilité.
- Mais, qui sait mieux que vous, citoyens sénateurs, que les grades institutions ne peuvent être bien jugées que d'en haut; que en écrehant à perfectioner un détail, on dénature souvent l'ensemble, et que tant de lois n'ont produit des effets opposés à ceux que l'on attendait que parceque, dans leur éxamen, on n'avait considéré qu'une face, on n'avait écouté qu'une crainte, on n'avait consulté qu'une sperance!
- Votre commission a donc cru superflu de vous retracer des dispositions que vous connaissez, des motifs que chacun de vous a pesés, des mesures dont vous avez vu l'enchaluement.
- » Vous avez du renarquer, citoyens sénateurs, avec quelle attention on a prévu tous les événemens qui auraient pu, en rentental le droit de succéder douteux et l'hérédité incertaine, exposer la patrie à ces guerres désastreusés dont elle a tant souffert, et ramener ces calamités effroyables sous lesquélles nos pères, brase, mais malheureux contemporains de l'infortuné Charles VI, ont vu la France presque expirante par les coups d'enfans dénaturés de la mère commune, et par ceux d'un ennemi audacieux et perfide.

- . L'ordre prescrit pour la succession à l'empire présente le nom du sage que la patrie reconnaissante a va à Lonéville et dans les murs d'Amiens faire briller du doux écla de la paix folivier consolateur que fui ayait remis la main triomphante de son auguste frère; etcelui de ce jeune Louis, qui, compagnon de l'Hercule français dès l'âge le plus tendre, et combattant près du héros de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, dans les plaines de l'Italie, sur les rivés du Nil, et non loin des ruines de l'antique Sidon, a pu de bonne heure accoutumer ses yeux à tout l'éclat de la gloire.
- . En ordonnant que les pères de la patrie régleront avec le chef suprême de l'empire l'éducation des princes appelés à gouverner un jour la République, la loi fondamentale de l'éata assure à nos neveux que les premières pensées de ceux qui devront perpétuer leur bonheur seront pour les devoirs que leur imposera la patrie, et leurs premières affections pour le peuple qui aura élevé leur race sur le pavois impérial.
- » Admis de bonne heure dans cette enceinté, et dans celle dir conseil d'état, ils y trouveront, au milieu des nombreux résultats d'une longue expérience, cette suite imposante de maine fondamentales et sacrées qui ne se développent et ue se conservent que dans les corps dont le renouvéllement est insensible, et qui donnent aux institutions et tant de durée, et tant de force, et tant de miesté.
- . La régence, établie avec prévoyance, n'étant jamais nì usurpée, ni contestée, ni livrée à des mains trop faibles ou étrangères, ne confère le pouvoir de coaserver qu'en enchaînant l'autorité qui tendrait à détruire.
- De grandes dignités, ajoutant à la splendeur du trône, en fortifient la base sans pouvoir l'ébranler; en détourneur la foudre dans les temps orageux; donnent aux conseils plus de maturité; penvent, en écartânt toute barrière funeste, ne laisser aucune pensée utile perdue pour l'empereur, aucune action vertueuse perdue pour l'état, aucune affection de l'empereur perdue pour le geugle; offrent aux plus grânds services la plus brillante.

palme; ne deviennent l'objet de toutes les ambitions que pour les éloigner de tout dessein pervers; n'inspirent les grands projets et les grandes actions qu'en forçant à maintenir la Constitution de l'état, et n'élèvent des citoyens dans un rang éclatant que pour faire voir de plus loin le triomphe de l'égalité.

- Toutes les fois qu'un nouveau prince prend les rénes du gouvernement, son serment solennel lui rappelle ses devoirs, les droits inviolables de la propriété, et tous les autres droits imprescriptibles du peuple.
- Le dépôt sacré de la liberté individuelle et de la liberté de la presse est remis au sénat plus spécialement que jamais.
  - resse est remis au sénat plus spécialement que jamais.

    » Et dans quelles mains pourrait-il être plus en sûreté!
- » Ne trouve-t-on pas dans le sénat le nombré, qui, par la diversité des opinions , des affections et des intérêts, écarte de la majorité tous les germes de séduction; l'âge, qui fait taire toutes les passions devant celle du dévoir; la perpénité, qui ûte à l'avenir toute influence dangereuse sur le présent; l'étendue de l'autorité et la présmitence du rang, qui délivrent des illusions funestes l'ambition satisfaire?
- La liberté sainte, devant laquelle sont tombés les remparts de la Bastille, déposera donc ses craintes; l'homme d'état sera satisfait; et les ombres illustres du sage l'Hôpital, du grand Montesquien et du vertueux Malesherbes seront consolées de n'avoir pu que proposer l'heureuse institution que consacre le sénatuscoasulte.
- . Les difficultés relatives aux opérations des collèges électoraux ne pouvant être résolues qu'avec l'intervention du sénat, le vœu du peuple ne sera jamais méconnu.
- » Les listes des candidats que ces colléges choisissent étant souvent renouvelées, l'une des plus belles portions de la souveraineté du peuple sera fréquemment exercée.
- » Les membres du corps législatif, rééligibles sans intervalle, seront, s'il est possible, des organes plus fidèles de la volonté nationale; les discussions auxquelles ils se livreront, el leurs communications plus grandes avec le tribunat, éclaireront de plus en

plus les objets soumis à leur approbation; et une plus longue durée des fonctions des tribuns ajoutera à leur expérience dans les affaires.

- Une haute-cour, garante des prérogatives nationales confiées aux grandes autorités, de la săreté de l'état et de celle des citoyens, formera un tribunal véritablement indépendant et auguste, consacré à la justice et à la patrie.
  - » Son siège tutélaire et redoutable sera dans cette enceinte.
- Les conservateurs du pacte social, les dépositaires des lois civiles y rassureront l'innocence, en faisant trembler le crime, qu'aucun asile ne pourra dérober à la puissance de la nation.
- L'aréopage d'Athènes jugeait au milieu des ombres de la nuit; c'était un emblème de l'impartiale équité. La France aura la réalité de cette image.
- La haute-cour, placée au sommet de l'état, d'aperceyra ni les intérêts privés ni les affections particulières, que la distance fera disparaître.
  - » Elle ne verra que la République et la loi.
- Elle assurera 11 responsabilité des grands fonctionnaires, de ceux particulièrement qu'un grand éloignement de la metropole pourrait soustraire à la crainte de la vengeance des lois.
   Elle assurera surfout la responsabilité des ministres, cette
- responsabilité sans laquelle la liberté n'est qu'un fantôme derrière lequel se cache le despotisme.

  Enfin le sénatus-consulte organique rend l'hommage le plus
- Enfin le sénatus-consulte organique rend l'hommage le plus éclatant à la souveraineté nationale.
- » Il determine que le peuple prononcera lui-même sur la proposition d'établir l'hérédite impériale dans la famille de Naro-LEON BONAPARTE.
- » Il fait plus, et je prie qu'on soit attentif à cette observation, il consacre et fortifie, pag de siges institutions, le gouvernement que la nation française a voiul dans les plus beaux jours de la révolution, et forsqu'elle a manifesté sa voionté avec le plus d'éclat, de force et de grandeur.
  - » La commission a donc pensé à l'unanimité qu'elle devair pro-

- 150 CONSULAT. DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

  poser au sénat d'adopter le projet de sénatus-consulte qui lui a
  été présenté.
  - » Que Napoléon Bonaparte soit empereur des Français!
  - » Et puisse-t-il faire le bonheur de nos arrière-neveux, comme il fera à jamais l'admiration de la postérité!
- Ce sentiment nous amène à l'expression de la reconnaissance publique envers les deux consuis, qui, pendant tout le cours de leur haute magistrature, n'ont cessé de bien mériter de la patrie, et que l'estime du sénat suivra dans tous les rangs où le bien de l'état les portera.
- Mais, citoyens sénateurs, lorsque vous aurez adopté le projet de sénatus-consulte qui vous est présenté, il vous restera encore un grand devoir à remplir envers la patrie.
  - Le peuple sera consulté sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale dans la famille de Napoléon Bonaparte.
- Nous attendrons avec respect sa décision souveraine sur cette importante proposition.
- Mais c'est par le sénatus-consulte organique qui vous est soumis que la dignité consulaire est changée en dignité impériale pour Napoléon, et pour le successeur que les constitutions actuellés de la République lui donnent le droit de présenter.
- A l'instant où vous aurez imprimé le sceau de votre autorité au sénatus-consulte, Napoléon est émpereur des Français.
- Hâtez-vous de satisfaire la juste impatience des citoyens, des magistrats, de l'armée, de la flotte, de la France entière!
- > Donnez le signal qu'on vous demande de toutes parts , et qu'une démarche solennelle proclame l'empereur!
- » Votre commission a donc l'honneur de vous proposer à l'unaminité :
- Premièrement d'adopter le projet de sénatus-consulte organique présenté par les orateurs du goyvernement;
  - · Secondement de rendre le décret suivant :
- Le sénat en corps présentera, immédiatement après sa séance,
   le sénatus-consulte organique de ce jour à Napoléon Bonaparte,
   empereur des Français.

- . Le président du sénat , Cambacérès, portera la parole. .
- ( Le sénat, sur ce rapport, a dans la même séance adopté le projet de sénatus-consulte organique.
- Il a pareillement adopté le projet de décret proposé par sa commission.
- En conséquence de ce décret, le sénat en corps s'est mis en marche pour Saint-Cloud immédiatement après la fin de sa séance. Le cortége était accompagné de différens corps de cavalerie.
- » Le sénat, à son arrivée, a été admis à l'audience de l'empereur. » — Procès-verbal.)

Discours prononcé par le second consul, président du sénat, Cambacère, en remettant au premier consul le sénatus-consulte organique du 28 floréal an xu (18 mai 1904).— (Le même jour à Saint-Chad.)

- Sire, le décret que le sénat vient de rendre, et qu'il s'empresse de présenter à votre majesté impériale, n'est que l'expression authentique d'une volonté déjà manifestée par la nation,
- Ce décret, qui vous défère un nouveau titre, et qui après vous en assure l'hérédité à votre race, n'ajoute rien ni à votre gloire ni à vos drois.
- L'amour et la reconnaissance du peuple français ont depuis quatre années confié à voire majesté les rênes du gouvernement; et les constitutions de l'état se reposaient dejà sur vous du choix d'un successeur.
- La dénomination plus imposante qui vous est décernée n'est donc qu'un tribut que la nation paie à sa propre dignité, et au besoin qu'elle sent de vous donner chaque jour des témoignages d'un respect et d'un attachement que chaque jour voit augmeater.
- Eh! comment le peuple français pourrait-il trouver des bornes pour sa reconnaissance, lorsque vous n'en mettez aucune à vos soins et à votre sollicitude pour lui?
  - › Comment pourrait-il, conservant le souvenir des maux qu'il a

- 1.52 CONSULAT. DU 46 THERR. AN X (4 AOUT 1802) soufferts Jorsqu'il fut livré à lui-même, penser sans enthousiasme au bonheur qu'il éprouve depuis que la Providence lui a inspiré de se jeter dans vos bras!
- Les armées étaient vaincues, les finances en désordre, le crédit public anéanti; les factions se disputaient les restes de notre antique splendeur; les idées de religion et méme de morale s'étaient obscurcies! l'habitude de donner et de reprendre le pouvoir laissait les magistrats sans considération, et même avait rendu odieuse toute espèce d'autorité.
  - › Yotre majesté a paru. Elle a rappele la victoire sous nos drupeaux; elle a établi la règle et l'economie dans les dépenses publiques : la nation, rassurée par l'usage que vous en avez su faire, a repris confiance dans ses propres ressources; votre aggesse a calmé la fureur des partis; la religion a vu relever ses autels; les notions du juste et de l'injuste se sont réveillées dans l'âme des citoyens quand on à vu la peine suivre le crime, et d'honorables distinctions récompenser et signaler les vertus.
  - Enfin, et c'est là sans doute le plus grand des miracles opérés par votre génie, ce peuple, que l'effervecence civile avait rendu indôcile à toute contrainte, ennemi de toute autorité, vous avez su lui faire chérir et respecter un pouvoir qui ne a'exèrquit que pour sa gloire et son repos.
  - Le peuple français ne prétend point s'ériger en juge des constitutions des autres états.
  - Il n'a point de critiques à faire, point d'exemples à suivre; l'expérience désormais devient sa leçon.
  - Il a, pendant des siècles, goûté les avantages attachés à l'herédité du pouvoir.
  - . Il a fait une epreuve courte, mais pénible, du système contraire.
  - Il rentre, par l'effet d'une delibération libre et réflechie, dans un sentier conforme à son génie.
  - Il use librement de ses droits pour déléguer à votre majesté impériale une puissance que son intérêt lui défend d'exercer par fui-même.

- ill stipule pour les générations à venir, et, par un pacte solennel, il confie le bonheur de ses neveux à des rejetons de votre race.
  - > Ceux-ci imiteront vos vertus.
  - . Coux-là hériteront de notre amour et de notre fidélité.
- d'Heureuse la nation qui, après tant de troubles et d'incertitudes, trouve dans son sein un homme digue d'apaiser la tempéte de passions, de concilier tous les intérêts, et de réunir toutes les voix!
- Heureux le prince qui tient son pouvoir de la volonté, de la conflance et de l'affection des citoyens !
- S'il est dans le principe de notre constitution, et déjà plusieurs exemples semblables ont été donnés, de soumettre à la sanction du peuple la partie du décret qui concerne l'établissement d'un gouvernement héréditaire, le sénat a pensé qu'il devait supplier votre majesté impériale d'agréer que les dispositions organiques reçussent immédiatement leur exécution; et, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, il proclame à l'instant mêmé Napoléon émpereur des Français.

L'empereur a répondu en ces termes :

- Tout ce qui peut contribuer au bien de la patrie est essentiellement lié à mon bonheur.
  - J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la nation.
     Je soumets à la sanction du peuple la loi de l'hérédité, J'es-
- père que la France ne se repentira jamais des honneurs dont
   elle environnera ma famille.
- Dans tous les cas, mon esprit ne sera plus avec ma postérité
   le jour où elle cesserait de mériter l'amour et la confiance de la
   grande nation.

Le sénat a été ensuite admis à l'audience de sa majesté l'impératrice. Le consul Cambacérès, président, lui a dit :

« Madame, nous venons de présenter à votre auguste époux le décret qui fai donne le titre d'empereur, et qui, établissant deurs as famille le gouvernement héréditaire, associe les races futures au bonheur de la génération présente.

- Il reste au sénat un devoir bien doux à remplir, celui d'offrir à votre majesté impériale l'hommage de son respect, et l'expression de la gratitude des Français.
- » Oui, Madame, la renommée publie le bien que vous ne cessez de faire; elle dit que, tonjours accessible aux malheureux, vous n'usez de votre crédit auprès du chef de l'état que pour soulager leur infortune, et qu'au plaisir d'obliger votre majesté ajoute cette délicatesse aimable qui rend la reconpaissance plus douce et le bienfait plus précieux.
- » Cette disposition présage que le nom de l'impératrice Joséphine sera le signal de la consolation et de l'espérance; et, comme les vertus de Napoléon serviront toujours d'exemple à ses successeurs pour leur apprendre l'art de gouverner les nations, la mémoire vivante de votre bonté apprendra à leurs augustes compagnes que le soin de sécher les larmes est le moyen le plus sûr de régner sur tous les cœurs.
- Le senat se félicite de saluer le premier votre majesté impériale; et celui qui a l'honneur d'être son organe ose espèrer que vous daignerez le compter au nombre de vos plus fidèles serviteurs.
  - Lettre de Sa Majesté impériale aux consuls Cambacérès et Lebrun. (Remise à Saint-Cloud le même jour.)
- c. Citoyen consul Cambacérès (Lehrun), votre titre va changer; vos fonctions et ma confiance restent les mémes. Dans la haute dignité d'archi-chaoclier de l'empire (d'archi-trésorier) dont vous allez être revêtu, vous manifesterez, comme vous l'avez fait dans celle de consul, la sagesse de vos conseils et les talens distingués qui vous ont acquis une part aussi importante dans tout ce que je puis avoir fait de bien.
- Je n'ai donc à désirer de vous que la contination des mêmes sentimens pour l'état et pour moi.
  - Donné au palais de Saint-Cloud, le 28 floréal an xu.
- Signé Naroléon, par l'empereur. Le secrétaire d'état H.-B. Maret.

## SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE

· du 28 floréal an x11 (18 mai 1804).

#### TITRE PREMIER.

ART. 1cr. Le gouvernement de la république est confié à un empereur qui prend le titre d'amperaux des Français.

La justice se rend, au nom de l'emperatur, par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des français.

#### TITRE II. - De l'hérédité.

5. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordré de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou peuis-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans males au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe; Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enlans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et dérérée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes par ordre de primogéniture et de mûle en mâle, à l'exglusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles ,

156 CONSULAT - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et

à ses descendans naturels et légitimes par ordre de primogéniture et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A defaut d'héritier naturel et légitime, ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles :

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empérenr, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'état sont gouvernées par les ministres qui se forment en conseil de gouvernement et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

TITRE III. - De la famille imperiale.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes français.

Le fils ainé de l'empereur porte celui de prince impérial.

- 10. Un sénatqs-consulte règle le mode de l'éducation des princes français.
- Ils sont membres du sénat et du conseil d'état lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
- 12. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage d'un prince français fait sans l'autorisation de l'empereur emporte privation de tont droit à l'hérédité tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans..

Neanmoins, s'il n'existe point d'enfant de ce muriage et qu'il vienne à se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre ses droits à l'hérédite.

- 45. Les acres qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale sont transmis, sur un ordre de l'empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dégôt dans ses archives.
- 14. Napoléon Bonaparte établit par des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer:
- 1º Les devoirs des individus de tout sexe, membrés de la famille impériale, envers l'empereur;
- 2º Une organisation du palais impérial conforme à la dignité du trône et à la grandeur de la nation.
- La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 26 mai 1791.
- Les princes français, Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenic les fils puinés naturels et légitimes de l'empereur, seront traities conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 15 du décret du 21 décembre 1790.
- L'empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile. Ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.
- 16. L'empereur visite les départemens; en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'empire.
- Ces palais sont désignés, et leur dépendances déterminés par une loi.

# PITRE IV. - De la regence.

- 17. L'empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité il y a un régent de l'empire.
- Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.
  - . Les femmes sont exclues de la régence.
- 49. L'empereur désigne le régent parmi les princes français ayant l'âge exigé par l'article précédent; et à leur défaut parmi les timilaires des grandes dignités de l'empire.
- 20. A défant de désignation de la part de l'empereur, la ré-

158 CONSULAT. — DE 16 THERM. AN X ( 4 AOUT 1802)
gence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, avant vinet-cing ans accouncie.

21. Si, l'empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le sénatélit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'empire.

22. Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloignée, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire, le régent entré en exercise continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'empereur.

25. Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

24. Le régent exerce jusqu'à la majorité de l'empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'empire si aux places de grandsofficiers qui se trouversient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer peudant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'empereur d'élever des citovens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le grand-juge ni le secrétaire d'état:

25. Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.

26. Tous les actes de la régence sont au nom de l'empereur mineur.

27. Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte et a adopte aucun règlement d'administration publique qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence composé des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Il ne peut déclarer sa guerre ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence d'un tos membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix, et, s'al y a partage, elle passe à l'avis du régent.

Le ministre des relations extérieures prend séance au conseil

de régence lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

Le grand-juge, ministre de la justice, peut y être appelé par l'ordre du régent.

Le secrétaire d'état tient le registre des délibérations.

28. La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'empereur mineur.

29. Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.

30. La garde de l'empéreur mineur est confiée à sa mère, ει, à son défaut, au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'empereur mineur.

A défaut de la mère de l'empereur mineur et d'un prince désigné par l'empereur, le sénat confie la garde de l'empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'empire.

Ne peuvent être élus pour la garde de l'empereur mineur ni le régent et ses descendans , ni les femmes.

54. Dans le cas où Nepoléon Bonsparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'ariche 4, titre n, facte d'adoption sera fait en présence de titulaires des grandes dignités de l'empire, reçu par le secrétaire d'état et transmis aussitôt un étant pour être transerit sur ses registres et déposé dans ses archives.

Lorsque l'empereur désigne soit un régent peur la minorité, soit un prince pour la garde d'un empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

Les actes de désignation soit d'un regent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un empereur mineur, sont révocables à volonté par l'empereur.

Tout acte d'adoption, de désignation on de rérocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du sénat avant le décès de l'empereur, sera nul et de nut effet.

\*TITRE v. - Des grandes dignités de l'empire.

Les grandes dignités de l'empire sont celles :
 De grand-electeur ;

460 CONSULAT. - BU 46 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

D'archi-chancelier de l'empire, D'archi-chancelier d'état.

I) archi-chanceller d

D'archi-trésorier,

De connétable,

De grand-amiral.

35. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont nouve més par l'empereur.

Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.

54. Les grandes dignités de l'empire sont inamovibles.

55. Les titulaires des grandes dignités de l'empire sont senateurs et conseillers d'état,

56. Ils forment le grand conseil de l'empereur.

Ila sont membres du conseil privé.

lls composent le grand conseil de la Légion-d'Honneur.

Les membres actuels du grand conseil de la Légion-d'Honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.

57. Le sénat et le conseil d'état sont présidés par l'empereur. Lorsque l'empereur ne préside pas le sénat ou le conseil d'é-

tat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'empire qui doit présider.

58. Tous les actes du sénat et du corps législatif sont rendus au nom de l'empereur, et promulgués ou publiés sous le scean impérial.

39. Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier;

1. 1º Pour la convocation du corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton;

2º Pour la promulgation des sénatus-consulte portant dissolution soit du corps législatif, soit des colléges électoraux.

Le grand-électeur préside en l'absence de l'empereur lorsque le sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns. Il peut résider au palais du senat.

Il porte à la connaissance de l'empereur les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu'un membre d'un collége electoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 ihermidor an x, comme s'étant permis quelque ecte contrairy à l'honneur on à la patrie, le grand-electeur invite le collége à manifester son vou. Il porte le vou du collége à la connaissance de l'empereur.

Le grand-électeur présente les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif et du tribunat, au serment qu'ils prétent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des présidens des colléges électoraux de département et des assemblées de canton.

Il présente les députations solennelles du sénat, du conseil d'état, du corps législatif, du tribunat et des colléges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'emperent.

40. L'archi-chancelier de l'empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois.

Il fait également celles de chancelier du palais impérial.

Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge, ministre de la justice, rend compte à l'empereur des abus qui peuvent s'être introdnits dans l'administration de la justice, soit civile, soit criminelle.

Il préside la haute-cour impériale.

Il préside les sections réunies du conseil d'état et du tribunat conformément à l'article 95, titre xt.

Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes, au couronnement et aux obsèques de l'empereur; il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d'état.

Il présente les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'état, les grands officiers vivils de la r. XXXX.

162 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) couronne et le premier président de la cour de cassation, qui ser-

couronne et le premier president de la cour de cassation, au serment qu'ils prétent entre les mains de l'empereur. Il reçoit le serment des membres et du parquet de la cour de

cassation , des présidens et procureurs-généraux des cours d'appel et des cours criminelles.

Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'empereur.

Il signe et scelle les commissions et brevetse des membres des cours de justice et des officiers ministériels; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles, administratives, et les autres actes qui seront désignés dans le réglement portant organisation du sceiu.

41. L'archi-chancelier d'état fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance, et pour les déclarations de guerre.

Il présente à l'empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial dont il est gardien,

Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des relations extérieures rend compte à l'empereur de la situation politique de l'état.

Il présente les ambassadeurs et ministres de l'empereur dans les cours étrangères au serment qu'ils prétent entre les mains de S. M. I.

Il reçoit le serment des résidens, charges d'affaires, secrétaires d'ambassade et de légation, et des commissaires généraux et commissaires des relations commerciales.

Il présente les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres français et étrangers.

42. L'archi-trésorier est présent au travail annuel dans lequel les, ministres des finances et du trésor public resdent à l'empereur, les comptes des recettes et des dépenses de l'état, et exposent leurs vues sur les besoins des finances de l'empire.

Les comptes des receites et des dépenses annuelles, avant d'être présentés à l'empereur, sont revêtus de son visa.

Il préside les sections réunies du conseil d'état et du tribunat, conformément à l'article 9%, titre x

. Il reçoit tous les trois mois le compte des travaux de la comptabilité nationale, et tous les ans le résultat général et les vues de réforme et d'amélioration dans les différentes parties de la comptabilité; il les porte à la comaissance de l'empereur.

Il arrête tous les ans le grand livre de la dette publique.

Il signe les brevets des pensions civiles,

Il reçoit le serment des membres de la comptabilité nationale, des administrations de finances et des principaux agens du trésor public.

Il présente les députations de la comptabilité nationale et des administrations de finances admises à l'audience de l'empereur.

45. Le connétable est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la guerre et le directeur de l'administration de la guerre rendent compte à l'empereur des dispositions à prendre pour complèter le système de défense des frontières, l'entretien, les réparations et l'approvisionnement des places.

Il pose la première pierre des places fortes dont la construction est ordonnée.

Il est gouverneur des écoles militaires.

Lorsque l'empereur ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée, ils leur sont remis en son nom par le connétable.

En l'absence de l'empereur, le connétable passe les grandes revues de la garde impériale.

Lorsqu'un général d'armée est prévenu d'un délit spécifié au code pénal militaire, le connétable peut présider le conseil de guerre qui doit juger.

If présente les maréchaux de l'empiré, les colonels généraux, les inspecteors généraux, les officiers généraux et les colonels de toutes les arines au serment qu'ils prêtent entre les manuels de l'empereur.

Il recoit le serment des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les arines. 164 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOFT 1802)

. Il installe les maréchaux de l'empire.

Il présente les officiers généraux et les colonels, majors chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'état.

44. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'emperenr de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnemens.

Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine.

Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral, commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au code penal maritime, le grand-amiral peut présider la conr martiale qui doit juger.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau au serment qu'ils prétent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de l'état.

45. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire préside un collége électoral de département.

Le collège électoral séant à Bruxelles est présidé par le grandélecteur.

Le collège électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archichancelier de l'empire,

Le collège électoral séant à Nantes est présidé par l'archichancelier d'état.

. Le collége électoral séant à Lyon est présidé par l'archi-trésorier de l'empire. Le collège électoral séant à Turin est présidé par le connétable. Le collège électoral séant à Marseille est présidé par le grandamiral.

- 46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes conformément au décret du 21 décembre 1790.
- 47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titulaires des grandes dignités de l'empire auprès de l'empéreur, et détermine feur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'empereur nº peuvent déroger à ce statut que par un sénatusconsulte.

## TITRE VI. - Des grands officiers de l'empire.

48. Les grands officiers de l'empire sont :

Premièrement, des maréchaux de l'empire, choisis parmi les généraux les plus distingués.

Leur nombre n'excède pas celui de seize.

. Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'empire qui sont sénateurs.

Secondement, huit inspecteurs et colonels-généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.

Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.

49. Les places des grands officiers sont inamovibles.

50. Chacun des grands officiers de l'empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.

51. Si, par un ordre de l'empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire ou un grand officier vient à cesser ses foncions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la modité de son traitement. Il ne les perd que par un jugement de la haute-cour impériale.

#### TITRE VII. - Des sermens.

52. Dans les deux ans qui suivent son avénement ou sa majorité, l'empéreur, accompagné 166 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,

Des ministres,

Des grands officiers de l'empire,

Prête serment au peuple français sur l'Évangile, et en presence :

Dp sénat,

Du corps législatif,

Du tribunat .

De la cour de cassation

Des archeveques , . .

Des évêques,

Des grands officiers de la Légion d'Honneur,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des cours d'appel,

Des présidens des colléges électoraux,

Des présidens des assemblées de canton , Des présidens des consistoires .

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire.

Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du serment.

55. Le serment de l'empereur est ainsi conçu :

• Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la Républi-• blique : de respecter et de faire respecter les lois du concor-

• dat et la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter

· l'égalité des droits , la liberté politique et civile , l'irrévocabi-

» lité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir

» l'institution de la Légion-d'Honneur; de gouverner dans la seule » vue de l'intérêt, du Bonheur et de la gloire du peuple français.

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,

Des ministres,

Des grands officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Évangile et en présence,

Du senat,

Du conseil d'état.

Du président et des questeurs du corps législatif,

Du président et des questeurs du tribunat,

Et des grands officiers de la Légion-d'Honneur.

Le secrétaire d'état dresse procès-verbal de la prestation du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes ;

« Je jure d'administrer les affaires de l'état conformément aux » constitutions de l'empire, aux sénatus consultes et aux lois ; de

maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dienité impériale et de

remettre fidèlement à l'empereur, au moment de sa majorité,
le pouvoir dont l'exercice m'est confié, »

56. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'état, les grands officiers, les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif du tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes:

\*-Je jure obéissance aux Constitutions de l'empire et délité à l'empereur.

Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prétent le même serment.

TITRE VIII, - Du sénas.

57. Le sénat se compose :

1º Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2º Des titulaires des grandes dignités de l'empire ;

3º Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

4º Des citoyens que l'empereur jugo convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été

168 CONSULAT. - DU-16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

fixé par l'article 65 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, il sera à cet égard pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivose an xi.

58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, on des commissions, dont il sera parie ci-après, articles 60 et 64; on d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'article 70; on d'un officier du sénat pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.

60. Une commission de sept membres, nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la Constitution, lorsque les personnes arrétées n'ont pas été traduites devant les tribunux dangles dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

- 61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation peuveat recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
- 62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la persone détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
- 65. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission de-

mande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

 Il y a de fortes présomptions que N. est detenu arbitrairement.

On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre xIII, de la haute-cour impériale.

64. Une commission de sept membres, nommés par le senat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberse de la presse.

65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés a se plaindre d'empécheusent mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage penvent reconiri directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

66. Lorsque la commission estime que les empéchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'état, elle invite le ministre qui a donne l'ordre à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives; renouvelées dans l'espace d'un mois, les empéchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. »

On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII, de la haute cour impériale.

- 68. Un membre de chacune des commissions senatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.
- 69. Les projets de loi décrétés par le corps législatif sont transmis, le jour même de leur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.
  - 70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé

71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l'adoption du projet de loi, délibérant sur le rapport d'une commission spéciale, et après avoir entende trois l'ectures du décret dans trois séquces tenues à des jours différens, peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi.

l'empire en date du 23 frimaire an vni.

Le président porte à l'empereur la délibération motivée du senat.

72. L'empereur, après avoir entendu le conseil d'état, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.

73. Toute loi dont la promuigation dans cette circonstance n'a pas été faite avant l'expiration du délai de dix jours ne peut plus être promulguée si elle n'a été de nouveau délibérée ét adontée par le corres législatif.

74. Les opérations entières d'un collège électoral, et les opérations partielles qui sont relatives à la présentation des cindidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, ne peuven être annulées pour cause d'inconstitutionnalité que par un sénatus-consulte.

### TITRE IX. - Du conseil d'état.

75. Lorsque le conseil d'état délibère sur les projets de lois ou sur les réglemens d'administration publique, les deux tiers des membres du conseil en service ordinaire doivent être présens.

Le nombra des conseillers d'élas présent ne peut être moindre de vingt-cinq.

76. Le conseil d'état se divise en six sections, savoir :

Section de la législation:

Section de l'intérieur.

Section des finances.

Section de la guerre,

Section de la marine .

Et section du commerce.

'77. Lorsqu'un membre du conseil d'état a été porte pendant cinq années sur la liste des membres du conseil en service ordinaire, il recoit un brevet de conseiller d'état à vie.

Lorsqu'il cesse d'être porté sur la liste du conseil d'état en service ordinaire ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de conseiller d'état.

Il ne perd son titre et ses droits que par un jugement de la hautecour impériale emportant peine afflictive ou infamante.

78. Les membres sortant du corps législatif peuventêtre réélus sans intervalles.

79. Les projets de lois présentés au corps législatif sont renvoyés aux trois sections du tribunat. .

80. Les séances du corps-législatif se distinguent en séances ordinaires et en comités généraux.

81. Les séances ordinaires sont composées des membres du corps législatif, des orateurs du conseil d'état, des orateurs des trois sections du tribunat.

Les comités généraux ne sont composés que des membres du corps législatif.

Le président du corps législatif préside les séances ordinaires et les comités généraux.

82. En séance ordinaire, le corps législatif entend les grateurs du conseil d'état et ceux des trois sections du tribunat, et vote sur le projet de loi.

En comité général, les membres du corps législatif discutent entre eux les avantages et les inconvéniens du projet de loi.

85. Le corps legislatif se forme en comité général ;

172 CONSULAT. - DU 16 THERN: AN X (4 AOUT 1802)

'4º Sur l'invitation du président pour les affaires intérieures du corps :

2º Sur une demande faite au président, et signée par cinquante membres présens :

Dans ces deux cas le comité général est sècret, et les discussions ne doivent être ni imprimées ni divulguées;

5° Sur la demande des orateurs du conseil d'état spécialement autorisés à cet effet :

Dans ce cas le comité général est nécessairement public.

Aucune délibération ne peut être prise dans les comités généraux.

84. Lorsque la discussion en comité général est fermée, la délibération est ajournée au lendemain en séance ordinaire.

85. Le corps législatif, le jour où il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même séance, le résume que sont les orateurs du conseil d'état.

86. La délibération d'un projet de loi ne peut, dans aucun cas, être différée de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été fixé pour la clôture de la discussion.

87. Les sections du tribuvat constituent les seules commissions du corps législatif, qui ne peut en former d'autres que dans le cas énoncé article 115, titre xm, de la haute-cour impériale.

TITRE XIII. - Du tribunat.

· 88. Les fonctions des membres du triburat durent dix ans.

89. Le tribunat est renouvelé par moitié tous les cinq ans.

Le premier renouvellement aura lieu pour la session de l'an xvii, conformément au sénatus-consulte organique du 16 thermidor au x.

90. Le président du tribunat est nommé par l'empereur, sur une présentation de trois candidats faite par le tribunat au scrutiq secret et à la majorité absolue.

91. Les fonctions du président du tribunat durent deux ans.

92: Le tribunat a deux questeurs.

lls sont nommés par l'empereur, sur une liste triple de candidats

choisis par le urbanat au scrutin secret et à la majorité absolue.

Lenrs fonctions sont les mêmes que celles attribuées aux questeurs du corps législatif par les articles 19, 20, 21, 22, 25, 24 et 25 du sénatus-consulte organique du 24 frimaire an x11.

Un des questeurs est renonvelé chaque année.

95. Le tribunat est divisé en trois sections; savoir : Section de la législation,

Section de l'intérieur,

Section des finances.

94. Chaque section forme une liste de trojs de ses membres parmi lesquels le président du tribunat désigne le président de la section.

Les fonctions du président de section durent un an.

95. Lorsque les sections respectives du conseil d'etnt et du tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi-trésorier, suivant la nature des objets à examiner.

96. Chaque section discute séparément et en assemblée de section les projets de loi qui lui sont transmis par le corps législatif.

Deux orateurs de chacune des trois sections portent au corps législatif le vœn de leur section et en développent les motifs.

97. En aucun cas les projets de loi ne peuvent être discutés par le tribunat en assemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.

TITRE XII. - Des collèges électoraux.

98. Toutes les fois qu'un collége électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au corps légielatif, les listes de candidats pour le sénat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.

99. Les grands officiers, les commandeurs et les officiers de la Légion d'Honneur sont membres du collége électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départemens de la cohorte à laquelle ils appartiement. 174 CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802)

Les légionnaires sont membres du collége électoral de leur arrondissement.

Les membres de la Légion-d'Honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand électeur.

100. Les préfets et les commandans militaires des départemens ne peuvent être élus candidats au sénat par les colléges électoraux des départemens dans lesquels ils exercent leurs fonctions.

TITRE XIII. - De la haute cour impériale.

101. Une haute cour impériale connaît :

4º Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes diguités de l'Eurpire, par des ministres, par le secrétaire d'état, par des grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'état;

2º Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'état, la personne de l'empereur et celle de l'héraier présompuf de l'empire;

3° Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'état chaffrés spécialement d'une partie d'administration publique;

4º Des prévarications, et abus de pouvoir commis soit par des capitáines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandans des établissemes français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire dans les cas déterminés par les lois;

5º Du fait de désobéissance des généraux de terre et de mer qui contreviennent à leurs instructions.

6° Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions;

7. Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être enconrues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la cour de cassation; 8° Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.

102. Le siége de la haute-cour impériale est dans le sénat,

103. Elle est présidée par l'archi-chancelier de l'empire.

S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'empire.

404. La haute-con impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénatenrs, des six présidens de section du conseil d'état, de quatorze conseillets d'état, et de vingt membres-de la cour de cassation.

Les sénateurs, les conseillers d'état et les membres de la conr de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.

105. Il y a auprès de la haute-cour impériale un procureur-général, nommé à vie par l'empereur.

Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de trois magistrats que l'empereur nomne aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.

106. Il y a auprès de la haute-cour impériale un greffier en chef, nommé à vie par l'empereur.

107. Le président de la haute-cour impériale ne peut jamais être récuse ; il peut s'abstenir pour des causes légitimes.

108. La haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public. Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale, s'il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursuivante, et procède ainsi qu'il est réplé ci-après.

Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à partie.

109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de reuvoyer, dans le délait de histaine, au precureur-général près la haute-cour impériale, toutes les pièces de la procédure lorsque, dans les délits dont le poursuivent la répa176 CONSULAT. — DU 16 THERM. AN X (4 ADUT 1802)
ration, il résulte, soit de la qualité des personnes soit du titre de
l'accusation, soit des circonstances, que le fait est de la compé-

tence de la haute-cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les ministres ou les conseillers d'état chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps législatif :

Les capitaines généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur nouvoir:

: Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

142. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité lorsqu'il y a eu, de la part du sénat, déclaration de forte présomption, de détention arbitraire ou de violation de la tiberté de la presse.

- 115. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du wibunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent en comité secre à l'effet de faire désigner, par la voie du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.
- 114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou un conseiller d'état chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'état dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'état pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

- 116. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.
- 117. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Il est adressé par un message à l'archi-chancelier de l'empire, qui le transmet au procureur-général près la haute-cour impériale.

418. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniux, des commadans des tablissemens hors du continent, des administrateurs généraux; les faits de désobéissance de la part des lgénéraux de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.

- 119. Dans les cas déterminés par les articles 110, 111, 112 : et 118, le procureur général informe sous trois jours l'archichancelier de l'empire qu'il y a lieu de réunir la haute-cour impériale.
- L'archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l'empereur, fixe dans la huitaine l'ouverture des séances.
- 120. Dans la première séance de la haute-cour impériale elle doit juger sa compétence.
- 121. Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte, le procureur genéral, de concert avec les tribuns et les trois magistrats officiers da parquet, examine s'il y a lieu à poursuites.

La décision lui appartient ; l'un des magistrats du parquet peut tre chargé par le procureur général de diriger les poursuites. 7. xxxxx. 42 Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur lequelles la haute-cour impériale prononce, après avoir entendu le magistrat charge du rapport.

122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la hante-cour impériale termine l'affaire par un jugement définitif.

Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère public est tenn de continuer les poursuites

125. Dans le second des cas prévus par l'article précédeur, et aussi lorsque le ministère public estime que la phainte on la dénonciation doit être admise, il est tenu de dresser l'acte d'accu-sation dois la histaine, et de le communiquer su commissiere et au suppleant, que l'archicchaoceller de l'empire nomme parmi lei juges de la cour de cassation qui sont membres de la haute-cour impériale. Les fonctions de cé commissaire, et à son défaut de suppléant, consistent à faire l'instruction et le rapport.

134. Le rapporteur ou son suppléant soumet l'acte d'accasadon à douze commissaires de la haute-cour impériale, choisis par l'archi-chanceller de l'empire, six parmi les sénateurs, et six parmi les autres ricembres de la haute-cour impériale. Les membres choisis ne concourent point au jugement de la hautecour impériale.

125. Si les douze commissaires jugent qu'il y a lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt, et procède à l'instruction.

126, Si les commissaires estiment au contraire qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé par le rapporteur à la hautecour impériale, qui prononce définitivement,

127. La haute-cour impériale ne pieut juger à moios de apixante membres. Dix de la totalité des membres qui sont appelés à la composes peuveat être récusée sans motife déterminés par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arvés est rendu à la majorité absolue des voix.

128. Les débats et le jugement ont lieu en public.

129. Les accusés ont des défenseurs; s'ils n'en présentent point, l'archi-chancelier de l'empire leur en donne d'office.

130. La haute-cour impériale ne peut prononcer que des peines portées par le code pénal.

Elle prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts civils.

431. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux qui sont absous sous la surveillance ou à la disposition de la haute police de l'état pour le temps qu'elle détermine.

152. Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont soumis à aucun recours.

Ceux qui prononcent une condamnation à une peine afflictive ou infamante ne peuvent être executés que lorsqu'ils ont été signés par l'empereur.

455. Un sénatus-consulte particulier contient le surplus des dispositions relatives à l'organisation et à l'action de la haute-cour impériale.

TITRE XIV. - De l'ordre judiciaire.

134. Les jugemens des cours de justice sont intitulés annèrs.

455. Les présidens de la cour de cassation, des cours d'appel et de justice criminelle sont nommés à vie par l'empereur, et peuvent être choisis hors des cours qu'ils doivent présider.

136. Le tribunal de cassation preud la dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de cours d'appel;

Les tribunaux criminels, celle de cours de justice eriminette.

Le président de la cour de cassation et celui des cours d'appel divisées en sections prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de président.

Les commissaires du gouvernement près de la cour de cassation, des cours d'appel et des cours de justice criminelle prennent le titre de procureurs-généraux impériaux.

Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux prennent le titre de procureurs impériaux,

## TITRE XV. - De la promulgation.

157. L'empereur fait sceller et fait promulguer les sénatusconsultes organiques ,

Les sénatus-consultes,

Les actes du sénat.

Les lois.

Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes, les actes du sénat, sont promulgués au plus tard le dixième jour qui suit leur émission.

138. Il est fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.

Toutes deux sont signées par l'empereur, visées par l'un des tiulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contre-signées par le secrétaire d'état et le ministre de la justice, et soellées du grand secent de l'état.

139. L'une de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de l'autorité publique de taquelle l'acte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue :

« N. (le prénom de l'empereur), par la grâce de Dieu et les » Constitutions de la République, empereur des Français, à tous » présens et à venir, SALOT:

» Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'état, » a décrété (ou arrêté), et nous ordonnons ce qui suit : »

(Et s'il s'agit d'une loi.)

Le corps législatif a rendu le.... (lá date) le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et agrès avoir entendu les orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat, le.... Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des secaux de l'état, insérées au bulletin des lois, soient adressées aux conrê, aux tribunaux et aux a torrités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le grand-juje, ministre de la justice, est chargé d'en surreiller la publication.

- 141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu'il suit :
- N. (le prénom de l'empereur), par la grace de Dieu et les Constitutions de la République, empereur des Français, à tous présens et à venir, salur:
- La cour de... (on le tribunal de... si c'est un tribunal de première instance) a rendu le jugement suivant :

# (lci copier l'arrêt on le jugement.)

- Mandons et ordonnoss à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution; à sos procureurs généraux et à uos procureurs près les tribunaux de première instance d'ytemila main; à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main-forta lorsqu'ils en seront légalement requis.
- En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour (ou de tribunal) et par le greffier.

### TITRE XVI ET DERNIER.

- 142. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du peuple dans les formes déterminées par l'arrêté du 20 floréal an x.
- Le peuple veut l'hérédité de la dignité impériale dans la decendance directe, naturelle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparie, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de Joseph Bonaparie et de Louis Bonaparie, ainsi qu'il est régié par le sénatus-consulte organique. »
- A peine ce sénaus-consulte hi eut-il été communiqué, que, sians attendre que le suffrage popolaire ent confirmé l'arrété du sénat, Napoléon Bemparte prit possession de l'empire et qu'il s'attribua et reçus le fitre de majesté. Les sujets imitèrent le maître i on vit reparaître les titres de prince, d'altesse, d'accel·lence. Toutes les formules impériales et anonarchiques furent rétablies; en un moi, la révolution fut aussi complète et aussi rapide dans les noms qu'elle l'avait été dans la Constitution. Ceptedant on lut encore l'one-femps sur l'exergue des monnaies

française, et de l'autre : Napoléon empereur.

Napoléon n'attendit pas d'avantage le résultat du vote populaire pour faire publier les Constitutions de l'empire. Le sénatusconsulte fut proclamé à Paris, dans une grande pompe, par le chancelier du sénat en personne, accompagné des présidens du corps législatif et du tribunat, et suivi d'un nombreux et magnifique cortége. Cette proclamation fut accueille-par un morne silence. Les témoligaiges contemporains sont unanimes à cet égard, quoi qu'en aient dit les procès-verbaux et les journaux du temps.

On remarqua que la rédaction du titre xvi du sénatus-consulte ciait faite de selle sorte que deux frères de Bonaparte, Lucien et Jérôme, étaient exclus de la succession impériale. On dit que le premier avait été repussé à cause de ses opiaions républicaines; on ajoitta qu'il s'était viventent opposé à l'établissement de l'empire; on citait mélhe des anecdetes. Mais la vérité est que Napoléon repoussait ses deux frères parce qu'ils avaient fait des mariages d'amour sans son aveu, Lucien avait épousé une dame Jauberton malgré luis. Jerôme, commandant une frégate en station sur les côtes des États-Unis, y avait épousé miss Paterson, fille de la région de la France. Napoléon voulait gouverner sa famille comme la France.

Ge pte fist que le 42 brumaire an xui (5 novembre 1804) que le procès-verbal du recensément des votes fut atrêté par la commission Menatoriale noramée à cet effet. Prois jours après i fut-la au sénat. Il fut présenté à l'empereur la veille de sou sacres Il résultait de ce procès-verbal : « 1º Que sur la proposition de l'hérdité du pouvoir impérial, telle qu'elle est énoncée en l'article 142 du sénatus-consulte du 28 floréal dernier, et rapportée au commencement du présent acte, le nombre des votans, tel qu'il était pareun peu de jours avant la rédaction du prôjet de sénatus-consulte, en y comprenant les quatre cent mille votes de l'armée de terre et les cinquante mille des armées payales, se troveve de trois millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante-quistre, et le nombre des registres de soixante mille

huit cent soixante-dix; que le nombre des votes effirmatifs est de trois millions einq cent vingt et un mille six cent soixantequinze, et celui des votes négatifs de deux mille cinq cent soixante-neuf;

.9 Que le nombre des votans, led qu'il se trouve aujourd'hui d'après la totalité des pièces représentées aux commissaires, est de trois millions cisiq cent soixante-quattorze mille neuf cent huit votans, et le nombre des registres de noixante et-uin mille neuf cent soixante-huit; que le nombre des votes affirmatifs est de tois millions cisique cent soixante-douze mille trois veet vingineuf, et celui des votes négatifs de deux mille cinq cent soixante-dix-neutis qu'aisair le nombre des votes affirmatifs vaccède aujourd'hui de cinquante mille six cent cinquante-quante la quantité des mémes votes énoncés au projet de sénatus-consulte.

PRÉSIDENS DU CORPS LÉGISLATIF PENDANT LE RÉGIME CONSULAIRE.

| An viii. | Nivase,   |                | Perrin.            |
|----------|-----------|----------------|--------------------|
|          | Pluviose, | fre quinzaine, | Duval.             |
|          |           | 20             | Girod-Pouzols.     |
|          | Ventose,  | fre            | Dedelay.           |
|          |           | 200            | Tarteyron.         |
| An ex.   | Frimaire, | ire .          | Chatry-Lafosse.    |
|          |           | 20             | Pison-Dugallan.    |
|          | Nivose,   | _ire           | · Bourg-Laprade.   |
|          |           | 20             | Breard.            |
|          | Pluviose, | 1re            | Rossée.            |
|          |           | 2€             | Poisson.           |
|          | Ventose,  | 1re            | Leclerc.           |
|          |           | 2e             | Lefèvre-Cayet.     |
| An x.    | Frimaire, | 1re            | Dupuis.            |
|          |           | 2              | Baraillon.         |
|          | Nivose ,  | 1re            | Lefevre-Laroche.   |
|          |           | 20             | Belzais-Courmenil. |

CONSULAT. - DU 16 THERM. AN X (4 AOUT 1802) 10r

Ventose .

Deviame. Germinal. Marcorelle.

Floreal. Lobioie. \*

Rabaud-Pommier.

Ventose. fre. Delatre.

ge -Meric. Girod (de l'Ain). Germinal. 4 re

Felix Faucon

Florent . 4 re Vaublanc.

Lagrange.

Prairial. Revnaud-Lascours.

> Nimose, Fontanes . nommé conformément au

> > sénatus - consulte du 28 frim, an XII.

Courned.

#### PRÉSIDENS DU TRIBUNAT.

Án vill. Nivose. Daunou. Pluniose. Desmeuniers. Ventose. Chassiron.

Germinal. Berenger. Floreal. Faure.

Duchesne: Prairial. Messider. Jard-Panvilliers.

Thermidor. Moreau. Fructidor. Andrieux.

Vendémiaire. Crassous. Brumaire. Siméon.

Frimaire. Thiessé. Nivose. Mouricault. Pluviose. Thibault.

Savoye-Rollin. Ventosc. Germinal. Humbert.

ment de trois mois.)

Thermidor, Curée,

Incrmiaor. Cure

Fructidor. Fabre (de l'Aude.)

An x. Vendémiaire. Arnould.

Bramaire. Perrée.

Frimaire. Chabaud-Latour.

Nivose. Favard.

Pliwiose. Delpierre.

Ventose. Goupil-Préfeln.

Germinat. Girardin.

Floreal. Chabot (de l'Allier).

Prairial: Gallois.

Messidor. Adet.

Fruefidor, Laussat.

An xi. Vendémiaire. Grenier.

Brumaire. Jaucourt.

Frimaire. Malès.

Plumose Fréville.

Ventore. Garry.

Germinal. Daveyrier.

Prairial. Trouvé.

Messidor. Costé.

Thermidor. Riouffe.
Fructidor. Lebreton.

An xII. Vendémiaire. Perreau.

Brumaire. Beaujour.

Frimaire. Boissy-d'Anglas.

Nivose. Carrion-Nisas.

Pluviose. Jaubert.

Ventose. Duvidal.

Germinal. Gillet-Lajaqueminière

Floreal. Fabre.

#### MINISTRES.

De la justice. — De brumaire à nivose an viii, Cambacérès; de nivose an viii à fructidor an x., Abrial, alors remplacé par Régnier, grand-juge.

De l'intérieur. — De brumaire à nivose an vui, Laplace; de nivose au vui à brumaire au 1x, Lucien Bonaparts, alors remplacé par Chaptal.

Des relations extérieures. — Talleyrand, continué depuis brumaire an vui.

De la guerre. — De brumaire à germinal an vau, Berthier, alors remplacé par Carnot; en vendémiaire an IX, rentrée de Berthier au ministère.

De la marine. — An viii, Forfait, remplacé dans l'an ix par Decrès.

Des finances. - Depuis brumaire an viii , Gaudin.

Du trésor: — Barbé-Marbois, pluviose an 1x. (Creation de ce ministère.)

De la police. — De brumaire au vin à fructidor au s., Fouché. Le ministère de la police fut alors réuni à celui de la justice.

PIN 88 AA46111 ...

## EMPIRE

## CONNIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

La période où nous entreus est complétement vide d'intérêt parlementaire. Il n'existe plus en réalité de représentation nationale, ou plutôt le gouvernement entier est considéré comme en faisant partie ou en tenant lieu. L'empereur fait des décrets qui statuent souverainement sur des questions autrefois réservées aux assemblées représentatives. Le sénat est devenu un corps constituant. Le corpe législatif qui n'était déjà plus sous le consulat qu'un moven d'administration et de gouvernement entre les mains de Bouaparte, un jury plutôt qu'un conseil, le corpe legislatif devint sons l'empire un corps sans fonction politique déterminée, représentant un souvenir plutêt qu'une réalité, véritable superfétation à tel point dépourvue de puissance et d'utilité que l'on put se dispenser de le réunir sans enciter ni réclamations : ni étonnement , ni embarras. Le seul corpe délibérant échappé su consulat, le tribunat, ne tarde pas à disparaître. On te remplace par des commissione du corps légiclatif, saite autorité, qui ne parient ni ne discutent en public. En voyant la parfaite hulfité à laquelle était réduite la législature, on se demande pourquoi l'empereur né jugen pas à propos de supprimer cette institution. Il est facile de répondre à cotte question. Il était d'a-

bord inutile de détruire une apparence qui n'était point un obstacle, et dont l'absence ent excité du mécontentement et peutêtre quelques résistances. En conservant ce corps, on gardait le moven d'un semblant de sanction nationale, utile dans certaines circonstances ; c'était un intermédiaire par lequel le pouvoir semblait communiquer directement avec la nation, un instrument propre à aller chercher et à rapprocher de l'empereur, comme par une sorte de conscription, un certain nombre d'hommes capables; un lien où l'on pouvait en quelque manière en emprisonner et en annihiler quelques autres; enfin, Bonaparte a eu soin de nous en instruire : c'était, pardessns tout, un moyen propre à garantir son autorité personnelle. En effet, sans des corps semblables, ainsi que le disait l'empereur, le gouvernement eût été purement militaire; un caporal et quatre hommes eussent pu renverser le pouvoir et le changer de mains. La présence des grands corps de l'état rendait l'entreprise difficile, si ce n'est impossible; il fallait préalablement obtenir leur autorisation. Le corps législatif et le sénat étaient donc des obstacles opposes à toute ambition qui voudrait se faire jour, et une garantie en faveur du pouvoir existant.

Napoléon, d'ailleurs, se considérait lui-même comme le seul et véritable représentant de la nation, son seul élu. Une note digtée par lui ne permet pas d'en donter. Nous allons mettre cette pièce importante sons les yeux de nos lecteurs. Voici à quelle occasion elle fut rédigée.

Le 12 novembre 1808; Napoléon adressa au corpe législatif douze drapeaux pris à Bargos en Espague par l'armée qu'il commandait. Une députation de cette assemblée alla, le 20 novembre, présenter à l'impératrice ses félicitations respectaeuses sur la victoire remportée par son auguste époux. L'impératrice Joséphine répondit : « Monsieur le président, messieurs, je » anis infiniment sensible à la démarche du corps législatif » et très-satisfaite que le premier sentiment que S. M. ait » éprouvé après sa victoire sit été pour le corps qui représente la » nation. l' Cette réponse parvint, quelques, joirs après, à nation. l' Cette réponse parvint, quelques, joirs après, à

Napoléon. Il la trouva absurde, et ordonna sur le champ l'insertion dans le journal officiel de la note suivante :

- « Plusieurs de nos journaux ont imprimé que S. M. l'impératrice, dans sa réponse à la députation du corps législaif, avait dit qu'elle était bien aise de voir que le premier sentiment de l'empereur avait été pour le corps législaif, qui représente la nation.
- S. M. l'impératrice n'a point dit cela : elle connaît trop bien nos Constitutions; elle sait trop bien que le premier représentant de la nation, c'est l'empereur; car tout pouvoir vient de Dien et de la nation.
- Dans l'ordre de nos Constitutions, après l'empereur est le sénat; après le sénat est le conseil d'état; après le sonseil d'état est le corps législatif ; après le corps législatif viennent chaque tribunal et fonctionnaire public dans l'ordre de ses attributions : car s'il y avait dans nos Constitutions un corps représentant la nation, oe corps sepait souverain; les autres corps ne seraient rien, et ses volonités seraient tout.
- a La Convention, même le corps législatif, ont été représentans : telles étaient nos Constitutions alors; aussi le président disputat-il à fautenil au roi, se fondant sur ce principe que le président de l'assemblée de la nation était avant les autorités de la nation. Nos malheurs sont venus en partie de cette exagération d'ildées. Ce serait une prétention chimérique et même criminelle que de vouloir représenter la nation ayant l'empereur.
- Le corps législaif, improprement appelé de ce nom, devrait être appelé conseit législaif, puisqu'il n'a pas la faculté de faire des lois, n'en ayant pas la proposition. Le conseil législaif est donc la réunion des mandataires des collèges électorauxe; on les appelle députés des départemens parce qu'ils sont nommés par les départemens.
  - Dans l'ordre de notre hiérarchie constitutionnelle, le premier représentant de la action est l'empereur, et ses ministres, organes de ses décisions; la seconde autorité représentante est

le sénat; la troisième, le conseil d'état, qui a de véritables ettributions législatives ; le conseil législatif a le quatrième rang.

, Tout rentrerait dans le désordre si d'autres idées constitutionnelles venaient pervertir les idées de nos Constitutions monarchiques, » (Moniteur du 15 décembre 1808.)

- Cette note officielle rédigée par les ordres et sous les yeux de l'empereur, explique toute sa conduite antérieure en fait delégislation constitutive; elle ne peut laisser de doutes sur les principes qui avaient guidé Bonaparte dans les diverses créations organiques dont nous avons raconté l'histoire. C'est parce qu'il avait voulu être l'expression de la volonté générale, dans tonte la rigueur des doctrines admises sur ce sujet par la Convention, qu'à chaque accroissement de son pouvoir personnel, il avait bien consenti que les corps de l'état lui en énonçassent le désir, mais qu'il n'avait jamais accepté d'intermédiaire entre le peuple et lui-même. Ainsi nous avons vu qu'il se faisait d'abord demander par ces corps d'accepter le surcroît de puissance qu'il méditait ; puis , il exerçait l'initiative, en réglementant et saisissant les droits nouveaux qu'il ambitionnait. Ensuite, il consultait le peuple, et le faisait voter. Reste à savoir ce qu'il aurait fait, si le résulat des votes efit tonrné contre ses desselns? Quoi qu'il en soit, cependant, en suivant cette marche, il se donnait les moyens de justifier par une argumentation qui n'aurait pas manqué de rigueur, le titre de représentant de la nation dont il voulait se revêtir, et l'autorité que ce titre supposait, S'il se fût contenté de recevoir sa puissance du sénat on du corps législatif, il aurait, par le fait, reconnu que l'un de ces corps étalt supérieur à lui.

Ainsi le pouvoir qui avait, dans les premières périodes révolutionnaires, apparteux tout entier à la Constituante, à la Législative et à la Convention, passa, sons le consulat et l'empire, entre les mains d'un seul homme. Nous avons déjà indiqué par quelles circonstances sociales cet effet eut lieu. Nous avons dit qu'au commensement de la crise dont nous faisons l'histoire, le peuvoir révolutionnoire avait éédéfendu par delux institutions, les Jacobins à l'intérieur, les armées à l'extérieur. Les clubs, les sociétés populnires, la presse, étaient des agens parfaitement appropriés à la nature d'une autorité qui règne et gouverne par la parole. Ces agens furent toux poissant ant que l'autorité ne fut pas dissée contre elle-même et contre ses agens, tant que ceux-ci ne furent pas en-révolte les uns contre les autres; mais, l'élément destructif de toute unanimité et de toute société, le principe séparateur par excellence, l'égoisme et toutes ses passions s'était introduit dans feur sein. Il triompha, et les Jacobins furent détruits; il ne resta plus alors d'autre force révolutionnaire que l'armée qui combattait l'eunemi extérieur, ce fut elle qui sauva la République au 18 fructidor; ce fut elle qui sauva la République au 18 fructidor; ce fut elle qui sauva la République au 18 fructidor; ce fut elle qui sauva, non pas la révolution qu'elle ne comprensit peut-être pas, mais les révolutionnaires, en donnant à la France un pouvoir sorti de son sein.

Devenu empereur; Bonaparte se proposa Charlemagne pour modèle. Il projeta une œuvre semblable à celle qu'avait réalisée ce grand homme; mais it se trompa sur le caractère de l'œuvre elle-même, ou plutôt il fut trompé par la lecture de mauvais historiens. Il ne connut de Charlemagne que le côté administratif et militaire ; il n'aperçut pas le côté moral. If le jugea à la manière des écrivains du dix-huitlème siècle ; il vit en lui un grand général, un grand administrateur, l'auteur des capitulaires; il ne se douta pas que le fils de Pépin était un grand révolutionnaire. Quel historien en effet avait parlé de ces choses? On ne lui apprit pas que Charlemogne avait opéré une révolution religieuse dans les pays qu'il conquit à l'empire: on ne lui dit pas que les armées francaises marchaient alors à la suite des missionnaires apostoliques, que les capitulaires et le système administratif, ne furent entre les mains du grand empereur que des moyens pour opérer, ou assurer, ou parfaire la transformation morale qu'il avait à cœur. C'est par cette raison, que l'empire des Francs put être dislogné après sa mort, sans que son nom et ses institutions, cessassent de dominer les destinées des nations qu'il avait rénnies à la France. Napoléon, au contraire, ne fut rien de plus qu'uu conquérant. Il donna sans doute àquelques contrées de l'Europe, le système ad-

ministratif français et le régime de nos codes, mais il ne changea point la situation morale ou politique des peuples. Pour faire une œuvre, non pas égale à celle de Charlemagne, mais au moins analogue, il eût fallu qu'il se fit l'agent des idées d'égalité, de fraternité et de liberté, proclamées en politique par la révolution. Partout alors, ainsi que la Constituante l'avait fait en France, il eût supprimé les priviléges; mais il se garda de toutes ces choses. Napoléon était surtout un grand administrateur et un puissant logicien; il fut peut-être même grand guerrier, surtout parce qu'il était habile administrateur et puissant logicien. Hors le système civil et le mécanisme gouvernemental inventé par les révolutionnaires, il ne voulut rien comprendre, ou ne comprit rien de la révolution. Cependant, parce qu'il n'avait pas le seatiment des choses morales auxquelles seules on peut se dévouer, il n'eut d'autre but que lui-même et il ne chercha que sa gloire et sa puissance propre. C'est encore l'un des points par lesquels il se sépara complétement du modèle qu'il avait choisi.

Ces préliminaires serviront, nous le croyons, à expliquer ce qui va suivre. Nous allons maintenant entrer dans l'histoire de l'empire. La nullité de cette époque, sous le rapport parlementaire, a fait qu'en traçant le plan général de cet ouvrage, nous y avons réserve peu d'espace. Nous nous bornerons donc à une simple esquisse destinée seulement à préseuter le lien des événemens.

## ANNÉES 1804 ET 1805.

Pendant que l'empire s'élevait, on jugeait celui qui avait un moment pensé être le rival de Bonaparte. Les débats de l'affaire Moreau et Georges, s'ouvrirent le 8 prairial an xu (28 mai 1804). Ils furent publics et très-suivis, particulièrement par les militaires; il y avait, disait-on, un parti pris de sauver Moreau s'il succombait. Le général Lecourbe, beau-frère de Moreau, ne manqua

pas une audience; il semblait vouloir le psotéger dans sa défense. Sa fidélité lui valut une disgrace complète. Moreau na Jout. Georges ne s'occupa que de sauver ceux qu'on lui donnait pour complices. Le jugement fut rendu dans la nuit du 20 au 21 prairial (du 9 au 10 juin). Moreau fut condamné à deux ans de détention qui furent convertis par l'empereur en un exil. Ce général s'embarqua pour les États-Unis, Georges et dix-neuf de ses coaccusés furent condamnés à mort, quatre autres furent condamnés à la détention, et vingt et na sequités. Napoléon fit grâce à quelques-uns des condamnés, entre autres à Armand de Polignac.

L'élévation de Bonaparte à la dignité impériale fut favorablement accueillie dans les diverses cours de l'Europe avec lesquelles on était en paix. Louis XVIII, qui était alors à Varsovie, protesta; on ne lui répondit pas autrement qu'en faisant insérer cet acte dans le Moniteur. La cour d'Autriche fit une objection singulière : elle trouva que le titre d'empereur lui appartenant seulement à titre électif, la souveraineté héréditaire de Napoléon constituait un titre de supériorité qu'elle ne pouvait accueillir.- Elle trouva cependant un moyen de concilier toutes choses. Le 10 août, dans un grand conseil composé des archiducs, des princes et des ministres, François II se proclama empereur héréditaire d'Autriche, et reconnut ensuite Napoléon. Quant à la Russie, il fallait vider un autre débat avant d'en venir à une question de reconnaissance. On négociait depuis long-temps relativement à l'affaire du duc d'Enghien. Le cabinet de Pétersbourg demandait l'évacuation du royaume de Naples, qu'on respectat la neutralité du corps germanique, etc. On ne put s'entendre : les négociations furent rompues, et les ambassadeurs des deux nations se retirèrent respectivement des denx cours. On ne fut plas en paix ; on ne pouvait encore être en guerre.

Tous les actes de l'empereur étaient calculés dans le but de se faire accepter chez les princes de l'Enrope comme le restaurateur de la monarchie en France, le vengeur de leur dignité si long-temps insultée en ce pays. Il reprenait toutes les allures de l'ancienne 7. XXXIX.

cour. Il se donnait un grand aumônier, c'était le cardinal Fesch; Talleyrand était nommé grand-chambellan; Duroc grand-marchal du palais; Gaulaincour, grand-écuyer; Berthier, grand-eneur; Ségur, grand maltre des cérémonies. Il faisait dis-huit maréchaux avec un traitement annuel de 60,000 fr. C'étaient Augereau, Berundiotte, Berthier, Bessières, Brune, Davoust, Kellermann, Jourdan, Masséna, Lannes, Moncey, Lefebure, Murat, Mortier, Ney, Pérignon; Serrurier et Soult. En agissant ainsi, il espérait en outre se les attacher par le moyen de l'intérêt. Il ne négligeaût pas [pour cela d'autres précautions; il rétablit le ministère de la police, et en chargea Fouché.

Mais ce fat le clergé surtout qui accueillit cette élévation avec joie. On crut voir en lui un nouveau Clovis, un nouveau Charlemagne. Des négociations fuirent ouvertes avec la cour de Rome pour déterminer le saint-jère à venir sauge le nouvel emperque. Pie VII partit en effet de Rome le 2 novembre 1894; il arriva le 25 novembre (4 frimaire an xm) à Fontainebleau, où l'emperque alla au-devant de lui. Le 2 décembre 1894 (11 frimaire an xm), Napoléoù et Joséphine furent sacrés par le pape dans Notre-Dame. Le saint-pêre quitus Paris le 4 avril 1895 (14 germinal an xm), emportant du peuple de France un souvenir qui ne pouvait être attrement que satisfaisant, car partout il avait été accueilli avec respect, et recherché par une foule respectueuse. Il n'eut pas autant à se louer des dignitaires qui prétendaient représenter le puple; ceex-ci ovajeaut avec peine les hommages qui enton-taient le pape; le curs aentimes voltain iens en étaient blessés.

Pendant son sejour à Paris, le pape avait été témoin d'une succession d'événemeus politiques qui durent accroître en lui le désir d'appuyer l'église sur le bras de la France.

Le 27 décèmbre 1804 (6 nivose an xiii) Napoléon fit l'ouverture du corps législatif, d'après le cérémonial prescrit par le céntaus-consulte de l'au xii. L'assemblée fut effacée par la majesté impériale. Napoléon prit en quelque sorte possession de la France, ce l'appelant son peuple. Les députés se dirent ses fulétes sujets. Cette session, au reste, ne fit occupée

que de questions administratives; le budget en est la seule affaire intéressante, car il est curieux de consaltre ce que l'empire coata à la France a argent et en hommes; mais, pour ne pas inter-rompre notre narration, nous renvoyons aux documens complémentaires, qui seront à la suite de notre chapitre de l'empire, l'analyse de tous les budgets de cette époque. La session fut terminée le 43 ventose (6 mars).

En même temps on opérait une révolution dans le gouvernement des républiques Batave et Italienne. En Hollande, on suivit la marche qui avait été expérimentée en France. Le gouvernement des Provinces-Unies conserva , en cette affaire, les apparences de l'indépendance ; mais, en réalité, il ne faisait qu'obéir. L'ambassadeur de ce pays, Schimmelpenninck, fut l'intermédiaire qui negocia à Paris la nouvelle Constitution; il y était autorisé par le directoire batave. On formula une Constitution qui rappelait celle du consulat; on jugeait cette transition nécessaire pour conduire plus doucement les Hollandais à accepter la royaufé. Le pouvoir devait appartenir à un grand pensionnaire à vie qui serait le négociateur lui-même, Schimmelpenninck. Ce projet fut soumis à l'approbation du peuple, il fut accepté par la presque unanimité des votans; la majorité fut de trois cent cinquante-trois mille trois cent vingt-deux contre cent trente-six. Par ce simple procédé, l'organisation du pouvoir fut achevée, et le grand pensionnaire nommé d'un seul coup.

En Italie, on alla plus vite et plus franchement. Le vice-président de la République, Melai qui, sprès Bonaparte son président, y exerçait en réalité l'autorité souveraine, la consoite d'état, et une députation, se rendigent à Paris, et toutes choses étant convenues, ils vinrent ensemble aux Tuileries en audience solemnelle, lui offrie la conronne d'Italie. Le leademain, 27 ventose aux su (48 mars 4805), l'empereur se rendi en grande pompe au sénat, qui avait été convoqué extraordinairement. Les députés italiens s'y rendirent aussi. Après un discours de Talleyrand dans lequel. Forateur mettait Bonaparte nu-dessus d'Alexandre et de Charlemagne, l'Italien Marescalchi fit lecture de ce qu'on appe-

lait alors le statut constitutionnel délibéré par la consulte d'état, qui portait que Napoléon était noi d'Italie, que la couronne était heréditaire dans sa descendance, de mâle eu mâle, par ordre de primogéniture, étc., et les Italiens prétérent ensuite serment à leur nonveau roi. Napoléon termina par quelques mots d'acceptation, et des promesses pour l'avenir. Dans cette séance, il fit liire un décret par lequel il donnait à la princesse Éliza sa sœur la principauté de Piombino.

L'empereur et l'impératrice partirent pour l'Italie, presque en même temps que le pape; ils visitèrent en route plusieurs villes; ils retouvèrent les aintière à Turin. Après l'avoir été visiter, ils se rendirent a Milan où ils furent couronnés par le cardinal Caprâra. A peine intronisé, l'empereur et roi se hâta d'organiser le gouyerament de ses nouveaux états; il nomma vice-roi le prince Eugène Beauharnais, fils de Joséphine : il fondal'ordrede la Couronne-de-Fer; enfin impatient d'arriver à Paris, il quitta Milan le 10 juin.

Pendant son séjour dans cette capitale il reçut le doge de Gênes et ane députation qui venaît lui apporter le voue émis par la République de Gênes, et constaté par le vote unnime da peuple (il n'y avait eu que trente-six votes négatifs) d'être réunis à la France. Ce vœn fut accepté; quelques mois plus tard (le 5 octobre 1803), un sénatus-consulte prononça définitivament la réunion. En même temps que l'empereur recevait communication de la décision des citoyens génois, il prononçait la suppression de la petite république de Lucques; l'énigeait en principauté et la réunissait à celle de Piombino. Napoléon et Joséphine étaient de retour à Fontainebleau le 14 juillet (22 messidor).

Tous ces voyages et les nombreuses occupations dont ils étaient l'occasion 'ne détournaient point l'attention de Napoléon de la guerre qu'il avait avec l'Angleterre ni de ses, projets de débarquement. Dès son élection à l'empire il avait cru devoir témoi-guer de ses intentions pacifiques. Il écrivit une lettre au roi de la Grande-Bretagne, dans Jaquelle, en même temps qu'il lui faisait part de sa nouvelle gignité, il lui propossit de traiter. Cette lettre



resta sans réponse. L'empereur s'attendait à ce résultat, aussi la rédigea-t-il plutôt pour la France où elle fut rendue publique. que dans une espérance quelconque du côté de l'Angleterre. Il ne discontinua point ses armemens. Pendant qu'il était en Italie. il commanda à ses flottes divers mouvemens, qui avaient pour objet de disperser les forces anglaises, et de dérouter l'ennemi. Tel fut le but des courses qu'il commanda à ses escadres dans la Méditerranée, sur l'Océan, et jusque dans la mer des Antilles. Son projet réussit : les Anglais se mirent en effet à la recherche de ces flottes, l'amiral Nelson se mit à la piste de celle de l'amiral Villeneuve, qui était sortie de la Méditerranée et avait fait voile pour l'Amérique. Pendant qu'il le cherchait ainsi à une extrémite de l'Océan, Villeneuve, selon les ordres qu'il avait reçus, revenait de la Martinique en Europe. Ses instructions portaient qu'il devait se rendre de la Martinique au Ferrol; son escadre, dejà forte de vingt vaisseaux, devait y rallier quatorze autres vaisseaux français et espagnols. De là il devait se porter à Lorient, à Rochefort, à Brest, y prendre les bâtimens de guerre qui l'attendaient, et se rendre à Boulogne où serait l'empereur. En suivant ces instructions. Villeneuve eut amené devant ce port une flotte de soixante et un vaisseaux de ligne. Il y avait une autre escadre dans les bouches de l'Escaut qui devait opérer simultanément. En définitive, l'empereur avait calculé qu'en procédant ainsi, les Anglais, grace à la dispersion de leurs forces, ne pourraient opposer au plus, et encore en admettant d'assez longs retards dans les mouvemens, que cinquante-quatre bâtimens de haut bord, à soixantecing vaisseaux qu'il se préparait à faire agir contre eux.

Cependam Napoléon se rendit à Boulogue le 2 août (14 thermidor). Il y passa en revue l'armée de terre et la flottille, qui tétait tout entière réunie. En attendant l'arrivée de Villeneuve, il essaya les forces de la flottille; il la fit avancer en pleine mer; elle engagea avec la croisière anglaise une canonnade qui força celleci à s'éloigner des côtes. Cependant Villeneuve, était arrivé au Ferrol, mais il s'y arrêtait plus long-temps qu'il n'aurait dû. Enfin il en sortit le 22 thermidor. L'amiral Gautheaume qui commandait à Brest, instruit par l'empereur de cet événement, sortit de ce port avec vingt et nn vaisseaux, et fit des démonstrations pour occuper l'escadre de blocus. En même temps l'amiral Lallemand, avec une escadre de six vaisseaux, faisait sentinelle en quelque sorte dans le golfe de Gascogne. Tout le monde attendait la grande flotte de Villeneuve ; mais celui-ci, on ignore par quel motif, par timidité, disent ses amis, au lieu de faire voile vers le Nord, se promena d'abord sous les parages du Ferrol et de Vigo. et enfin fit voile au Sud et alla se réfugier, le 3 fructidor (21 août), à Cadix. Fatigués d'attendre, Lallemand courut à Vigo, Gantheaume rentra à Brest, et Napoléon, instruit le 4 fructidor, par le télégraphe, de l'arrivée de Villeneuve, après avoir attendu encore quelque temps et chêrché, dit-on, quelques combinaisons pour donner snite à son projet, retourna à Paris, mécontent et irrité. Cependant il ne punit point Villeneuve; et certes cet amiral, qui avait si positivement enfreint toutes ses instructions, méritait de passer devant un conseil de guerre. Sous le régime conventionnel, il cut pu commettre nne pareille faute, mais il ne l'eut point fait impunément. La longanimité de Napoléon en cette circonstance fut cause de bien d'autres désobéissances aussi fâcheuses qui eurent lieu par la suite. Quant à la patience de l'empereur, peut-être est-elle explicable par l'occupation que lui donnèrent les nouvelles d'Allemagne, dont nous allons parler. Peut-être même considéra-t-il la désobéissance de l'amiral comme un coup de sa destinée (on sait qu'il y croyait) qui l'empêchait de tenter une expédition que la situation du continent rendait dangereuse. En effet, l'Angleterre était fatiguée d'être toujours en crainte pour elle-même et de s'épniser en solde de troupes de terre et de mer; son armée de terre, sans compter cent quinze mille volontaires auxquels on avait enfin donné des armes, s'élevait dans les trois royaumes à plus de cent quatre-vingt mille hommes tant de troupes de ligne que de milice. Napoléon n'avait composé son armée d'invasion que de cent soixante-seize mille hommes. Mais le ministre anglais ne se dissimulait pas que, si elle mettait pied à terre, cette armée, aguerrie, commandée par les meilleurs généraux de l'Europe, aurait toutes les chances pour elle; il n'y avait qu'un moyen de garantir l'Angleterre, que la désobsissance de Villeneuve venait de sauver une première fois, c'était de susciter à la France des chanemis sur le continent; c'était de détourner ses forces.

Or il se trouvait que l'empereur avait rompu avec la Russie, que ses derniers envalussemens en Italie, la prise de la couronne lombarde, la réunjon de Génes, etc., avaient foriement indisposé l'Autriche. Ce fut de ce otté que le cabinet de Londres tourna son attention. Le 11 avril, un traité de coopération contre la France fut signé entre la Russie et l'Angleterre. Les deux puissances coalisées cherchèrent ensuite à attirer l'Autriche dans leur alliance. Au mois d'août, l'Autriche accéda à la coalition; on fit des propositions à la Prusse, qui hésita. En conséquence de ces traités, l'Autriche mit ses troupes en mouvement, et une armée russe s'avança pour opérer sa jonction avec elles. On croyai surprendre la France, et on d'eargnait ni les notes, ni les démarches diplomatiques, pour la tenir en sécurité. Mais, en quittant Boulogne, Napoléon avait ordonné que l'armée qui était réunie se dirizect sur le Haut-Rhin.

Le 1 er vendémiaire an xiv (25 septembre 1805), l'empereur se rendit au sénat et lai dénopa la guerre contée! Autriche; al lui fit demandere de quatre-vingt mille conscris, et la réorganisation de la garde nationale dans le but, disait-on, de protégre les côtes. Ces deux mesures extra-légales, puisque jusqu'à ce moment elles avaient été dans les atributions du corps législatif, furent cependant décrétées quelques jours après dans deux séapces successives. En outre, le chef de l'état avait mis en activité toutes les réserves restant des conscriptions antérieures; il avait rappelé sous les drapeaux les anciens soldats validées en leur faisant des avantages particuliers. L'empereur n'attendit point l'effet de ces mesures de prévoyance, il partit pour l'armée le 2 vendémistre (24 septembre).

Les forces avec lesquelles les aliiés se proposaient d'entrer en campenne étaient de trois cent soixante-dix mille hommes ; mais

elles n'étaient pas encore réunies. Les Autrichiens étaient seuls en ce moment en ligne; ils présentaient deux cent vingt mille hommes, divisées en trois corps, savoir ; en Bavière, sous l'archiduc Ferdinand et Mack, quatre-vingt-cinq mille hommes; en Tyrol, sous l'archiduc Jean, trente-cinq mille hommes; en taliei, sous l'archiduc Charles, cent mille hommes. Les Russes, au nombre de cent vingt mille hommes, étaient en marche; mais ils n'étaient pas arrivés; il en était de même des contingens suédois et anglais; enfin, la Prusse hésitait; si l'on lui accordait du temps, elle pouvait se laisser entraifler dans la coalition. Il fallait donc précipiter les hostilités, prévenir par la rapidité des opérations la réunion des forces ennemies, et tenter par un brusque succès de changer les dispositions peu rassurantes du cabinet de Berlin.

L'empereur avait sur le Rhin environ deux cent mille hommes tant Français que troupes électorales ; celles-ci montaient à peu près à vingt mille hommes en Italie ; Masséna commandait datus le nord cinquante mille hommes, et Saint-Cyr quinze mille hommes dans le midi.

Cependant les Autrichiens avaient envahi la Bavière ; ils avaient occupé Augsbourg, Ulm, et poussaient des avant-postes jusqu'à Stockach. Ils se proposaient de défendre le terrain situé entre le Danube et le Rhin, tant de fois disputé dans le cours des campagnes précédentes. L'armée française manœuvra de manière à leur ôfer cet espoir : pendant que Mack était dans l'incertitude à l'égard de ses mouvemens, elle opérait selon un plan réglé d'avance pour s'emparer de la vallée du Danube, s'asseoir sur les deux rives de ce fleuve, et séparer les forces autrichiennes en deux corps; ce résultat fut obtenu presque sans combat, et fut suivi d'une suite de succès. Les Autrichiens, attaqués, sur tous les points presque à l'improviste, furent chassés de la Bavière. Enfin, Mack se trouva enfermé sous les murs de Ulm et dans cette ville avec le gros des forces autrichiennes, et force de capituler. Le 28 octobre (6 brumaire an xiv), trente-six mille hommes mirent bas les armes et livrèrent quarante drapeaux, soixante pièces de canon attelées. Le 26, dix mille hommes restant de vingt-cinq



mille, commandés par l'archiduc Ferdinand, migent bas les armes et se livrèrent prisonniers à Trotchtelfingen. Ainsi, un mois après le départ de Napoléon, l'armée ennemie qui avait envahi a Bavière était détruite, et les Français eavahissaient le territoire autrichien. Une proclamation leur annonça qu'une seconde campagne, dirigés contre l'armée austro-russe, allait commencer : en effet, l'empereur qu'onna que le mois d'octobre compterait pour une campagne sur les états de service de-tous les militaires de la grande armée.

Ces succès avaient été si rapides, si imprévus, qu'ils dérouterent toutes les menées diplomatiques que l'on faisait pour accroitre les forces de la coalition. Les cours du Nord croyaient que quatre-vingt-cinq mille hommes feraient assez de resistance pour donner le temps au moins aux renforts d'arriver. L'empereur de Kussie, en se rendant à son armée, passa par Berlin et détermina le roi de Prusse à faire un traité d'alliance offensive et défensive, et à adherer à la coalition. On allait signer, lorsqu'on apprit les malheurs des troupes autrichiennes à Ulm et à Troichtelfingen. Le roi pouvait difficilement refuser à son auguste visiteur de ratifier une promesse qu'il avait donnée. Il se borna à introduire dans l'acte des réserves qui lui permissent d'agir selon les circonstances, et il signa le 5 novembre. Alexandre courut à son armée, assuré que la première faveur de la fortune donnerait ce nouvel allié à la coalition. Il comptait sur la victoire.

De leur côté, les Autrichiens concentraient toutes leurs forces pour défendre le territoire: ils rappelaient à Vienne f'armée du Tyrol; le prince Charles Tecevait l'ordre d'envoyer trente-deux bataillons, et de venir lui-même avec tout ce qu'il pourrait amener. Mais cette dernière prescription n'était pas facile à exécuter. Massena avait attaqué Vérone les 3 et 4 septembre, et s'était en paré de ce passage sur l'Adige. Instruit, le 28 octobre, de la situation de la grande armée, il fit des dispositions pour livrer une affaire générale. On se battil le 50 avec acharnement; les ennemis eurent trois mille hommes tués ou blessés, et trois mille cinq cents prisonniers. Le champ de bataille resta aux

Français; mais les Autrichiens, de leur côté, restèrent en bon ordre. Le lendemain Massena recommença l'attaque, mais sans pouvoir chasser l'ennemi des positions qu'il avait prises. Ce fut alors sans doute que le prince Charles reçut l'invitation de se rapprocher du théâtre principal de la guerre. Il commença sa retraite, suivi par Masséna qui lui enlevait chaque jour du monde. Le 1er novembre, une division tout entière fut enveloppée et mit bas les armes. Le 2, nous fimes six cents prisonniers; le 3, neuf cents; le 4, nous arrivâmes sur les bords de la Brenta, dont les ponts avaient été détruits ; cette circonstance permit à l'archiduc Charles de gagner une marche sur l'armée qui le poursuivait. Tout pressait la retraite de ce prince : Ney, avec un corps détaché de la grande armée, envahissait le Tyrol, Aussi, après avoir jeté dixhuit bataillops dans Venise, le prince se hâta de gagner la vallée de Raal, où il se joignit aux corps du Tyrol, pour de là tâcher d'aller se joindre aux réserves russes qui venaient se former en arrière de Vienne. Masséna continua de suivre la route de Laybach, et alla bloquer Trieste; tandis que Ney, faisant mettre bas les armes à deux divisions autrichiennes, et s'emparant du Tyrol, établissait des communications avec lui.

La grande armée n'était pas restée immobile pendant ce temps. Dejà on en était aux mains avec l'avant-garde de l'armée russe, forte de quarante mille hommes, commandée par Kutusof, et on la forçait à reculer rapidement, perdant du monde et laissant des prisonniers. Une brigade de cavalerie, commandée par Schastiani, entra à Vienne le 22 novembre. La cour impériale avait. évacué cette ville depuis quelques jouss<sub>e</sub> et s'était retirée à Olmütz. Napoléon traversa cette ville dans la nuit du 22 au 25, et alla établir son quartier général à Schosobrunn. Il fig passer le Donube à toutes les troupes qui étaient à sa disposition, et se porta sur la route de Brunn pour marcher contre les Russes.

Le premier effet de ce mouvement pouvait être de couper kutusof. Mais ce général réussit à se retirer jusqu's Olmitz. La if fut rejoint par la grande armée russe et par les réserves autrichiennes. Aussitôt ilse porta en avant et marcha sur Austerlitz. L'empereur, de son côté, recula, combinant ses mouvemens de manière à donner à croire à l'ennemi qu'il craignait de s'engager. Ce fut en effet l'opinion des deux empereurs de Russie et d'Autriche, qui se trouvaient régnis, et de Kutusof, leur général en chef. Cette opinion les perdit: en effets elle les conduisit sur le champ de batzille que Napoléon avait chois ; elle leur fit occuper les positions qu'il semblait leur abandonner, et prendre, par suite, les dispositions les plus favorrables à ses projets. Les Austro-Russes manœuvrèrent comme s'ils ensent été instruits des désirs de Bonaparte, et qu'ils eussent voulu y obéir.

Nous allons tâcher de donner une idée du terrain choisi par Napoléon. Que l'on se figure une équerre formée de deux chatnes parallèles de hauteurs, séparées par une vallée que parcourt un gros ruisseau. L'angle rentrant de cette équerre regardait Vienne ; l'armée française l'occupait. Sur la partie extérieure de cette équerre était massée l'armée austro-russé. L'une et l'autre armée n'occupaient cependant que l'une des branches de l'équerre, celle où l'on devait s'étendre pour défendre la route de Vienne ou pour s'en emparer. Elles étaient campées face à face, séparées seulement par le vallon. Quant au côté de l'équerre qui était dirigé vers Vienne, les Français l'avaient laissé vide, de toute défense. En consequence, l'ennemi, voulant tourner notre droité, fit descendre sá gauche, c'est-à-dire le tiers de ses forces, des hauteurs qu'elles occupaient, et les fit marcher dans le vallon qui était creusé dans cette dernière branche de l'équerre. On le laissa faire ce mouvement et s'engager sans lui présenter la moindre résistance, Puis, le moment venu, profitant du brouillard, un corps de notre armée, commandé par Soult, alla prendre possession des hauteurs que les Russes avaient quittées pour nous tourner. Elles se trouvèrent, par ce fait seul, avoir elles-mêmes tourné l'ennemi et le prendre en flanc. En même temps toute in liene donna : le centre eppemi fut enfoncé, et la plus affreuse déroute le livra aux charges de notre cavalerie. Quant à sa droite qui s'était engagée dans la vallée dont nous avons parlé, une partie fut faite prisonnière; une partie, qui s'était réfugiée sur la glace qui couvrait le lac de Ménitz, vabina dans l'eau. Cette bataille, l'une des plus belles ét des moins obèrement achetes qu'aient remportées les armées impériales, dut donnée le 2 décembre 1805 (12 frimaire an xiv). Les soldats l'appelèrent la bataille des trois empereurs. Napoléon lui donna le nom d'Austerlitz.

Deux jours après, l'empereur d'Autriche rendit visite à Napotéon. Un armistice fut convenu entre les Autrichiens et les Francis. Enfin, le 26, la pair fut signés à Presbourg entre les deux nations. L'empereur d'Autriche cédait à la France les états vénitiens, l'Istrie et la Dalmatie qu'il possédait depuis le traité de Campo-Formis, il écdait à Bavière le margraviat de Burgaw, la principauté d'Eichstaed, le Tyrol, Brixen, Trente, le Vorslberg, etc. Enfin, il s'obligeait par un traité secret à payer à la France 40 millions de france.

Quant à l'empereur de Russie et à son armée, ils firent à la hâte leur retraite. Cette armée, réduite à vingt-eix mille hommes, sans canons ni caissons, et en partie sans armes, se trouva coupée. Les Français la suivaient; les Français étaient devant elle, et allaient s'emparer d'un pont qu'il fallait absolument franchir. Il s'agissait de passer. L'empereur Alexandre usa de ruse. Il écrivit un billet de sa main dans lequel il annonçait qu'un armistice était signé entre Napoléon et les alliés. Cela était faux; l'armistice ne regardait que les Autrichiens. Le général français crut à la parole impériale et laissa déflier l'armée russe. C'est ainsi que l'armée russe et son empereur échappèrent sans avoir fait de traité. La Prusse renouvela le sien.

La cour de Naples n'avait pas été aussi prudente que la Prusse. Elle avait également accédé à la coalition; mais, instruite trop tard sans doute de la situation des affaires en Allemagne, elle accueillit, le 19 novembre, un débarquement de vingt mille Anglo-Russes et y joignit ses troupes. En conséquence, le jour même du traité de Presbourg, Napoléon ambonça à ses troupes que la dynastie de Naples avait cessé de régner, et ordonna à un détachement de la grande armée d'exécuter ce décret. Il le fut en di-

fet, Joseph fut placé sur le trône de Naples. La famille condamnée, chassée du continent, ne régna plus que sur la Sicile.

Mais le bonheur qui suivait Napoléon sur terre l'abandonnait sur mer. Le désastre de Trafalgar troubla toutes les joies que lui avait fait éprouver la campagne d'Autriche. En partant pour cette campagne, il avait ordonné au ministre de la marine Decrès de remplacer l'amiral Villeneuve par l'amiral Rosily. Decrès n'obéit pas ; il instruisit Villeneuve dont il était l'ami de la disgrace où il était tombé, et, sans doute pour lui donner quelque occasion favorable à sa fortune, lui envova l'ordre de sortir de Cadix et de rentrer à Tonlon. Celui-ci espéra se racheter par une victoire; il résolut de combattre la flotte anglaise commandée par Nelson qui surveillait le port de Cadix. Il sortit donc avec trentetrois vaisseaux, dont dix-huit français et quinze espagnols. Nelson n'en avait que vingt-sept; mais il avait l'avantage du vent, et il manœuvra de manière à couper en deux la flotte qui lui était opposée. Il se forma donc en deux colonnes et alla, vent arrière, attaquer les ennemis. L'amiral Collingwood, à la tête d'une des colonnes, se porta sur le vaisseau monté par nn des amiraux espagnols et attaqua la queue de la ligne; Nelson lui-même, à la tête de l'autre colonne, s'engagea contre l'amiral Villeneuve, et coupa de son côte la ligne française. Les dispositions des Anglais étaient si bien prises que la mort de Nelson, tué au commencement de la bataille, ne nuisit point au succès. Il résulta de cette manœuvre que les vaisseaux français et espagnols ne recurent plus d'ordres de leurs amiraux, que chacun de ces bâtiments eut à combattre en même temps plusieurs ennemis, en sorte qu'ils purent être détruits les uns après les autres. Une partie des vaisseaux francais, commandée par Dumanoir, contrariés, dit-on, par le vent, ne purent arriver à temps là où était le danger; ils prirent le parti de se retirer; l'amiral Gravina seul ne s'abandonna pas dans le danger : il réussit à rallier onze vaisseaux espagnols et français et rentra à Cadix. Les Anglais ne prirent que dix-huit bâtimens. encore plusieurs réussirent à se sauver dans la nuit. Mais la flotte n'en était pas moins détruite, et, ce qui est plus fâcheux. le mo-

Sweeting Google

ral de l'armée de mer anéanti ; car, dès ce jour, les matelots n'eurent plus confiance dans leurs chefs, et les officiers ne purent plus compter les uns sur les autres.

Il n'y avait qu'un moyen de rétablir la confiance et de relever le moral de l'armée navale : c'était de sévir contre ceux qui avaient désobéi avant le combat, et contre ceux qui n'avaient pas fait leur devoir pendant la durée de l'action. Or, on ne fit aucune de ces choses; Napoléon semblait craindre de punir ses serviteurs, ou, comme l'ont dit ses ennemis, ses complices. Le ministre Decrès, qui avait laissé à Villeneuve le commandement de la flotte de Cadix, lorsqu'il lui était ordonné de le donner à uu autre, le ministre était coupable. Cependant il ne fut pas destitué, Villeneuve, qui avait été d'abord conduit prisonnier en Angleterre, avant été renvoyé en France, ne fut pas puni autrement que par la défense de se rendre à Paris. Il se fit justice luimeme; il se suicida. Dumanoir, qui, pendant la bataille, avait tenu sa division immobile, fut envoyé devant une commission d'enquête. Celle-ci fut , comme toutes les commissions du même genre, pleine d'indulgence pour un homme qui connaissait chacun des membres qui la composaient à titre de collègue ou d'ami. Elle répondit que Dumanoir n'avait pu faire davantage, et l'empereur se contenta de cette réponse.

On déroha d'ailleurs autant que l'on put au public la connaissance d'un si grave désastre. Heureusement les victoires
d'Allemague préoccupaugnt uniquement l'esprit du plus grand
nombre, et les masses firent peu d'attention à un fait dont on
ne leur parlait pas. Le 30 décembre 1805 (9 nivose an xuy), le
tribunat : émit le vœu que, sur une des principales places de la
s capitale, il fut, érigé une, colonne surmontée de la statue de
s capitale, il fut, érigé une, colonne surmontée de la statue de
s capitale, il fut, érigé une, colonne surmontée de la statue de
s capitale, il fut, érigé une, colonne surmontée de la statue de
s capitale, il fut, érigé une, colonne surmontée de la statue de
s capitale, il fut, érigé une, colonne devait porter pour inscription;
s Anapoison Le crant la Paraie Broomassante, », Le 4" janvier 1806, el seénat décréta s qu'au nom du peuple français, il
conscrerais un mouument, triomphal à Napoéton le Grand.» Ge
décre fut exécuté, Mais ce ne fut qu'après la campagne de Prusse
que Napoléon fit élèver avec le brooze des canons pris sur l'en-



nemi la colonne qui décore la place Vendôme. Seulement, il la dédia à la grande armée.

## ANNÉES 1806 ET 1807.

102-10 41251

Un sénatus - consulte du 22 fruccidor an xut (8 septembre 1805), réadu sur la proposition du conseil d'état, avait ordonné qu'à compuer du 10 janvier 1806 le calendrier républicain cesserait d'être en usage, et que l'on reprendrait celui du calendrier grégorien; en consequence, à partir de l'époque ou nous sommes, les actes publics furent datés selon le style ancien connu de toote l'Europe.

La session de 1806 fut ouverte le 2 mars 1806 par l'empereur. Quelques lois importantes furent présentées à la législature. Il n'v eut, comme à l'ordinaire, point de discussion dans le tribunat, mais seulement quelques discours apologétiques. Le corps législatif était toujours muet ; nous nous bornérons donc à faire mention de ses lois. Le système des conseils de prud'hommes fut institué. Ils étaient destinés à juger les différends industriels qui pouvaient s'élever entre les fabricans et les ouvriers. Ils devaient être composés de neul membres, dont cinq fabricans et quatre chess d'ateliers. Le gonvernement était autorise à en établir partout où il le jugerait necessaire (loi du 18 mars). Une loi en trois articles ordonna qu'il serait formé, sous le nom d'université impériale, un corps charge exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publique; 2º que les membres du corps enseignant contracteraient des obligations civiles, spéciales et temporaires : 5º que le projet d'organisation de ce corps serait présenté au corps législatif dans la session de 1810. (Loi du 10 mai. ) Le Code de procedure civile fut adopte, pour être executé à part r de 1807. On reorganisa la Banque de France : pendant la compagne dernière, par suite de faux calculs, elle s'était trouvée à court de numéraire et embarrassée dans ses paiemens. On lui donna un gouverneur charge d'en surveiller les opérations.

agama, Google

et d'en modèrer les acceptations; eusuite on en augmenta le capital. Enfin on s'occupa du budget. On apura le passé; on régularisa l'aveni de manière à y établir le nouvel ordre annuel, qui remplaçait l'ordre en usage sous le règne du calendrier républicaia. Le droit de passe sur les routes fut supprimé. Le droit sur le sel fut rétabli. Les tissus de fabrique anglaise fureut prohibés. La session du corpa législatif fut clôse le 12 mai.

Que se passait-il dans l'empire, pendant qu'à Paris on s'occupait paisiblement de l'organisation de l'éducation, de la justice, de l'industrie et de l'administration? L'armée française acheuce, de la conquête du royaume de Naples. Elle en avait occupé la capitale le 8 février; Capone s'était rendue le 45; la Calabre était soumise le 19 mars. Gaëte, la plus forte place du royaume, résistait encore; elle ne se rendit que le 18 juillet. Cependant l'empereur disposait de ces conquêtes. Le 50 mars, il adressa nu message au sénat, par lequel il lui donnait communication des décrets suivans:

Par un statut impérial, il déclarait que, voulant assurer d'une manière stable le sort des peuples de Naples et de Sicile tombés en son pouvoir par droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du grand empire, il reconnaissait pour roi de Naples et de Sicile son bien-aimé frère Joseph Napoléon, etc.; de plus, il instituait dans ces deux royaumes six grands fufe de l'empire, avec le titre de duché pour être à perpétuité à sa nomination et à celle de ses successents.

Par na autre statut impérial, les états vénitiens étaient réonis au royaume d'Italie; mais l'empereur érigeait en duchés grands fifs les provinces véniteanes ci-après désignées: la Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, Cadore, Bellune, Conegliano, Trévise, Feltri, Bassano, Vicence, Padoue et Rovigo. Il se réservait de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles de ceux en faveur de qui il en disposerait.

Par un troisième acte, il nommait grand-due de Clèves et de Berg son beau-frère Joschim Murat, lui en accordant la pleine souverai-



neté avec les droits et priviléges qu'y avaient possédés les rois de Prusse et de Bavière:

Par un quatrième, le maréchal Berthier était investi en toute souveraineté et propriété de la principauté de Neufchâtel.

Un cinquième érigeait en duchés grands fiefs avec les mêmes droits que les duchés institués dans les provinces vénitiennes, les principautés de Massa et Carrara, et les états de Parme et Plaisance.

Epfin, un sixième disposait de la principanté de Guastalla en faveur de Pauline Borghèse sœur de l'empereur.

Ainsi, Napoléon commençait la restauration des priviléges princiers et territoriaux, auxquets la France faisait la guerre depuis plus de sept siècles, et que la révolution française, sa mère, avait voulu effacer à jamais. Il semait le germe d'un système féodal, analogue à celui qui régnait en Allemagne. Il est vrai qu'il respectait encore le territoire français. Il fallait cependant que le tribunat et le corps législault fussent bien résolus à se taire, puisqu'ils consentirent à garder le silence à l'égard d'actes qui blessaient si vivement les sentimens nationaux. Quant au sénat, il était depuis long-temps dévoué aux volontés du trône; il en était complice. Comment, autrement, serait-il descendu à n'être plus, dans les questions les plus importantes, qu'un corps chargé d'enregitrer les rescrits impériaux, comme les parlemens sous la monarchie?

L'empereur cessa bientôt de respecter le territoire français; il voulut y implanter les domaines nobles et héréditaires de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Il créz les mejorats; mais il n'osa point cependant attaquer de front l'opinion bien prononcée de la nation. Il s'y prit d'une manière subreptice; d'accord avec le sénat, il cacha les articles organiques des majorats dans un décret qui avait, en apparence seul-ment, pour but de régler une affaire de famille, et dont le titre ne pouvait attirer l'attention de ceux qui n'étaient pas intéressés : ce fut à l'occasion d'un échange de biens destiné à indemniser la priacesse Borghèse de la cession qu'elle faisait au royaume d'Italie, de la principauté de Guas-

talla dont nous avons parlé plus haut. Ce décret est trep important, trop contre-révolutionnaire, pour que nous ne l'insérious pas ici. Nous le donnose tel qu'il est indiqué et rapporté dans le Bulletin des Lois.

Sénatus-consulte qui ausorise l'acquisition en France de biens destinés à remplacer la principauté de Guastalla, cédée au royaume d'Italie par la princesse Pauline et le prince Borghèse son époux. — Du 14 août 1806.

- « Napoléon, par la grace de Dieu et les Constitutions de la République, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.
- Le sénat, après aveir entendu les orateurs du conseil d'état, a décrété et nous ordonnens ce qui suit :
- saun. 4". La principauté de Guastalla ayant été, avec l'enterrisation de S. M. l'empereur et roi, éédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire français.
- » 2. Ces biens seront possédés par S. A. I. la princesse Pauline, le prince Borgèse son époux, et les descendans nés de leur mariage, de mîle es mâte, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernièr.
- 5. Dans le cas où S. M. viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français, érigés par les actes du même jour 50 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchésou autres titres que S. M. pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement, sur le territoire de l'empire français avec le prix des aliénations.
- A. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, conformément aux actes de création désdits dubhés on autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

- 5. Quand S. M. le jugera convenable, soit pour récompenter de grands services; soit pour exciter une noble émalation, soit pour concentral à échat du troin, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer acs biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que S. M. érigerait en se faveur, réversible à son fils ainé, ne ou à native, et à ses descendans en ligne directe de mâte on mâte, par ordre de primogéniture.
- s 6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédeus, n'auront et ne conféreron aucun droit ou privilége relativement aux autres sujets français de S. M. et à leurs propriétés:
- » 7. Les actes par l'esquels S. M. autoriserait un chef de famille à substituer ses biens biros, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ou permetrait le rénoplacement en France des ditations des dichées relevant de l'empire, ou autres titres que S. M. érigerait à l'avenir, seront donnés en communication au sénat, et transcrits sur ées realitres.
- » 8. Il sera pourvu par des réglemens d'administration publique à l'exécution du présent sénatue-consulte, et abcumment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu de l'argide 5.;
- --- Nous avons auticipé de quelques mois sur la suite des. temps, pour placer ce décret remarquable à côté de tous ceux qui avaient le même but, et que vit éclore l'année 1806. Nous aurions dà mentionner auparavant les ébangemens que Napoléon introdusist en Hollande. Il avait fait savoir, dès lecomnemement de l'année, au grand pensionnaire Schiambelpenninck, sondésir d'établir dans le pays qu'il administrait le gouvernement monarchique, et de placer à la tête son frère Louis Bonaparte. Le magistrat hollandais fit tout ce qu'il pot pour éviter ce malheur à sa patrie. Il adressa des représentations; voyant qu'os persistant, il cornoqua, sous le nom d'assemblée générale des notables, les miembres des états-péséreaux, du conseil d'état et les ministres; il les inséruisit des voluntés jumérisiles. Ol déchts qu'une décontatièmes errodrafi

à Paris pour porter de nouvelles représentations ; que, si la députation n'obtenuit point satisfaction, elle tacherait au moins d'obtenir les meilleures conditions. La Hollande était en effet entre les mains de l'emperenr. Comme on devait le prévoir, la députation fut mal reçue. On donna au gouvernement républicain et au grand pensionnaire dix jours de délai pour prendre une résolution; ce terme expiré l'empereur userait d'autorité. En conséquence les notables hollandais s'assemblèrent de nouveau, et jetèrent les bases d'un traité par lequel ils reconnaissaient Louis Bonaparte pour roi, et spéculaient des garanties nationales et constitutionnelles. Cet arrangement fut accepté à Paris ; Schimmelpenninck, patriote jusqu'au bout, refusa pour son compte de le ratifier : l'assemblée des notables , plus pradente ou plus timide , le sanctionna le 28 mai. En conséquence, le 5 juin , l'amiral Verrhuell et les plénipotentiaires vinrent aux Tuileries, en audience publique, prier l'empereur de leur donner pour roi son frère Louis. Napoléon leur répondit aussitôt : « Je proclame, dit-il. roi de Hollande le prince Louis. Vous, prince, régnez sur ces » peuples... Ne cessez jamais d'être Français. La dignité de con-» nétable de l'empire sera possédée par vous et vos enfans : elle vous rappellera les devoirs que vous avez à remplir envers » moi.... » Cet acte fut communiqué le même jour au sénat.

C'était sans doute une grande gloire et un grand moyen d'influence pour Bonaparte de disposer ainsi des couronnes; maisi disposait et dissipati de cette manière le trésor d'autorité et d'alliance que lui avait légué la République, et ce fut d'aillenrs, dans le cas dont il s'agit, une grande faute politique de sa part, que d'avoir si peu consulté les sestimens des Hollandais. Il est gertain que, jusqu'à ce moment, ils avaient été dévoués à la cause de la France; ils avaient rendu témoignage de leur attachement, et sur terre et sur mer. Il n'en fut plus de même par la suite. On pouvait prévoir ce résultat, en réfléchissant que ce qui nous avait donnéles Hollandais lors de l'invasion de Pichegru, c'éait la haine qu'ils portaient au pouvoir absolu d'un stathouder que la Prusse leur avait imposé: nous leur apportions la République, ils nous accueillirent comme des fiberateurs; l'empereur leur donna un roi, ils ne virent plus dans les Français que des conquérans et des oppresseurs.

Enfin l'empereur se fit élire protecteur de la confédération du Rhin. D'après un traité secret qui fut rendu public le 1er août, les rois de Bavière et de Wurtemberg, l'électeur archi-chancelier de l'empire germanique, l'électeur de Bade, le duc de Berg et de Clèves, le prince de Hesse-Darmstadt et dix autres petits princes souverains, se séparaient de l'empire, se réunissaient en une confédération particulière gouvernée par une diète et un primat. Le prince primat nommé par l'acte constitutif, était l'électeur ancien archi-chancelier de l'empire. L'empereur des Français était nomme protecteur de la confédération, avec le droit de nommer le successeur du prince primat actuellement élu. Il y avait entre les états confédérés alliance offensive et défensive, en vertu de laquelle toute guerre continentale que l'nn des alliés aurait à soutenir, serait à l'instant commune à tous. Dans ce cas, la France s'engageait à fournir deux cent mille hommes; la Bavière, trente mille ; le Wurtemberg, douze mille ; Bade, huit mille ; Berg et Clèves, cinq mille; Darmstadt, quatre mille, et les autres princes, quatre mille. On se réservait enfin de recevoir par la suite dans la confédération, les autres princes des états d'Allemagne qu'il serait utile d'y admettre. - Le 1er août, les confédérés annoncèrent à la diète de Ratisbonne leur séparation du corps de l'empire, et Na. poléon, de son côté, déclara à la diète qu'il ne reconnaissait plus l'existence du corps germanique.

L'institution de la confédération germanique paralt la cause déterminante de l'établissement d'une agence anglaise ou autrichienne, dont on ne tarda pas à voir les effets. Elle était spécialement destinée à exciter l'esprit public des Allemands contre la France, et à présenter la mesure précédente comme un attentat à lenr indépendance nationale. On fit courir des brochures et des pamphlets de toutes sortes. Dans quelques-uns on cherchait à exciter chez le peuple des sentimens nationaux; dans d'autres, on allait jusqu'à précher la résistance et l'assassinat des hommes et

des corps isoles. On arrête quelques libraires. L'un'd'eux, Palm de Nuremberg, fut condamné à mort par une commission militaire et exécuté. Cette violence fit jeter les hauts cris dans toute l'Allemagne.

Tontes ces créations de l'empereur n'étaient pas propres à rassurer la diplomatie. Elles auéantissaient complétement l'ancien système de balance européenne; elles donnaient à la France une prépondérance telle, elles annonçaient une telle ambition de famille, que nulle puissance indépendante ne se croyait en sécurité dans la paix, et ne voyait dans celle-ci qu'un moyen de préparer la guerre. L'empereur, ir op confiant en ses forces, ne pensa pas qu'elles pussent être usées; et lorsqu'elles étaient dans leur plus haut degré de vigueur, il eut le tort de ne pas comprendre qu'il fallait opter entre deux systèmes, ou celui de détruire tous les royaumes avec lesquels il entrerait en guerre, en détrôner les princes, en changer la Constitution d'une manière avantageuse aux peuples, ou celui de donner aux hautes puissances une garantie incontestable de ses intentions pacifiques et de sa modération.

Sur ces entrefaites, en effet, William Pitt était mort en Angleterre; par suite, les tories avaient été remplacés par les wighs au maniement des affaires. Fox arriva au pouvoir. En conséquence, des pourparlers s'établirent entre la France et l'Augleterre : lord Yarmouth et lord Lauderdale en furent les agens à Paris. Mais l'extension incessante que Napoléon donnait à son pouvoir, la manière même dont il montrait la nécessité de la paix, disant qu'elle était dans l'intérêt de ses adversaires et non dans le sien, puisque chaque guerre était pour lui une occasion et une obligation de s'agrandir; aucun de ces motifs n'était propre à convertir ces pourparlers préliminaires en conférences sérieuses. Nos relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne n'eurent qu'un résultat. ce fut de produire la guerre de Prusse, En effet l'empereur avait cédé le Hanovre à cette dernière puissance. Or, l'Angleterre ayant déclaré préalablement qu'aucune transaction n'était possible, si le Hanovre ne lui était rendu, Napoléon se montra disposé

0.00

à cette concession. Le cabinet de Potsdam en fut instruit et n'hésita plus un instant à se jeter dans l'alliance qu'on lui proposait denuis long-temps, L'Angleterre, en effet, negociait à tout hasard une nouvelle coalition, pendant le temps même où son envoyé séjournait à Paris ; car, comme elle, toute l'Europe hésitait entre la paix et la guerre : l'Autriche même , qui avait été si rudement abattue, quoique complétement dépourvue, exécutait de mauvaise grace les articles du traité de Presbourg qui avaient été laissés à sa bonne foi : elle devait remettre aux Français les bouches du Cattaro. Le général qui commandait s'arrangea de manière à les faire tomber entre les mains des troupes russes, qu'une escadre de cette nation y apporta. La mauvaise foi était évidente, mais on feignit d'être dupe. On ouvrit à Vienne des négociations avec un envoyé russe; toutes les difficultés semblèrent bientôt aplanies, on rédigea une convention pour l'évacuation de Cattaro, mais Alexandre refusa de la ratifier. L'envoyé russe vint de Vienne à Paris ouvrir de nouveaux pourparlers ; il était porteur d'instructions tout-à-fait pacifiques. Les négociations, cependants eurent les mêmes conclusions que les premières. Le diplomate russe signa un traité : il alla le porter à Saint-Pétersbourg , où il fut refusé. Le négociateur lui-même, nommé d'Oubril, fut destitué, comme n'avant point compris l'esprit de ses instructions;

Il suffisait d'une faible circonstance pour faire pencher d'un côté ou d'un autre des princes qui hésitaient. Dans tous les cas, la guerre ne pouvait qu'être ajournée; il était impossible d'espèrer une solide paix. La mort de Fox, arrivée le 45 septembre, est la circonstance qui paraît avoir détermine la brasque détermination des cabinets du Nord. En Augleterre, le cahinet wigh fut remplacé par na ministère composé dans le système de Pitt. A l'instant tous les liens de la coalition furcent ressertés, et les agens anglais travaillèrent de toutes leurs forces à amener une rupture avec la France. Une nouvelle coalition fut formée. L'Augleterre, la Russie, la Prusse, la Suède, la Saxe, s'engagèrent réciproquement à s'aider et à se soutenir. La Prusse, qui avait une belle armée de deux cent quarante mille hommes, qui se souvepait des

succès du grand Frédéric, ne doutait pas de la victoire. Elle se mit en mouvement la première. Le prince de Hohenlohe entra en Saxe à la tête de ciupuate-cinq mille hommes; en même (emps les troupes russes se mirent en marche pour se rapprocher du territoire prussien.

L'empereur, parfaitement instruit de tous ces mouvemens, s'était mis en mesure : il avait réuni cent quatre-vingt-quinze mille hommes sur le Mein, et il résolut de déjouer par la rapidité de ses opérations, les projets des ennemis, d'attaquer les Prussiens avant qu'ils eussent été rejoints par les autres armées coalisées et, après les avoir vaincus, de combattre, s'il était nécessaire, leurs allies séparément. Il n'attendit pas l'ultimatum du roi de Prusse. Il quitta Paris le 25 septembre, pour aller veiller lui-même à la concentration de ses troupes qui accouraient de toutes les parties de l'empire, et se trouver en place pour agir aussitôt qu'il jugerait ses forces suffisantes. Ce fut du quartier-général de Baruberg (7 octobre 1806), qu'il envoya le message par lequel il donnait connaissance au sénat de la nécessité d'entrer en campagne. Parmi les pièces diplomatiques jointes à ce message était l'ultimatum du roi de Prusse, daté du 1er octobre 1806. En voici un extrait :

« Les agrandissemens et la prepondérance de l'empire, francais ont fait de S. M. prussienne, si long-temps alliée fidèle et loyale, un voisin alarmé sur sa propre existence, et nécessairement armé pour la défense de ses plus chers initrèts... Cet accroissement gigantesque d'une puissance essentiellement militaire et conquérante laisse sans aucoue granuite S. M. prussienne au milieu des bouleversemens dont elle est entourée... Le roi de Prusse ne voit autour de lui que des troupes françaises ou des vassaux de la France prêts à marcher avec elle... Les déclarations et les mesures de l'empereur des Français anponceat que cette attitude ne changera pòint... Cependant cet état de choses ne peut durer; le danger croît chaque jour. Il faut s'enteadre d'abord, ou l'on ne é entendrait plus. En conséquence, S. M. prussienne demanée: 1º que les troupes françaises, qu'aucon



titre fondé n'appelle en Allemagne, repassent incessamment le Rhin, toutes, sans exception, en commençant leur marche du jour même où le roi de Prause se promet la réponsé de l'empereur des Français, et en la ponsuivant sans s'arréter; et le ministre de S. M. prussienne est chargé d'insistre avec instance pour que cette réponsé de S. M. impériale arrive au quartier général du voi le 8 octobre...; 2º qu'il ne soit plus mis de la part de la France aucum obstacle quelconque à la formation de la ligue du Nord, qui embrassers auns aucune exception tous les étais non nommés dans l'acte fondamental de la confédération du Rhin, s

« Maréchal, avait dit l'empereur à Berthier en recevant cette pièce, on nous donne un rendez-tous d'honneur pour le 8; jamais nu Français n'y a manqué. Mais il y a, dit-on, une belle reine qui veut être témoin des combats; soyons courtois, et marchous, sans nous coucher, pour la Saxe. »

En effet, l'armée se mit en marche le 7 octobre. Les premiers engagemens eurent lieu à Schleitz le 9, et à Saalfield le 40, où les Prussiens furent vivement repoussés et perdirent beaucoup de monde. Enfin, l'armée de l'empereur atteignit Hohenlohe, en arrière d'Iena. Celui-ci avait sous ses ordres plus de soixante-dix mille hommes prossiens et saxons; mais il ne sut pas les tenir rèmis. Attaqué à l'improvisse le 14, il fut écrasé, et son armée mise dans une déroute telle qu'on en voit rarement de pareille. Pas un corps n'avait conservé-ses rangs; toutes les armes étaient mélées, chacun se hâtant de se dérober aux désastres du champ de bataille. Tous les canons furent abandomés.

Pendant que l'empereur attaquait Hohenlohe; le même jour, 14 octobre, Brunswick, à la tête d'une armée de soixante-cinq mille hommes des meilleures troupes de la Prusse, dont douzé mille de cavalerie, marchait à Anerstadt contre le troisième corps, commandé por Davoust, for tà peine de trente-deux mille quatre cents hommes, croyant aller au-devant de l'armée impérriale. Brunswick avait avec lui la garde royale prussienne, et le roi de Prussefortifiait cette armée de sa présence.

Davoust, qui s'était assuré dès la veille des forces et des dispo-

sitions de l'ennemi qu'il avait devant lui, se hata de faire prendre à ses troupes, composées presque entièrement d'infanterie, une position avantageuse. Il écrivit en outre à Bernadotte, qui commandait plusieurs divisions et operait sur ses flancs, de venir le joindre. Celui-ci refusa. Davoust envoya dans la nuit messages sur messages sans obtenir davantage; il écrivit aussi aux généraux Nansouty et Beaumont, commandant une réservé de cavalerie, Celui-ci déclara qu'il ne pouvait marcher sans un ordre de Bernadotte. Ainsi Dayoust fut réduit à ses propres forces. Les soldats français furent admirables : assaillis avec acharnement par la cavalerie, ils la repoussèrent à la baionnette et par un feu meurtrier; attaqués ensuite par l'infanterie, ils restèrent inébranlables, et bientôt ils commençèrent à gagner eux-mêmes du terrain, Le prince Guillanme de Prusse se mit lui-même à la tête d'un corps de cavaleried élite et vint charger la division Morant; il fut repoussé à la balonnette; le prince prussien fut blessé lui-même. Les réserves d'infanterie prussienne furent à leur tour lancées contre les Français; elles furent repoussées, et ceux-ci continuèrent à gagner du terrain, Enfin les Prussiens se mirent en retraite ; mais elle ne tarda pas à se convertir en déroute. Ils avaient en effet perdu presque tous leurs généraux; leur général en chef lui-même, le duc de Brunswick, avait été tué. Qu'on juge du désordre qui s'introduisit dans ces masses, lorsque la nult elles furent choquées par les colonnes de fuyards qui se retiraient du champ d'Iéna! On ne savait plus où était l'ennemi, Une terreur. panique s'empara des debris de l'armée prussienne. Les soldats jetèrent leurs armes et ne songèrent qu'à se tirer individuellement du danger. Cette armée, qui la veille ne doutait pas de la victoire, fut changée en un attroupement sans discipline, sans chef, sans but commun, n'ayant qu'une pensée, celle de la peur,

Bonaparto fut instruit le lendemain de la bataille d'Auerstadt, et du auccès de Davoust. Il demanda ce qu'avait fait Bernadotte; on répondit, qu'il ne s'y était pas trouvé, « Bernadotte s'est mai conduir, « écria Bonaparte; il eût été enchanté que Davoust manquét cette affaire; ce Gascon n'en fera jamais, d'autres! »



Quelques jours après, l'empereur alla passer la revue du troisième corps. Il le trouva bien diminué, car il avait laissé sept mille hommes sur le champ de bataille d'Auerstadt. Là il apprit dans tous les détails la coupable conduite de Bernadotte : il en parut indigné. « Cela est si odieux ; dit-il , que si je le remets à un conseil de guerre, c'est comme si je le faisais fusiller. Il vaut mieux n'en pas parler! » Ainsi, Bonaparte donna une seconde fois à l'armée la preuve qu'il n'osait pnnir ses officiers supérieurs, que la loi n'était pas la même pour les grands et pour les petits. Cet exemple, qui se répéta encore par la suite, porta de fortes atteintes à la discipline militaire dans les grades supérieurs. L'empereur plus tard en requeillit les fruits : un grand nombre d'opérations militaires furent manquées ; le sang français fut nombre de fois versé sans utilité, particulièrement en Espagne, par le seul fait de la désobéissance des généraux. N'étant plus maintenus dans le sentiment de l'intérêt commun, ils devinrent incapables de concourir à un résultat unique toutes les fois qu'il eût fallu sacrifier dans ce but les intérêts de leur vanité ou de quelque égoisme moins noble encore. Bonaparte prévit-il cette conséquence de son indulgence? Bonaparte craignuit-il de punir ceux qui avaient été ses égaux? ne se sentait-il pas assez d'autorité pour cela, ou redoutait-il de rendre précaire sa position personnelle en attentant à celle de ses lieutenans? Nous l'ignorons; mais, quoi qu'il en soit, sa conduite en ces circonstances affalblit, et finit par détruire ce zèle de l'intérêt commun que l'inflexibilité de la Convention avait inspiré à tous les officiers supérieurs.

Pour effacer les mauvais effets de sa faiblesse envers Bernadotte, Bonaparte honora le troisième corps de toutes les récompentes militaires dont il pouvait disposer. Entre autres il ordonna qu'il entrerait le premier à Berlin, précédé d'un héraut d'armes qui proclamerait incessamment à haute voix un ordre du jour rédigé en son honneur. Cette cérémonie, qui enthousiasmait les soldats, eut lieu le 28 octobre; car après les deux batailles d'Iéna et d'Auerstadt, la monarchie prussienne tomba en moins d'un mois tout entière aux mains du vainqueur. L'empe-

reur sut profiter de la victoire et de la terreur qu'il avait inspirée. Il lanca toutes ses troupes à la poursuite de l'ennemi, les poussant dans diverses directions, mais combinant leurs mouvemens de telle sorte que la dispersion des Prussions fût complétée, et qu'ils ne pussent se rassembler nulle part. La cavalerie rendit particulièrement service : lancée par masses dans diverses directions, elle se trouvait en quelque sorte partout. Ses mouvemens furent si rapides qu'on fut obligé de la remouter trois fois, aux dépens de l'ennemi, il est vrai. C'est dans cette campagne que l'on vit une ville fortifiée, Stettin, se rendre à quelques escadrons de hussards. En moins d'un mois le Hanoyre, la Hesse électorale, la Saxe, étaient occupés par nos armées. On traita avec l'électeur de Saxe, et on rendit la liberté aux prisonniers saxons. Cet électeur prit le titre de roi, et accèda à la confédération du Rhin, Cinq autres petits princes suivirent son exemple. Cela augmenta les forces de la confédération d'environ vingt-cinq mille hommes. Cependant, le 16 novembre, la conquête de toutes les possessions prussiennes jusqu'à la Vistule était achevée. L'empereur consentit alors à accepter un armistice, par lequel il fut convenu que le roi de Prusse se retirerait avec ce qui l'ui restait de troupes à Kœnisberg, entre le Niémen et la Vistule; que l'armée française occuperait tout le pays et toutes les places jusqu'à la Vistule, depuis le confluent du Bug jusqu'à Dantzig, la Silésie et les places de Glogau et de Breslau ; que l'espace intermédiaire, savoir, la Nouvelle-Prusse orientale et la Pologne prussienne, serait neutre et ne serait occupé ni par les Prussiens ou les Russes, ni par les Français; enfin, que des négociations pour la paix auraient lieu à Charlottenbourg. Chose singulière! ce fut le roi de Prusse qui refusa cet armistice. Après avoir fait attendre quelque temps sa signature; il répondit par une proclamation dans laquelle, rappelant la conduite de ses ancêtres dans la guerre de sept ans, il annonçait qu'il ne désespérait point de la victoire; que l'armée russe accourait à son secours, et que la Prusse et la Russie avaient juré de vaincre ou de tomber ensemble, Ainsi, l'armée française allait avoir à faire une nouvelle campagne; pour obtenir la paix avec la Prusse, il fallait battre les Russes.

Avant de donner une idée de cette nouvelle campagne, flous allons dire quelques mots de ce qui passait en dehors des affaires militaires. Les succès obtenus en octobre et en novembre 4806 avaient exalté les Français, mais cela n'empêchait pas l'opinion publique de s'effrayer de voir nos armées s'éloigner à ce point de nos frontières et s'enfoncer dans le nord, laissant sur leurs flancs et sur leurs derrières tant d'alliés peu assurés et tant d'ennemis secrets. On crut voir, dans une adresse de félicitations qu'une députation du sénat alla porter à Berlin, l'expression de ces craintes de l'opinion publique. Mais le langage de cette adresse est tellement adulateur qu'il est difficile d'y reconnaître la moindre trace d'un vœu librement émis. On y parlait beaucoup de paix; mais ce mot n'était-il pas aussi tonjours dans la bouche de l'empereur? On y disait que « le sénat , dévoué comme » le peuple à sa personne sacrée, faisait taire cette voix secrète » qui réclamait la présence de sa majesté, etc.; » mais cela devait-il être pris pour autre chose que pour une flatterie? En entendant des phrases aussi obscures, Napoléon ne dut pas se douter des craintes que l'on éprouvait en France. Loin de là , le sénat s'était empressé d'ordonner nne nouvelle conscription pour satisfaire aux nécessités de la guerre, et il avait accueilli avec enthousiasme un décret que l'empereur venait de rendre à Berlin et qui n'était rien moins que pacifique. Par ce décret, daté du 21 novembre 1806, les îles Britanniques étaient déclarées en état de blocus ; toute correspondance et toute relation avec ces îles étaient proscrites; le commerce était défendu ; les marchandises anglaises, en quelque lieu qu'on les tronvât, étaient confisquées. Ce fut ce décret qui établit ce que l'on nommait dans le temps le système continental.

L'emperenr, au reste, s'en fiait sur les succès obtenus pour conserver les alliances douteuses. Il savait que l'Autriche était mal disposée en sa faveur; mais il avait, avec raison, espéré que la victoire resserrerait lei traités qui le maintenaient en paix avec cette puissance. Il comptait plus fermement sur l'alliance espagnole; il n'avait jamais pensé qu'elle pût être rompue, Cepeodant il apprit que le prince de la Paix avait, par une proclamation du 3 octobre, appelé les Espagnols aux armes, sans dire, il est vrai, à qui s'adressait cette levée extraordinaire. Il put et il dut croire que c'était contre la France. Mais ce fut pour lui un motif nouveau de prendre confiance dans l'influence du succès sur les cours étrangères. A peine eut-on appris à Madrid la défaite des armées prussiennes, qu'on se hâta de faire des excuses; on assura que l'on n'avait pas d'autres ennemis en vue que les Anglais et l'empereur de Maroc, dont on redoutait une attaque, Le prince de la Paix demanda humblement pardon. On le lui accorda à condition que l'Espagne fournirait le contingent depnis long-temps promis et toujours ajourné. En conséquence, un corps espagnol, commandé par la Romana, traversa la France et l'Allemagne, et vint en Prusse prendre place en ligne.

Sur ces entrefaites, l'empcreur, instruit de la détermination du roi de Prusse, faisait passer l'Oder à ses troupes, envahir le duché de Posen et la Poméranie prussienne, et marchait sur Varsovie. Les Français furent reçus à bras ouverts en Pologne; ils furent accueillis en libérateurs et en amis. Le général polonais Dembrowski, qui depuis long-temps servait dans l'armée francaise, avait adressé à ses compatriotes des proclamations qui les firent accourir de tous côtés. Dans un grand nombre de villes, les Polonais s'insurgèrent et désarmèrent les marnisons prussiennes. Des députés du duché de Posen vinrent à Berlin présenter leurs vœux à l'empereur ; il répondit d'une manière évasive : les phrases les plus claires de sa réponse étaient que « la France » n'avait jamais reconnu le partage de la Pologne; qu'il fallait que les Polonais s'unissent et prouvassent au monde qu'un » même esprit animait toute la nation polonaise. » Elles furent suffisantes : quarante mille Polonais se trouvèrent bientôt réunis. On leur donna des armes et des équipemens français,

Cependant l'avant-garde de l'armée française entrait à Varsovie le 28 novembre; elle y futaccaeillie par des cris de joie et les acclamations de tout le peuple. Les soldats français compriréet tous que les Pulonis étaient leurs frères, et de là peut-être data cette confraternité d'armes entre la France et la Pologne qui fui chèz nous partie des croyances populaires et nationales. Les corps de Murat et de Davoust suivirent l'avant-garde, et traversèrent la Vistule. Enfin l'empereur transporta, le 19 décembre, son quartier-général à Yarsovie.

Les troupes françaises ne tardèrent pas à rencontrer les Russes. Le général Berningsen couvrait Pulstuck avec quarante mille hommes. Attaqué par Lannes le 26 décembre, il fut obligé de battre en retraite après une bataille vivement disputée qui dura tont le jour. Le général russe profita de la nuit pour se retirer. L'armée française prit alors des quartiers d'hiver. En janvier 1807, Bernardotte, avec son corps, était à Elbing, appuvé à la mer; Nev avait son quartier général à Gilgenburg ; Lefebyre était derrière lui à Thorn, gardant les parages de la Vistufe ; Soult avait son corps rangé sur la petite rivière d'Omulew; enfin, les corps de Davoust, de Lannes, d'Augereau, étaient échelonnés de Pulstuck à Varsovie. La garde et la cavalerie étalent concentrées à Varsovie. Toutes ces troupes formaient ensemble environ cent dix mille hommes. Le reste de l'armée était occupe à garder la Prusse, à conquérir les places de la Silésie, de la Poméranie prussienne et suédoise, et à paralyser les troupes suédoises. On croyait passer ainsi l'hiver, et attendre le printemps; mais les Russes ne nous le permirent pas.

Beroingaen venit d'être nommé genéral en chef; il avait reçu des renforts qui pontnient son armée à près de cent mille hommies, sans compter un corps prussien de quinze mille hommies, seul debris échappé aux désastres de la campagne précédente. Il résolut de se porter sur le corps de Ney, de l'éenser, de coupér ainsi notre gauche, d'accrder Bernardotte à la mer et de le forcer à se rendre; essuite il se proposait de forcer le passage de la Vistule à Thorn, et, s'appùyant sur les places de Dantzig, de Grandentz et de Collerg, encore occupées par des garnisons prussiennes, de transporter le siègre de la guerre dans la Prusse occidentale, et de forcer l'empereur à repasser la Vistule.
On eut connaissance des mouvements de l'ennemi des le 24 janvier 1807. L'empereur aussitét ordonna de concentrer ess troupes : les corps de Soult, Lannes, Davoust, Murat, Bessières et sa garde s'échelonnèrent sur la route de Varsovie à Komisberg.
Bernadotte reçut l'ordre d'attirer l'ennemi dans la direction de Thorn, pendant que l'empereur se portail lui-même en avant pour couper l'armée russe.

Pendant ce temps les Russes avaient attaqué Bernadotte, mais sans pouvoir l'entamer. Celui-ci commença le mouvement qui lui était commandé pour attirer l'ennemi sur Thorn. Mais il arriva alors un de ces événemens qu'on ne peut prévoir. Une dépêche adressée à l'empereur fut prise par les Cosaques, avec l'officier qui en était porteur. Berningsen apprit ainsi les projets des Francais: il cessa aussitôt de suivre Bernadotte et se mit en retraite. Il indiqua comme point de ralliement à ses colonnes la ville d'Eylau, en avant de Kœnisberg ; c'était aussi sur ce point que marchait l'armée impériale. Le 7 février, Soult attaqua un corps russe posté en avant d'Eylau, et le força de reculer. On se battit dans la ville ; les Russes défendirent le terrain pied à pied , mais ils furent obligés de se retirer. L'empereur porta son quartiergénéral dans la ville qu'ils venaient d'abandonner. Le lendemain matin, 8, commença la sanglante bataille connue dans l'histoire sons le nom de bataille d'Eylau. Les Russes étaient réunis au nombre de quatre-vingt mille hommes; les Français n'en avaient pas plus de soixante-hnit mille en ligne, et ils avaient à combattre, outre l'ennemi, contre un climat auquel ils n'étaient pas habitués et un vent glacial de nord-est qui leur soufflait par momens à la figure, des orages de neige qui dérobaient à leur vue les lignes ennemies. Voici le bulletin de cette affaire. On commence par y raconter le combat du 8.

## Combat d'Eylau.

A un quart de liene de la petite ville de Preussich-Eylau est un plateau qui défend le débouché de la plaine. Le maréchal Soult

U IIII Čork

ordonna au quarante-sixième et au dix-huitième régiment de ligne de l'enlever. Trois régimens qui le défendaient furent culbutés ; mais, au même moment, une colonne de cavalerie russe chargea l'extrémité de la gauche du dix-huitième, et mit en désordre un de ses bataillons. Les dragons de la division Klein s'en apercurent à temps; les troupes s'engagèrent dans la ville d'Evlau. L'ennemi avait placé dans une église et un cimetière plusieurs régimens; il fit là une opiniare résistance, et, après un combar meurtrier de part et d'autre, la position fut enlevée à dix heures du soir. La division Legrand prit ses bivouacs au-devant de la ville, et la division Saint-Hilaire à la droite; le corps du maréchal Augereau se plaça sur la gauche. Le corps du maréchal Davoust avait, dès la veille, marché pour déborder Eylau, et tomher sur le flanc gauche de l'ennemi s'il ne changeait pas de position. Le maréchal Ney était en marche pour le déborder sur son flanc droit. C'est dans cette position que la nuit se passa.

## Bataille d'Eylan.

- A la pointe du jour l'ennemi commença l'attaque par une vive canonnade sur la ville d'Eylau et sur la division Saint-Hilaire.
- L'empereur se porta à la position de l'église, que l'ennemi avait tant défendue la veille. Il fit àvancer le corps du marchal Augereau, et fit canonner le monticule par quarante pieces d'artillerie de sa garde. Une épouvantable canonnade s'engagea de part et d'autre.
- L'armée russe, rangée en colonnes, était à demi-portée de canon; tout coup frappait. Il parat un moment, aux mouvemens de l'ennemi, qu'impatienté de taut souffrir, il voulait déborder notre gauche. Au même moment, les tirailleurs du maréchal Daroust se firent entendre, et arrivèrent sur les derrières de l'armée ennemie; le corps du maréchal Augerena déboucha en même tempsen colonnes pour se porter sur le centre de l'ennemi, et, partageant ainsi son attention, l'empécher de se porter tout entier contre le corps du maréchal Daroust. La division Saint-

Hilaire déboucha sur la droite, l'une et l'autre devant manœuvrer pour se réunir au maréchal Davoust. A peine le corps du-maréchal Augereau et la division Saint-Hilaire eurent-ils débouché, qu'une neige épaisse, et telle qu'on ne distinguait pas à deux pas, couvrit les deux armées. Dans cette obscurité, le point de direction fut perdu, et les colonnes, s'appuyant trop à gauche, flottèrent incertaines. Cette désolante obscurité dura une demiheure. Le temps s'étant éclairci, le grand-duc de Berg, à la tête de la cavalerie, et soutenu par le maréchal Bossières à la tête de la garde, tourna la division Saint-Hilaire, et tomba sur l'armée ennemie; manœuvre audacieuse s'il en fut jamais, qui couvrit de gloire la cavalerie, et qui était devenue nécessaire dans la circonstance où se trouvaient nos colonnes. La cavalerie ennemie, qui voulnt s'opposer à cette manœuyre, fut culbutée; le massacre fut horrible. Deux lignes d'infanterie russe furent rompues; la troisième ne resista qu'en s'adossant à un bois. Des escadrons de la garde traversèrent deux fois toute l'armée ennemie.

» Cette charge brillante et inouie, qui avait culbuté plus de vingt mille hommes d'infanterie, et les avait obligés à abandonner leurs pièces, aurait décidé sur le champ la victoire sans le bois et quelques difficultés de terrain. Le général de division d'Hautpoult fut blessé d'un biscaven. Le général Dalbmann, commandant les chasseurs de la garde, et un bon nombre de ses intrépides soldats, moururent avec gloire. Mais les cent dragons, cuirassiers ou soldats de la garde, qu'on trouva sur le champ de bataille, on les y trouva environnés de plus de mille cadayres ennemis. Cette partie du champ de bataille fait horreur à voir. Pendant ce temps, le corps du maréchal Davoust déhouchait derrière l'ennemi. La neige, qui plusieurs fois dans la journée obscurcit le temps, retarda aussi sa marche et l'ensemble de ses colonnes. Le mal de l'ennemi est immense; celui que nous avons éprouvé est considérable. Trois cents bouches à feu ont vomi la mort de part et d'autre pendant douze heures. La victoire, longtemps incertaine, fut décidée et gagnée lorsque le maréchal Davoust déboucha sur le plateau et déborda l'ennemi, qui, après

avoir fait de vains efforts pour le reprendre, battit en retraite. Au même moment, le corps du maréchal Ney débouchait par Altorff sur la gauche, et poussait devant lui le reste de la colonne prussiepue échappée au combat de Deppen. Il vint se placer le soir au village de Schenaditten, et par là l'ennemi se trouva tellement serré entre les corps des maréchaux Ney et Davoust, que, craignant de voir son arrière-garde compromise, il résolut, à huit heures du soir, de reprendre le village de Schenaditten. Plusieurs bataillons de grenadiers russes, les seuls qui n'eussent pas donné, se présentèrent à ce village; mais le sixième régiment d'infanterie legère les laissa approcher à bout portant, et les mis dans une entière déronte. Le lendemain, l'ennemi a été poursuivi jusqu'à la rivière de Frischling. Il se retire au-delà de la Prégel. Il a abandonné sur le champ de bataille seize pièces de canon et ses blessés; toutes les maisons des villages qu'il a parcourus la unit en sont remplies.

s Le marechal Augereau a été blessé d'une balle. Les généraux Desjardins, Heudelet, Lochet, ont été blessés. Le général Corbineau a été enlevé par un boulet. Le colonel Lacuée, du soixante-troisième, et le colonel Lemarois, du quarante-troisième, ont été utes par des Loulets. Le colonel Bouvières, du onzième régiment de dragons, n'a pas survécu à ses blessures. Tous sont morts avec gloire. Notre perte se monte exactement à mille neud cents morts, et à cinq mille sept cents blessés, parmi lesquels un miller, qui le sont grièvement, seront hors de service. Tous les morts ont été enterrés dans la journée du 10. On a compté sur le champ de bataille sept mille Russes.

Ainsi l'expédition offensive de l'ennemi, qui avait pour but de se porter sur Thorn en débordant la gauche de la grandé armée, lui a été funeste. Douze à quinze mille prisonniers, autant d'hommes hors de combat, dix-huit drapeaux, quarante-cinq pièces de canon, sont les trophées trop chèrement payés sans doute par le sang de fant de braves.

De petites contrariétés de temps, qui auraient paru légères dans toute autre circonstance, ont beaucoup contrarié les combi-

naisons du général français. Notre cavalerie et notre artillerie oin fait des merveilles. La garde à cheval s'est surpassée; e'est: beaucoup dire. La garde à pied a été toute la journée l'armé au bras, sous le feu d'une épouvantable mitraille, sans tirer un coup de fasil in laire auteun mouvement; les circonstances n'oul point ét telles qu'elle ait du donner. La blessuré du marchét dugereau a été aussi un accident défavorable, en hissant pendant le plus fort de la mélée sou corps d'armée sans chef capable de le ditige.

- Ce récit est l'idée générale de la bataille. Il s'est passé des faits qui honorent le soldat français; l'état-major, s'occupe de les recueillir.
- La consommation en munitions à canon a été considérable;
   elle a été beaucoup moiodre en munitions d'infanterie.
- » L'aigle d'un des bazillons du dix, huitième régiment ne s'est pas retrouvée; elle est probablement tombée entre les mains de l'ennemi. Ou ne peut en faire un reproche à ce régiment; c'est, dans la position où il se trouvait, un accident de guerre: toutefois l'empereur lui en rendra une autre lorsqu'il aura pris un drapeau à l'ennemi.
- Cette expédition est terminée; l'ennemi battu et rejeté à cent lieues de la Vistule. L'armée va reprendre ses cantonnemens, et rentrer dans ses quartiers d'hiver. » (LVIII° bullețin.)

La publication de ce bull-tin produisit en France un effet facheux. Ou était depuis long-temps habitué à des succès plus déciaifs, moins disputés et moins chèrement achets. On disait que note pertre-feit était bien supérieure à celle que l'on avouait. Il est certain que dans le bulletin on s'était trompé même surcelle des Russes; elle fut beaucoup plus considérable, suivant les rélations russes clles-mêmes. Peut-être aussi en avait-on diminué le chiffre afin de pouvoir avec plus de probabilité dissimuler la nôtte. Quoi qu'il en soit, l'opinion fut profondément émue à Paris; les fonds publics éprouvèreut une baisse notable. L'historien se deman le cepen lant d'où vient que l'armée russe, si facilement vaiocne à Austerlitz, présenta une résistance si acharsée à



Eylau. La rigueur du climat, l'état du ciel le 8 février, l'avantage de combattre en plaine dans une position égale, ne suffischt pas pour expiquer cette différence. La vérite ést que l'infériorité des Russes, sous le rapport milifaire, était largement compensée par la supériorité du sentiment moral qu'on avait excité dans le cœur du soldat. Le czar, en sa qualité de primat de l'église grecque, ávait eu recours aux moyens de la religion pour exalter le courage de ses soldats. Ceux-ci combattaient pour mourir avec toute l'energie que donne la foi, tantis que les nôtres n'étaient soujenns que par le sentiment de l'honneur national.

Cette résistance des Russes fit pens r à Paris que le succès de la campagne était loin d'être assuré. On spécula sur les éventuatités d'un revers. D'un autre côté, le mécontentement public réveilla les faibles restes du parti républicain qui subsistait encore.

Le général Mallet, dejà soupçonné d'avoir eu consaissance d'un projet d'eulèrement du premier consul à son passage à Lyon pour Marengo, encore plus suspect pour avoir osé voter contre l'empire et en avoir cerit même à Bonaparte, était à Parsa en état de réforme. Il voyair plusieurs sénateurs. Il táchait en outre de faire de la própagande et de grouper des hommes résolus. Il les entretenait de la possibilité de rétablir la République par un sénatus-consulte. Le préfet de police, instruit de ses démarches, le fit arrêter. On l'inserrogea : il ne dit rien. L'empereur, ne voulant pas ébruiter cette affaire, ordonna que Mallet fat détenu dans une prison d'état.

Cependant en Pologne plusieurs généraux, parmi lesquels on cite Berthier et Murat, sollicitèrent Napoléon afin qu'il repassat la Visule; mais l'empereur sentit que ce serait porter une atteinte grave à l'opinion qu'il lui importait de donner à l'Europe de ses forces. Il ordonna au contraire au général Lefebvre d'assièger et de, prendre Dautzig, Cette ville renfermait une garnison de dix huit mille hommes, Russes et Prussiens. Le corps de Lefebvre n'ésit pas plus nombreux. Cependant la tranchée fut ouverte la nuit du 14° au 2 avril; la place capitula le 21 mai; la garnison l'évacan le 27, et alla rejoindre Larmée coalisée après avoir

prêté serment de ne point servir pendant un an contre hous. L'empereur récompensa Lefebvre en le nommant duc de Dantzig.

La reddition de cette ville était un événement des plus heureux poir la France. L'armée russe avait été réorganisée et frenifée; l'empereur Alexandre y était desa personne. Il avait misson ses ordres environ cent quatre-vingt mille hommes, sans compter les Prussiens. Le corps principat destiné à agir offensivement ne montait pas à moins de cent trente mille hommes. L'armée française avait aussi été renforcée; elle comptait environ cent soixante-dix mille combattans réunis, mais l'ennemi l'ignorait.

Les Russes prirent les premiers l'offensive. Ils commencèrent un mouvement semblable à celui qu'ils avaient tenté dans l'hiver. Ils croyaient surprendre leurs adversaires; mais ils forent eux-mêmes surpris par une manœuvre analogue à celle qui les avait dejà forcés de reculer avant la bataille d'Evlau. Le premier engagement entre les deux armées eut lleu , le 10 julo , à Heilsberg, sur l'Alle. Il s'agissait pour les Français de rejéter l'ennemi sur la rive droite de cette rivière, afin de posséder la rive gauche, ce qui les mettait à même de les prévenir à Kœnisberg. Le combat de Heilsberg, quoiqu'il ne fût qu'une affaire secondaire dans l'ordre des opérations méditées à l'avance : recut cenendant le nom de bataille, à cause des pertes considérables qu'éprouvèrent les deux armées. Le résultat fut favorable aux Français; les Russes furent rejetés sur la rive droite avec une perte double de la nôtre, trois mille morts et neuf mille blessés. Après cet échec , il ne restait ait général russe Beningsen qu'un . moyen de ressai ir la route de Kæ-isberg et de nous la disputer; c'était de se hater d'arriver à Friedland, et de traverser l'A le sur le nont de cette ville, de manière à ressaisir la rive gauche. C'est ce qu'il fit. Il déboucha, le 15 juin, par cette place, espérant prendre l'armée française en flanc et l'attaquer partiellement. Mais il tronva la ville occupée par na régiment de cavalerie légère du corps de Lannes. Alors, cramnant d'être prévenu et fittaque avant

d'avoir fait passer assez de troupes, il s'empressa de faire detiler son armée, et la déploya en avant de Friedland. Pendant ce temps la cavalerie française se retirait sur Eylan et annonçait au maréchal l'arrivée des masses einemiles. Lannes aussitot porfit son corps sur Friedland. Il lui fit occuper une chaîne de collines à deux lieues de la ville, et envoya un message à l'empereur. Tous ces inoavemens current lieu le même jour, 15 juin. Le lendemain Napoléon lui-même était arrivé avec sa garde, les corps de Ney et de Mortier; la plus grande partie de la journée du 14 se passa en préparatité et en dispositions. La bataille ne coinmença qu'a cinq heures de l'après-midi. Voici quelle était la position de l'ennemi,

Friedland est en plaine, sur la rive gauche de l'Alle. Elle est située dans un coude de cette rivière dont le retirant était du côté des Russès. Ce reutrant s'onvrait peu à peu du côté des Français. Le fond de cette anse était si étroit qu'il était rempli en partie par la petite ville de Friedland, et en partie par une prairie basse, coupée par un long étaing qui allait de la villé se jeter dans l'Alle après avoir fait tourner plusieurs mooilins. Le seul pont par lequel, en cas de défaite, les Russes pussent passer sur la rive droite était dans Friedland. Or, Bennegsen avait cominis l'imprudence de ranger son armée en bataille dans la plaine en avant de cette position, la courrant tout émière avec sa ganche, et étendant fort loin sa droite les fong de la rivière vers Komisberg. Il était évident que si la gauche et le centre de cette armée étaient enfoncés, toute la droite était coupée et perdue.

L'empereur, en effet, fit sès dispositions pour enfoncer la gatché. Ney fut chargé de caté opération. Lannes dut attaquer le centre. Toute la cavalerie fut massée de manière à chargér la droite de l'ememi lorsque, inquiet de la situation de son centre, il essaierait de se mettre en retraile.

La bataille commença à cinq heures de l'après-inidi. Une salve d'artillerie urée au quarrier-genéral de Nopoléon en donna le 35-gnal. Ney aussiot, protégé par une artillète formalable, aborda la gauche de l'ememi et le reloula dans l'anse occupe par Friedland et les étangs. L'ememi fit lous ses efforts jour resissisir sa

position. On se battit péle-méle; une partie de la gauche réussit à faire rétraite. Mais les Français qui la suivaient s'emparérent de la ville, et mirent le fen au pont. En ce moment la droite des Russes arriva à son tour pour passer; Ney tint ferme dans la ville, pendant que Lannes pressit l'ennemi sur le flanç et que la cavalerie le chargeait en queue. Le désordre devint effroyable; les Russes se précipitérent dans la rivière, abandonnant armes et canons. A loui heures du soir tout était terajné: l'armée russe était détroite. Les Français entrêrent à Konisberg le 16, et le 19 à Tilsit sur le Nièmen. Dans cette marche en avant ils ne rencontrépent plus d'ennemis, mais seulement des blessés et des prisonniers à fecueillir, et partout les traces d'une retraite précipitée.

Le 19, l'empereur Alexandre fit demander à traiter d'un armistice; il fut signé le 22. Les deux empereurs eurent une entrevue le 25, sur le Niemen, où ils jetèrent les bases de la paix. Le roi de Prusse vint lui-même rendre visite à Napoléon, et bientôt la reine de Prusse vint rejoindre son époux. Najoléon fut carrossé par tous ces princes; il ne put résister à leurs demandes; il voulut se conduire comme s'il eût été l'un d'eux et gagner leur amitié. Il fut généreux après la victoire.

Il ne retira à la Prusse que les provinces polonaises, Il les donna qu roi de Saxe, sous le nom de grand-duché de Varsovie; il rendit à la ville de Dantzig son indépendance première. Il traina aussi dans l'intérêt de la Turquie; les hostilités devaient cesser entre la Ruissie et la Porte; les troupes russes devaient évauer entre la Moldavie; un district de la Pologne prussienne était cédé à la Russie, « alin d'établir des limites naturelles entre cet empire et le duché de Varsovie. » On rendait leurs états aux doncs de Sax-Colourg, d'Oldenbourg et de Mecklenbonrg-Schwerin. Enfin la Prusse renonçait à tont ce qu'elle possédait entre l'Elbe et le Rhin. La paix fut signée avec la Russiele 7 juillet, et avec la Prosse le 9. Tont étant terminé, les princes ae séparèrent. Napoléon était de retour à Paris le 27 juillet.

On vit avec peine en France ces dispositions politiques. On blama universellement l'empereur de n'avoir pas rétabli la Po-



logne. C'était une faute grave, disait on avec raison, de ne pas avoir profité de l'occasion pour se créer dans le Nord un allié puissant, dont la fudèlité et le dévouement à la France n'enssent jamais été douteux, et dont la situation d'ailleurs était telle, que les Russes n'eussent pu faire un mouvement offensif vers le midi sans m'enneer son existence.

C'était, selon nous, une faute non moins grave, après avoir fait tant de mal à la Prusse, d'avoir laisse subsister ce royaume, et, de plus, de l'avoir rendu à son ancien maître. On l'avait trop maltraité pour espérer jamais l'avoir pour ami. On était certain d'avoir en lui un ennemi qui ne garderait que par crainte l'alliance qu'on lui imposait, et qui serait toujours attentif, toujours prét à saisir ou à faire naître l'occasion de venger ses revers, et de ressaisir ce qu'on lui avait arraché. En laissant ce royaume à l'ancienne famille royale, on rendait cette hostilité héréditaire comme le trône. Enfin , puisqu'on ne voulait pas effacer de la liste des dynasties européennes les successeurs des margraves de Brandebourg, pourquoi leur avoir laissé six millions de sujets? pourquoi ne pas leur avoir ôté la Silésie, et ne pas avoir donné cette province à la Pologne, etc. ? Pourquoi ne pas avoir agrandi le Danemarck, qui, par cet acte de munificence, fût devenu notre allié fidèle : pourquoi ne pas l'avoir agrandi du Meklenbourg, de la Pomeranie, etc.? Puisque Napoléon prétendait, au dix-neuvième siècle, renouer la succession impériale des Romains, puisqu'il s'attribuait les titres de Cesar et d'Auguste, il eut du pousser l'imitation audelà de ces vaines traditions. Il devait prendre pour modèle la politique qui les rendit maîtres du monde. Or jamais ceux-ci ne pardonnaient à un ennemi vaincu.

On a dit, pour justifier ces dispositions impolitiques, que l'empereur craignait une rupture avec l'Autriche. Telles étaient en cffet les conséquences du système qu'il avait adopté, que la paix un reposait que sur les dispositions bienveillantes des cours, et non sur l'intérêt et la reconnaissance des peuples : ainsi il avait été obligé, pendant la dernière guerre de Pologne, de lasses une partie de ses forces inactives; il avoit fallu conserver en Italie un corps d'armée considérable, pret à agir contre l'Autriche, ll avait aussi fallu conserver un corps d'armée d'observation en Ponieranie. Il est vrai que les Suédois battus avaient conclu un armistice : mais ils pouvaient le rompre à tout instant. En conséquence: Brune, avec une armée composée de trois divisions frança ses, de quatorze mille Hollandais, et du contingent espagnol, était resté en Poméranie. D'un autre côté , Napoléon avait tout à redouter de l'activité de l'Angleterre. Celle-ci lui suscitait încessamment des ennemis. On a vu que l'Espagne avait été sur le point de s'armer contre lui. Pendant que l'on combattait en Pologne; on s'était battu dans les Calabres. Il avait fallu y apaiser une insurrection, et repousser un débarquement de troupes anelo-siciliennes. Il eût été besoin d'une armée française à Constantinople et en Egypte. Une flotte angla se était venue menaçer la capitale de l'empire ottoman; on voulait forcer le sultan à renoncer à la guerre contre les Russes. L'ambassadeur français Schastiani rendit, en cette circonstance, un service signale à la Porte. Il se mit à la tête des troupes turques : Il fit armer les forts, et réussit à repousser la flotte anglaise, et à lui faire éprouver de graves avaries. D'un autre côté, les généraux anglais Mackensie et Fraser debarquaient en Egypte, s'emparaient t'Alexandrie et de Rosette. Ce fut la l'origine de la fortune de Méhémet-All. Ce paclia assaillit couragensement les Anglais, avant qu'ils enssent en le temps de s'établir : il leur causa des pertes considérables, et les força à capituler. Débarques le 13 mars, les Anglais rémonièrent sur leurs vaisseaux le 49 avril.

D'empereun arriva assez à trimps à Paris pour ouville la session de 1807, le 16 août. Il pouvait admonéer que la Francé fravait puis que quatre tenemis avoirés. La Suide, le Portugal, la Suide et l'Angleterre; mais il ne parla que des succès qu'il venait d'obtenir, et the la boinée atdation de l'à ministration ricéreure. Il vie donnée pas ménité à souprobleme qu'il hindulat un changement dabis la Constitution. Il voidait eine abolir le tribubat.

On ne donna connaissance au tribunat et au corps legislatif du sénatus consulte qui prononçait cette suppression, que le joul

même de la clôture de la session, le 18 septembre 1807. Cependant ce sénatus-consulte avait été délibéré le 19 août précédent: En voici le texte :

## SÉNATUS CONSULTE DE 19 AOUT 1807.

- « Ahr. 1". A l'avenir, et à compter de la fin de la s'ession qui và s'ouvrir, la discussion préalable des lois, qui est faite par les sections du tribulist, le sera jendaint la durée de chaque s'ession par trois commissions du corps législatif, sous le titre : la prémière de commission de législatifoit civile et criminelle; la seconde, de commission d'addifinistration intérieure; la troisième, de cominission des finances.
- i 2. Chacine de cès comitissions dellibérera séparémient et sans assistants elle serà compose de sept membres nomities par le corps legislatif, du serunt secret et à la majorité absolue des voix. Le président serà nominé par l'empereur, soit parmi les membres de la commission, soit parmi les autres membrés du corps lévislatif.
- 5. La forme du scrutin sera dirigée de manière qu'il y ait, autant qu'il sera possible, quaire jurisconsultes dans la commission de législation.
- 9. 4. En cas de discordance d'opinions entre la section du conseil d'état qui aura rédigé le projet de loi et la commission compétente, du corps législatif, faine et l'autre se réuniront en conférence sous la présidence de l'archi-chancelier de l'empire, ou de l'archi-trésorier, suivant la nature des objets à examiner.
- 5. Si les conseillers d'état et les membres de la commission du corps législatif sont du même avis, le président de la commission sera entendu après que l'orateur du couseil d'état aura exposé dérant le corps législatif les motifs de la loi.
- 6. Lorsque la commission se décidera contre le projet de loi, tous les membres de la commission auront la faculté d'exposer devant le coroa législatif les motifs de leur opinion.
  - . 7. Les membres de la commission qui auront discuté un pro-

jet de loi seront admis, comme les autres membres du corps légis'atıf, à voter sur le projet.

- . 8. Lorsque les circonstances donneront lieu à l'eximen de quelque projet d'une importance particulière, il sera loisible'à l'empereur d'appeler dans l'intervalle de deux sessions les membres du corps législatif nécessaires pour former les commissions, lesquelles procéderont de suite à la discussion préalable du projet. Ces commissions se trouveront nommées pour la session prochaine.
- . 9. Les membres du tribunat qui, aux termes de l'acte du senat conservateur en date du 17 fructidor an x, devaient rester jusqu'en l'an xvii, et dont les pouvoirs avaient été, par l'article 89 de l'acte des Constitutions de l'empire du 28 floréal an xis, proroges jusqu'en l'an xxi, correspondant à l'année 1812 du calendrier grégorien, entreront au corps législatif, et feront partie de ce corps jusqu'à l'époque où leurs fonctions auraient dû cesser au tribunat.
- 10. A l'avenir nul ne peurra être nomme membre du coros législatif à moins qu'il n'ait QUARANTE ANS accomplis (1), >

Cette communication ne donna lieu à aucune apparence de résistance. Le président du tribunat, Fabre de l'Aude, répondit aux orateurs du gouvernement que le corps auguel ils s'adressaient « recevoit avec respect et confiance le sénatus-consulte oui conférait ses attributions au corps législatif. » Et, quent au tribunat lui-même, il décida, sar la proposition de Carion-Nisas, qu'une députation irait e porter aux pieds du trône une adresse qui frappat les peuples de cette idée que les tribuns » avaient recu l'acte du sénat sans regret pour leurs fonctions politiques, sans inquiétude pour la patrie, et que les sentimens d'amour et de dévouement pour le monarque, qui avaient



anime le corps vivraient éternellement dans chacun de ses

<sup>(1)</sup> Cette disposition, introduite furtivement dans le sénatus-consulte, ne fut appuyée d'aucun moti/ par les orateurs du gouvernement, ni devant le tribunet, ui devant le corps législatif.

nembres. » Ainsi le tribunat alla remercier le pouvoir di coup qu'il voulait bien lui donner. Le sénaus-consulte dont il s'agit fut lu le même jour au corps législaité, par le conseller d'état qui venait clore la session. Il y fut reçu comme un accroissement de pouvoir : « La majesté des assemblées nationales, s'errand » homme; ces enceintes, naguère acçoutumées à tant de clameurs, s'étonnaient de leur silence, et ce silence va cesser. Celui qui fit taire toutes les factions ne vent point que des voix respectueuses, mais libres, soient plus long-temps enchainnées. Rendons-nous dignes d'un tel bienfait! » On s'en rendit digne : on ne parla pas davantage; les dispositions de l'arrêté sénatorial ne le permetuaient d'ailleurs pas.

Le sénatus-consulte du 19 août ne fut appliqué que dans la session de l'an vin. Les travaux de l'an vu eurent lieu dans la forme ordinaire, c'est-à-dire que les projets du gouvernement furent présentés au corps législatif, de là adressés au tribunat, où ils étaient discutés, puis du tribunat renvoyés au corps législatif pour êne convertis en lois.

Les résultats les plus importans de cette session furent le vote du budget, le Code de commerce, quelques corrections an Code civil, et la création de la cour des comptes. Le Code de commerce fut adonté en cinq séances du coros législatif. les 10, 11, 12, 14 et 15 septembre. Parmi les corrections faites au Code civil, la plupart étaient sans importance; elles consistaient dans quelques changemens de dénominations, et dans la suppression des dates républicaines; une seule était grave, en ce qu'elle introduisait dans la loi civile la disposition principale sur laquelle renosait l'institution des majorats. Elle portait que les biens libres formant la dotation d'un titre héreditaire pourraient être transmis héréditairement. Ainsi l'empereur déiruisait, autant que possible, le principe d'égalité qui formait la perfection du Code civil. Chose remarquable! on a fait à Napoleon l'honneur d'une légis'at on dont les principes avaient etc posés par les assemblées révolutionnaires. Un travail de classifi-

cation et de rédaction a été glorifié en lui comme une œuyre de création! et personne n'a observé que le principe d'égalité, qui fait le mérite de ce code, était tellement loin de sa pensée, que ce fut lui-même 'qui y porta la plus grave et la plus directe atteinte par son institution des majorats. Évidemment, s'il avait eu la parfaite intelligence de ce qui constitue le fond de cette loi. s'il n'avait pas en un esprit contraire, il n'aurait jamais consenti à en renverser l'économie tout entière. L'opinion en France était, au reste, tellement opposée au système des majorats, que peu de gens en profiterent. Si l'on met de côté les majorats que Napoléon crea lui-même, et la noblesse qu'il institua, il n'y eut que trèsneu de personnes qui solficitèrent de leur propre monventent un avantage de ce genre. Les majorats formés sous l'empire. de biens particuliers, ne s'elevèrent qu'au nombre de deux cent douze, représentant un revenu de 1,885,922 francs. L'imporsance des affaires ouropéennes ne permettait guère à l'attention publique de s'attacher aux travaux du corps législatif; elle était incessamment occupée de faits militaires et politiques. En effet, le 19 août 1807, Brune entrait dans Stralsund, dont il chassait les Suédois; le 5 septembre, il prepait l'île de Rugen par capitulation, et achevait ainsi la conquête de la Poméranie suédoise. Depuis que les Français stationnaient dans cette dernière contrée. le roi de Danemarck avait concentré ses troupes sur la frontière de ses états pour en gargotir la neutralité. Il s'y était rendu de sa personne dans les premiers jours d'août. Les Anglais profitérent de son éloignement ainsi que de celui de son armée pour attaquer Copenhague. Ils désiraient vivement posséder cette ville, qui les eût rendus maîtres de l'entrée de la Baltique, et mis en quelque sorte sous leur sujétion la Suède et la Russie. Ils voulaient de plus, dirent-ils, détruire une flotte qui pouvait servir à la France. Ils étaient en pleine paix avec le Danemarck : mais l'intérêt de leur politique l'emporta sur les devoirs que leur imposait le droit des gens. Une flotte de 54 bâtimens vint jeter l'ancre devant Copenhague, et débarqua du 15 au 16 août environ vingt mille hommes à trois milles de cette ville, La place fut

à plusieurs reprises somnée de se rendre; cette indigne proposition fut autant de foir rejetée. Les Anglais commencierant alors le hombardement de la ville et du port. Enfin la ville étapt menache d'une entière dispruction, après avoir supporté pendant ciqui jours le fru le plus violent, le général commandant la place covoya un parlementaire proposer un armistice pour traiter une capitulation. Les Anglais ne consentirent à cesser les bossitités qu'à condition d'entrer de suite en possession de la flotte, des arsenaux et de la citadelle. Leur demande fut accordées la capitulation fut signée le 7 septembre. Get attentat, qui indigna jonte l'Entrope, donns à la France l'alliance du Danemarck. Ge royaume nous resta fidèle jusqu'au dérnier moment, même dans nouvers.

Pendant ce temps, l'empereur de Russie refussit sous divers prétextes d'évacuer la Moldavie et la Valachie, et se monfrait fièle aux conventions dans la voie qui convenait à ses intéréts. Il commençait la guerre contre la Suè-le pour la forcer, disait-il, à faire la paix avec Napoléon; il faisait entre une armée en Fin-lande. C'est de cette époque que date la possession de cette province par la Russie. Ainsi ce fut en quelque sorte de l'aveu de Napoléon qu' Alexandre dépouilla la Suè-de et acquit un des agrandissemens les plus utiles à sa couronne et surfont à la streté de sa capitale

Bonaparte se consolait en faisant un roi. Il donna, le 15 novembre, une constitution au royaume de Westphalie, et Jérôme son frère en prit possession le 1<sup>st</sup> décembre. Cet événement était au reste depuis long-temps préru, cari-lavoit fait l'objet d'un article du traité de Tikit. De plus, Bonaparte se préparait dans le siènce à révolutionne pl'Espagne, et faisait envalui le Portugal. Toutes ars pengées pur ce moment étaient tournées de ce côté, assi étaitel peu disposé à faire ancune démarche qui put alti-rer l'alliance dont il avait besoin dans le nord. Il ferma les yeux sur les actes d'Alexandre; ils n'étaient point menaçans pour lui, c'est tout ce qu'il désirait. Il s'occupa aussi à se mettre en sécurifié du côté de l'Autriche; ils s'ogussait de la déterminer à cetter

dans le système continental contre l'Angleterre. Ce fut là, dit-on, le moif de son voyage en Italie. Il patrit de Paris le 16 novembre; il alla visiter Milan et Yenise; il y fut reçu partout avec une pompe triomphale. Peut-être voulai-il encore détourner l'attention de ce qu'il opérait en Portugal et de ce qu'il méditait du côté de l'Espagne. Quoi qu'il en soit, il était de retour à Paris le ter janvier 1808. Ses projets sur la Péninsule étaient alors en pleine voie d'exécution. Nous allons essayer d'en donner une idée dans le chapitre suivant. Nous avons renvoyé à ce moment tout ce que nous avons à dire de l'invasion de Portugal; car dans la pensée de Napoléon cet acte ne faissit qu'une seule et même affaire avec ce qu'il se proposait en Espagne.

## ANNÉE 1808.

Un traité conclu, le 27 octobre 1807, à Fontainebleau, entre la France et l'Espagne, contenait les conventions sulvantes : L'Espagne donnait le passage et les vivres à une armée française chargée d'envahir le Portugal ; elle fournissait elle-même un corps de troupes destine à coopérer dans la même direction. La conquête achevée, on devait disposer des provinces qui composaient le royanme ainsi qu'il suit : la province dite d'entre Duero et Minho était donnée en toute propriété et souveraineté, y compris la ville d'Oporto, au roi d'Étrurie, et érigée en royaume sous le nom de Lusitanie septentrionale; la souveraineté des Algarves et de l'Alente jo était donnée au prince de la Paix. Emmanuel Godov. qui prendrait le titre de prince des Algarves. Ces deux principautés devaient reconnaître le roi d'Espagne pour protecteur. La France gardait sous le sequestre, pour en disposer à la paix générale, la ville de Lisbonne, les provinces de Tras-os-Montès, de Beira et d'Estramadure. En conséquence, la reine d'Estrurie, exerçant la régence pour son fils mineur, devait abdiquer et remettre ses possessions d'Italie entre les mains de l'empereur.

1 courteur

Cette princesse, qui était alors en Italie la seule représentante de la famille d'Espagne, abdiqua en effet pendant le voyage de Napoléon et se retira à Madrid.

Les bases de ce traité étaient arrêtées déjà depuis quelque temps; car on le mettait en exécution avant même qu'il fut signé à Fontainebleau. L'armée de Portugal, commandée par Junot, avait passé la Bidasson le 18 octobre 1807, c'est-à-dire neuf jours avant la signature.

Napoléon avait depuis long-temps le projet d'envahir le Portugal et de mettre ainsi fin à la neutralité que gardait ce royaume, neutralité sans avantage pour la France, et qui conservait aux Anglais le moven de mettre à tout instant le pied sur le continent. Les documens communiqués au parlement de la Grande-Bretagne prouvent que le cabinet de Londres en avait connaissance dès 1806. La guerre de Prusse et de Pologne les avait fait ajourner. Mais, en 1808, Napoléon se proposait sans doute davantage. La conquête du Portugal était un prétexte à l'aide duquel il voulait introduire ses armées en Espagne et s'emparer d'une ligne importante d'opérations. Personne cependant ne paraît avoir été instruit de ses intentions secrètes ; il n'en fit lui-même confidence à personne. Il est fort douteux qu'il en ait pa lé à Alexandre lors de l'entrevue de Tilsitt. Il est probable que l'imprudent appel aux armes du prince de la Paix, pendant la campagne de Phisse, avait rappelé l'empereur à la politique de Louis XIV, et lui avait fait sentir la nécessité d'avoir ses derrières assurés lorsqu'il opérait en Allemagne ou en Pologne. D'un autre côté, les divisions qui agitaient la famille royale d'Espagne lui offraient une occasion qu'il crut habile d'exploiter.

Charles IV, roi d'Espagne, était l'esc'ave de sa femme. Ce'leci était à son tour sous l'influence d'un favori auquel elle s'était complétement abandonnée. C'était Emmanuel Godoy, que la faveur avait étéchercher dans le rang de simple garde du corps et avait élevé à un degré de puissance auquel on avait vu rarement un sujet parvenir. La reine avait fait Godoy prince de la Paix; elle lui avait donné pour femme une cousine germaine de Charles IV et en avait fait ainsi un allié de la famille royale. Enfin, par ses conseils, le roi lui avait concédé le rommandement général des armées et le droit de traiter de la paix et de la guerre.

Un tel excès de faveur, si peu ou si honteusement méritée. avait indigné tous les honnêtes gens. L'héritier de la couranne, Ferdinand, prince des Asturies, partageait à cet égard les sentimens du peuple. Tout le monde se taisait cependant, lorsque Godov, voulant s'allier encore de plus près avec la famille royale, voulut donner pour femme à Ferdinand la sœur cadette de sa femme. Le prince repoussa cette proposition, et, ne sachant où tronver un appui pour résister à l'audace du favori et aux obsessions de la reine, il s'adressa à l'audassadeur de France et fit, par son canal, passer une lettre à l'empereur, dans laquelle il sollicitait sa protection, et le priatt de lui choisir une épouse dans le sein de sa famille. Cette lettre était datée du 11 octobre 1807. Les démarches du prince royal ne furent pas si secrètes que la reine n'en cut bientot connaissance. On fit arrêter le prince roval; on saisit ses papiers. Og y trouva, entre autres, un projet de décret, dans lequel Ferdinand, prenant le titre de roi, donnait au duc de l'Infantado le gouvernement des Castilles. On jugea qu'il avait le projet de s'emporer de la couronne. La reine alors dieta à son mari une lettre dans laquelle le vieux roi , s'adressant à Napoleon, se plaignalt amèrement de son fils, qui, disait-il, avait formé le complot de le détroncr et s'était porté jusqu'à l'exis d'attenter contre la vie de sa mère, Cette missive était datée du 29 octobre 1807. Ainsi l'empereur des Français se trouva constitue arbitre entre le père et le fils. Charles IV ne borna point à cette simple démarche les effets de sa colère. Pousse par les imprudens conseils de la reine et de Godoy, il mit le public dans la confidence des dissensions de la famille royale, Il rendit un décret par lequel il mettait son fils en arrestation et ordonnait de poursuivre ses conseillers ou complices. Puis, reculant devant les suites d'une démarche sevère, il consentit à pardonner à tout le monde, pourvu que Ferdinand fu preuve de repentir et de soumission; et en même temps une junte, composée de onze personnes, fut chargée de juger que les conspirateurs étaient innocens. La junte prononça comme on le désirait ; le prince écrivite ce que l'on lui demandait ; et le 5 novembre 1807, un nouveau décret royal annonça au public que la voix de la nature désarmait le bras de la vengennee. Cependant l'Espagne tout entière prit le parti de Ferdinand; elle sut que l'héritier de la couronne haïssait le favori autant qu'elle; elle apprit que son opinion avait un appui dans la famille royale, et tous les ennemis de Godoy, c'est-à-dire tout le peuple, commencèrent à faire reposer ses espérances sur le prince des Asturies.

Pendant ce temps, le corps d'armée commandé par Junos avait traversé, au pas de course, faisant dix lieues par jour, les provinces espagnoles, et avait pénétré en Portugal. Le 24 novembre il entra à Abrantès. La cour de Lisbonne, effrayée, publia et afficha qu'elle se retirait à Rio-Janeiro; elle s'embarqua on effet le 27, avec environ quinze mille Portugais, qui s'exilaient comme elle. Retenue deux jours par les vents contraires, la flotte mit à la voile le 29. Le même jonr, Junot avec son avant-garde était à deux lieues de la ville. Les autorités vinrent lui faire leur soumission, et le 30 il entra dans la capitale à la tête des soldats qui avaient pu le suivre. Ils étaient à peine quinze cents. Le reste de l'armée, arrêté par la pluie et les mauvais chemins, était resté en arrière, marchant à la débandade. Heureusement la terreur du nom français était si grande, qu'à elle seule elle valait des bataillons. Protégé par l'opinion qu'on avait de nous, Junot prit hardiment, presqu'à lui seul, possession d'une ville de trois cent mille ames, ayant une garnison de quatorze mille hommes; et comme il n'avait pas de cavalerie, il prit pour lui servir d'escorte la cavalerie portugaise. Cependant, peu à peu, ses troupes le rejoignirent. C'était une longue suite de soldats petits, maigres, affaiblis par les marches forcées et la disette, armés de fusils rouillés, n'ayant point de cartouches. Les Portugais, qui s'attendaient à trouver dans les vainqueurs de l'Europe une apparence anssi redoutable que leur nom, furent saisis de honte et de dépit. Napoléon avait eu le tort de composer cette armée de nouvelles

levées. Ces jeunes soldats imberbes étaient sans doute pleins de courage: ils en donnérent bientôt la preuve; mais ils n'avaient ni ces corps robus es qui pe mettent de supporter la fatigue et la faim, ni cet aplomb nilitaire qui en impose aux populations enn-mies.

Ainsi se trouvait réalisée la première partie du traité de Fontainebleau. Le prince de la Paix était impatient de voir mettre à exécution la seconde, qui lui concédait la souveraineté des Algarves : ma s il ne recevait aucune communication sur ce suiet : et cependant, sous le prétexte d'assurer l'occupation du Portugal, de nouveaux corps français entraient en Espagne. Le 22 novembre, le corps de Dupont, fort de vingt-sept mille hommes, avait possé la frontière et était venu occuper Valladolid et Salamanque, Le 9 janvier, Moncey, à la tête d'une force à peu près égale, franchit la Bidassoa et occupa la Biscave. Une autre armée se formait à Perpignan ; le général Duhesme la conduisit en Catalogne, où il entra le 9 fevrier 1808. Ces troupes s'emparèrent, moitié par surprise, moitié à titre d'alliés, des principales places frontières. Og prit ainsi Barcelone , Pampelune , Figuières . Saint-Sebastien, etc. Tous ces mouvemens, que le traité de Fontainebleau ne justifiait pas, étonnèrent et effravèrent Godov : mais telle était la situation de ce favori, qu'il n'osait ouvrir les . veux ni les ouvrir à ses maîtres, et croyait peut-être détourner un grand malheur par un excès de complaisance. Ainsi il ordonna à tous les commandans de place qui montrèrent quelque velléité de se défendre, de céder aux sommations des généraux français. Enfin tout fut éclairci à ses yeux. L'empereur chargea un agent de la cour de Madrid , Izquierdo , d'aller lur signifier que l'intérêt de la France exigeait impérieusement la réunion à l'empire des provinces situées entre l'Ébre et les Pyrénèrs, et d'annoncer qu'il offrait en compensation à S. M. C. la totalité du Portugal. Izquierdo ne horna pas son message à ces communications: il dit à Godov qu'il se croyait a suré que Napoléon médirait de detrôner les Bourbons d E-pagne. Cet avis arrivait trop tard, c'est à-dire lorsqu'il n'était plus possible de penser à opposer la

moindre résistance. On se plaisait entore à douter de la vérité de sa révelation. Néanmoins on repondir, le 10 mars 1808, qu'on consentait à céder à la France la ligne de l'Ébre. C'était accorder ce. qu'on ne pouvait refuser : les troupes fi ançaises l'occupaient déjà et l'avaient dépasée. Elles augmes taient incessamment en nombre. Eufin, le 45 mars, Murat arriva à Burgos, pour prendre le commandement en chef, avec le titre de lieutenant de l'empereur. Et en nême temps l'on appre noit que de nouvelles armées et une partie même de la garde impériale s'acheminait du centre de la France vers l'Espagne.

On ne douta plus alors des projets de Napoléon, Godov proposa à ses maîtres d'imiter la maison de Bragance, et de se retirer dans leurs états d'Amérique. Cet avis fut adopté; mais au lieu de partir incognito, on se prepara à cette fuite comme on se serait préparé à une promenade royale. On fit échelonner des troupes d'Aranjuez à Séville; on rassembla nne escorte nombreuse. Enfin , on donna connaissance du projet au prince des Asturies. Celui-ci réunit aussitôt ses cons illers. Ce fut là qu'on prit le parti d'empêcher le départ et d'exciter une insurrection. Tous les amis de Ferdinand se mirent en mouvement, Suit effet de leurs démarches, soit effet de l'inquiétude générale qui remuait les esprits et qu'excitaient et la marche des Français et le bruit du départ du roi , une multitude considérable du peuple des campagnes et de Madrid était accourue à Aranjuez, On avait fixé le départ pour la nuit du 17 au 18 mars. Le 17 au soir, les troupes et le peuple se mirent en mouvement et occupérent les avenues du Château. Le prince de la Paix fut arrêté le lendemain 18 mars, Charles IV abdiqua en faveur de son fi's, Ferdinand fut proclamé roi d'Espagne à Aranjuez et à Madrid, aux applaudissemens unanimes de la population.

A cette nouvelle, Murat se hara d'arriver à Madrid. Il y fit son entrée le 24, à la tête d'une brigade de la garde impéria'e, d'une division d'infratterie, d'une brigade de cuirassiers ét d'un nombreux train d'artillerie. Le peuple, qui croyait que ces troupes venaient soutenir son nouveau roi, les reçut avec des démonstra-

tions bruyantes d'amitié. Ce fut en effet le même jour que Ferdinand entra à Madrid.

Cependant Murat garda une parfaite neutralité entre le prince qui venait de monter sur le trône et celui qui venait d'en descendre. Il rendit également à l'un et à l'autre les bonneurs royaux. Le vieux roi lui avait fait remettre et parvenir à Napoléon une profestation contre son abdication. Le premier effet de cet acte fat de faire délivrer Godoy et de l'envoyer en France, démarche qui commeça à jeter du mécontentent dans la population qui haissait ce favor i comme l'auteur de tous les maux qui affligeaient l'Espagne.

La situation des affaires dans la Péninsule parut à l'empereur propre à faciliter ses projets, si l'on savait en profiter habilement. Il résolut de ne confier à d'autres qu'à lui-même le soin de les conduire. En conséquence, il partit, le 2 avril 1808, pour Bayonne, sans intention d'aller plus loin; mais on croyait à Madrid qu'il pousserait jusqu'à cette capitale afin de s'entendre avec Ferdinand. On ne fut pas détrompé par le départ du vieux roi et de sa femme qui étaient dejà en route pour les Pyrénées ; on crovait qu'ils se retiraient en France pour y vivre sous la protection de l'empereur, loin des lieux où ils avaient régné. D'un autre côté . Savary déterminait Ferdinand à venir au-devant de Napoleon. Ce prince se mit en route, malgré tous les avis par lesquêls on essava de le retenir; il espérait, ainsi que ses conseillers, disposer Bonaparte en sa faveur. Arrivé à Vittoria, il se trouva au milieu des troupes françaises ; il n'était plus guère maître de se retirer. Cependant il hésita; 'il s'arrêta et écrivit à Napoléon. Gelui-ci lui répondit, le 16 avril, une lettre dans laquelle il v avait textuellement cette phrase: « Si l'abdication du roi Charles » est de pur mouvement ; s'il n'y a pas été forcé par l'insurree-» tion et l'émeute d'Aranjuez, je ne fais aucune difficulté de l'admettre, et je reconnais votre altesse royale comme roi d'Espagne, a (Mémoires de Rovigo, t. III.) Cette réponse, au lien d'arrêter Ferdinand et ses conseillers, les excita au contraire à se rendre à Bayonne. Ils partirent donc le 19 de Vittoria, Le



peuple, plus éclairé par son sentiment et plus habile que les midistres, édipa les traits des mules, arrêta la volture. On triòniphà de cette opposition, et l'on entre le 20 à Bayonne. On indir que Bonaparte, en apprénant son arrivée, s'écria : « Comment ! « il vient? non, cela n'ést pas possible? » Dix jours après, Charles IV et la réine arrivèrent à leur tour à Bayonne. Ainsi, toute la famille rovale d'Espapse était entre les mains de l'empfreur.

Alors commencerent une suite d'entrevues et d'intrigues trop longues à raconter, dont le résultat fut que Ferdinand, cédant aux récriminations, aux menaces et aux ordres de son père et de sa mère, et de plus à la volonté bien exprimée de Napoléon, abdiqua la couronne qu'il possédait depuis si peu de temps, et la remit à son ancien maître. Le vieux roi, à son tour, par un traité du 5 mai 1808, céda tous ses droits à l'empereur. Ferdinand, de son côté, adhéra, le 10, à la cession faite par Charles IV. Son exemple fut suivi par ses frères; ceux-ci renoncèrent aussi. Charles IV avait poussé la complaisance jusqu'à sé rendre complice de toutes les mesures qui pouvaient assurer la soumission des Espagnols. Ses derniers actes royaux furent la nomination du grand-duc de Berg, Murat, pour lieutenant-général du rovaume; et une proclamation qui invitait les Espagnols à traiter les Français en frères. Ce prince ensuite se rendit à Complègne, où il alla vivre en simple particuller. Le prince des Asturies, don Carlos, son frère, et don Antonio, son oncle, se retirérent à Valencay, Ainsi, les Bourbons d'Espagne s'étalent en quelque sorte rendus prisonniers en France.

Leuis ancleas sujets tenàient à l'urs maîtres plas que cens-ci à la couronie. Des que l'on apprit à Madrid que Ferdinand d'ait entre les mains des Français, le jeuple commença à s'enouvoir. Le 2 mai, l'insurrection édata. Les Français qui furent rencontrés isolément futent assassinés. Mais lorsque les troupes furent reunies, le peuple essaya fablement de résister; il fut rapidement dispèrsé. On peut juger, par la perte qu'il éprouva, du peu de ténaite de ses efforts, et de la modération de nos soldais, le conseil de Castillé. Auss le madriese qu'il sublis vir sa con.

duite dans cette circonstance, pôrte la perte des Espagnols à cent quatre morts et cinquante-quarte blessés. Il évalue au contraire le nombre des Français assassinés à plus de cirq ceuts. Le Moniteur présenta ces faits conformément aux exigences de la politique du moment. Il réduisit à presque rien notre perte, et porta celle de la population de Madrid à quelques milliers.

Après avoir opaisé la révolte, on publia une amnistie, ce qui n'empécha pas de faire juger par une commission militaire quelques révoltés pris les armes à la main, et de fusiller ceux qu'elle
condamna. On a dit que c'étaient les Français qui avaient suscité
ce mouvement pour avoir l'occasion d'impose une terreur utile
à leur domination. Cette accusation est absurde. On cherche à se
faire aimer des peuples qu'on veut acquérir, et non à se faire
halr. Les instructions de Napoléon à Murat étaient rédigées dans
ce sens : il y dissit que, si on tirait un coup de fusil, tont était
perdu. D'ailleurs, pourquoi, lorsque la révolté éclata, les Espagnols se trouvèrent-ils tous armés, et les Français au contraire
dispersés de manière qu'un grand nombre périrent assassinés?

Lorsque ces scènes éclatèrent, l'infant don Antoine était encore à Madrid. It était président de la junte chargée de la régence du royaume. Il fut effrayé au point de quitter précipitamienet la ville et de se réfugier à Bayonne. En partant, il écrivit à la junte de gouvernement une lettre qui se terminait par cette phrase étrange : « Adieu , messieurs , jusqu'à la vallée de Josaphat ! »

Murat, lieutenant-général du royaume par le choix de Charles IV, confirmé ensuite par décret de l'empereur, lui succéda naturellement comme président de cette junte. Il lui donna connaissance des évênemens de Bayonne et la consulta sur le choix du nouveau monarque qui devait succéder à la dynastie démissionnaire. Il n'eut pas de peine à la décider à voter dans le sens des désirs de l'empereur. Elle demanda donc, par délibération du 13 mai, Joseph Bonaparte.

Instruit de ces faits et muni de tous les actes par lesquels les Bourbons d'Espagne renonçaient à la couronne et lui cédaient leurs droits, Napoléon convoqua à Bayonne, pour le 13 juin,



une grande junte d'état composée de députés du clergé, de la grandesse et de la bourgeoisie. En même temps, il signa une proclamation au peuple espagnol, dans laquelle il lui promettait d'être le régénérateur de sa patrie.

Tous les désirs de l'empereur a accomplirent d'abord de manière à lui faire espérer le meilleur avenir. La junte qu'il avait convoquée se réunit à Bayonne; elle se montra souple et compaisante; elle alla présenter ses hommages au nouveau roi, qui venait d'accourir de Naples et de resoncer à sa paisible couronne d'Italie pour prendre un trôn Qu'in ne aromettait déjà plus d'être tranquille, On était alors au comméncement de juin. Le cardinal de Bourbon, archevêque de Tolède, adressa, pour son compte, sa renonciation à toute prétention hostile. Epfin, la junte rédigea une constitution calquée sur le modéle de celle de l'an vin. Le 7 juillet, le roi Joseph prèta serment à la nation entre les mains de son président. Le 15 juillet, l'empereur approuva tout ce qui était fait. Le 15, il nomma le grand-duc de Berg, Murat, roi de de Naples. Le 20, il partit pour Paris.

Mais dejà tout avait pris un aspect redoutable en Espagne. Les nouvelles de Bayonne avaient partout soulevé la nation. L'insurrection, d'abord bornée à quelques provinces, était devenue générale dès le mois de juin. Sur tous les points non occupés par l'armée française, le peuple s'était spontanément soulevé. Il déchirait les proclamations et les actes du gouvernement nouveau et massacrait les Français isolés. Des juntes se formaient pour donner une direction au mouvement. Une junte suprême s'installa à Séville et lança une déclaration de guerre. L'armée espagnole, sauf les corps réunis à Madrid, prit partout le parti du penple. Ainsi, les Espagnols enrent tout d'un coup un gouvernement, des généraux et des soldats. Dupont, qui fut envoyé pour occuper l'Andalousie et Cadix, trouva le peuple en armes. Il fallut combattre pour continuer sa marche. Cordoue refusa de le recevoir; elle fut prise d'assaut. Le général français, sous prétexte d'v attendre de nouveaux ordres, s'v arrêta pour piller et frapper des contributions sur ces riches contrées. Ce fut sa première faute; s'il eût poussé vivementen avant, il fût ent é dans Séville que le désastre de Cordone avant épouvantée; il fût sans donte parvenu à temps à Cadix.

Partout les généraux français rencontrèrent, dès le mois de juin, une résistance pareille ou plus grande. Le maréchal Moncey, chargé de s'assurer de Valence, eut d'abord à combattre une armée de dix mille insurgés qu'il mit en déroute le 24; puis il trouva la ville disposée à se défendre. Il l'attaqua vainement. se fit tuer deux mille hommes sur sept mille qu'il commandait, et se mit en retraite le 29. En Castille, en Catalogne, en Aragon, en Galice, l'insurrection avait les armes à la main. On se battait partout, partout on rencontrait des rassemblemens qu'on faisalt reculer sans les détruire. Lefebyre-Desnouettes, charge, avec six mille hommes, d'occuper Saragosse, fut obligé de forcer le passage de l'Ebre, puis de livrer une bataille; il arriva enfin sur Saragosse. Mais la ville était à l'abri d'un coup de main et resolue à se défendre. D'un autre côté, Palafox, avant rallié ses troupes, menacait nos derrières : il fallut aller livrer un second combat pour disperser l'ennemi. Alors la division française renforcée et portée à huit mille hommes vint bloquer Saragosse. Le général Verdier fut chargé de ce siège. Ainsi on avait partout la guerre, guerre d'autant plus terrible que tout le monde était armé contre nous. Les routes nous étaient coupées ; nos courriers, nos trainards, nos malades étajent massacrés, et souvent après avoir subi de cruelles tortures. Le général Réné, qui revenait de Portugal en voyageur, fut scie vivant entre deux planches. Toutes les troupes espagnoles qui occupaient le Portugal s'étaient réunies en Castille et marchaient sous les ordres de Black; elles manœuvraient pour couper la route de Madrid à Bayonne. Bessières alla au-devant de cette almée qui comptait environ trente mille hommes, tant de troupes regulières que de bataillons insurgés auxquels les Anglais avaient déjà fourni des fusils, des canons et des officiers. Il la rencontra à Médina-del-Rio-Seco, le 14 juillet ; il la battit à plate-couture, lui tua beaucoup de monde, lui enleva des canons et ses magasins,

On dit qu'en recevait la nouvelle de cette bataille Napoléon s'écia que Bessières avait mis Joseph sur le trône; que cetté victoire lui aplanissait le chemin de Madrid. En effet, Joseph s'avançait leutement-vers Madrid, recevant les féticitations et les hommages officiels; mais ne trouvant sur son passage qu'un péuple morne et silencieux. Il entra à Madrid le 20 juillet, mécontent, peu assuré, régretants apaisible couronne de Naples, déjà désabusé, tandis que Napoléon, comptant pour rieu les bandes insurgées, et croyant tout gagné par la victoire de Bessières sur les troupes régulières, retournait, àinsi que nous l'avous va, sattifait à Paris .

Le séjour de Joseph à Madrid ne fut pas long. Un grand désastre le força bientôt à se mettre en retraite avec toute sa cour.

Dupont était tonjours en Andalousie, seulement il s'était retiré de Cordone et reployé sur Andujar, ville située sur le Guadalquivir, en avant de la Ramblar, à cheval sur la route qui traverse la Sierra-Morena. Il avait été renforcé par la division Védel , ét cependant il restait immobile, laissant l'ennemi s'organiser devant lai. La junte de Séville réunit, sous les ordres du suisse Reding, d'un émigré français nommé Coupigny, et de Castaños, seize millé hommes de vieilles troupes, et trente mille hommes de nouvelles levées. Elle avait tiré de Cadix un beau matériel et d'excellens équipemens. Elle ordonna d'attaquer Dupont. Ce général, après plu sieurs engagemens avec ces troupes qui essayaient de le tourner; prit le parti de se mettre en retraite. Il ne prévint pas Védel de sa résolution; celui-ci, suivant un système de manœuvre qui avait pour but de se maintenir à Andujar, marchait alors sur la Caroline remontant le Guadalquivîr, pendant que son général en chef préparait sa retraite. Dupont se mit en route le 18 juillet au soir, dans l'ordre suivant : l'avant-garde, forte de deux mille six cents hommes, était conduite par lui-même; ensuite venait le corps de Barbon fort de sept mille hommes, et enfin l'arrière-garde forte de mille sept cents hommes ; mais ces corps étaient séparés par de grands intervalles occupés par de longues files de voitures et de bagages de toute sorte : l'arrière-garde était, dit-on, à près de denx lieues de distance de l'avant-garde. Dupont n'avait pn se résou ire à perdre le fruit de ses rapines, et tous ceux qui l'avaient imité emmenaient aussi avec eux cres richesses mal acquises : érat ce qui fit leur perte. Ajoutons que le corps de Dupont étuit en grande pagtie composé de conscrits, pen capables, attendu leur âge, de supporter la faitgue, la chaleur et la soif, et manquant de la fermeté qui est le propre des vienx sol·lats. Les seules troupes queurries étaient les mille sept ceuts hommes d'arrière-garde.

Les Français, embarrassés de tant de bagages, s'avancèrent lentement; au point du jour, ils atteignirent la Ramblar, qu'il fallait passer avant d'entrer dans les gorges de la Sierra; mais la moitié de l'armée ennemie, commandée par Reding, les avait devancés : elle était déjà rangée en bataille de l'autre côté de la rivière, en sorte que les premières files de l'avant-garde eurent à peine traversé le pont, qu'elles furent accueillies par la fusillade.". Il fallait forcer le passage; on se forma donc sous le feu de l'ennemi. On réussit plusieurs fois à le faire reculer : mais il reverait chaque fois à la charge avec des troupes fraîches. D'un antre côté, nos corps étaient si éloignés les uns des autres, qu'on ne pouvait les faire donner d'ensemble; ils étaient de plus à jeun . fatigués par une longue marche de nuit, et accablés par la chaleur qui était extrême. En ce moment, Castaños, qui avait pénétré à Andujar après que les Français enrent évacué cette ville, et qui s'était mis sur leur trace, attaqua l'arrière-garde. On était obligé de combattre en tête et en queue. La position était terrible ; et malheureusement toute l'armée en était pénétrée. Deux régimens snisses qui faisaient partie du corps de Dupont passèrent alors à l'ennemi. Le général Dupré était tué, le général Schramm blessé, deux mille Français avaient été mis hors de combat. Il n'y avait plus d'autre parti à prendre que de mourir. Nul doute que nos compatriotes n'eussent accepté cet honneur. Alors on eût évacué la rive gauche de la Ramblar, on se fût borné à en garder le pont, on se fût fait un abri de ses rives, on se fût servi des bagages? comme de chevaux de frise, on eût fait face en arrière et en avant. Dupont prit un autre parti: il envova un parlementaire à Reding



et fit proposer une suspension d'armes. Elle fut accordee, et l'on commença à traiter des conditions d'une capitulation.

En ce moment, Védel arriva avec sa division. N'ayant point trouvé d'ennemis à la Caroline, il était accoura au bruit du canon; il se trouva sur les derrières des Espagnols qui faisaient face à Dupont. Son premier mouvement fut de tirer l'épéc et de charger. Cette attaque impétueuse réussit. Un régiment fut fait prisonaier; l'ennemi plait abandonnant des canons, quand un aide-de-camp de Dupont, traversant le champ de bataille, viat ordonner à Védel de cesser le feu, et lui annoncer qu'on négociait. Le général s'arrêta et replia ses troupes. Les Français, en cette occasion, furent victimes de la maxime de l'obeissance passive : car si la division victorieuse et continué son mouvement offensif, Dupont ett été-délivré.

Cependant Dupont capitolait et serendait prisonnier de guerre. lui et tous les corps placés sous son commandement, c'est-à-dire la division Védel elle-même, Instruit de ces négociations, Védel fit proposer à Dupont de recommencer le combat. Le général en chef refusa et lui prescrivit itérativement d'obéir. Védel alors commença un mouvement de retraite. Les Espagnols, voyant que ce corps allait leur échapper, ou leur coûterait encore du sang et les chances d'un combat, menacèrent de passer au fil de l'épée les soldats qui étaient cernés. Cette considération arrêta le général: la capitulation portait d'ailleurs que les prisonniers seraient dirigés sur les ports voisins, pour y être embarqués et de là transportés en France. Védel assembla un conseil de guerre et se soumit à sa décision ; celui-ci prononça qu'il fallait se rendre. Toute l'armée mit donc bas les armes : elle était forte de dix-sept mille six cent treute-cinq hommes, suivant le général Foy; mais il faut en retirer les morts, les blessés et les Suisses qui avaient déserté.

Les Espagnols déshonorèrent leur victoire par les atroètiés dout dis se readirent coupables cauvers les vaincess. En outre, ils n'exécutèrent pas la capitulation, ils ne se croyaient peut être point obligés à garder leur parole envers ées soddats d'un prince qui les avait eux-mêmes indiguement trompes; mais c'était se débonorer et justifier leur adversaire. C'était se reager sur des impoceus, et non panir les coupables. Les généraix seuls furent transportés en France; le reste des troupes fur retenu en Angleterre, on entassé sur des pontons à Cadix. Un millier d'hommes de ges dernières réussirent à se délivrer. Lorsque plus tard les Français bloquoient Cadix, ils profitérent du vent et de la marée pour couper les amarres qui retenaient leurs prisons; ils allèrent échouer sur la obse, où leurs compatrioies les recueillirent.

C'était la première fois depuis 1792 qu'une armée cacitulait en rase campague, et ce fut la dernière jusqu'en 1815. Napoléon anprit cette nouvelle à Bordeaux. Il en fut malade, e C'est une tache pour le nom français, s'ecriait-il, il eut mieux valu qu'ils fussent tous morts les armes à la main, ajontait-il. Nous les eussions vengés. On retrouve des soldats ; il n'v a que l'honneur qui ne se retrouve point! » Il protestait ensuite qu'il ferait de Dupont un exemple terrible, puis il l'accusait d'avoir sacrifié l'armée pour sauver ses fourgons. Cependant lorsque Dupont et les autres généraux de Baylen eurent été débarqués en France, il se borna à les faire détenir. La nation ne fut pas moins affectée de ce désastre inoui ; mais en Espagne cette défaite, qu'on appela la capitulation de Baylen; produisit un enthousiasme universel. Elle exalta l'orgueil espagnol et multiplia les soldats. A Madrid même la population ne dissimula pas son contentement. Le jour où l'on y apprit cette nouvelle fut un jour de fête. La joie n'eut plus de bornes, elle éclata même d'une manière bruyante lorsqu'on sut que Castaños's avançait sur la capitale. Joseph ne crut point pouyoir lutter contre une explosion qui paraissait prochaine et qui le menacuit partout; il donna l'ordre de se replier sur la ligne de l'Ehre; lui-même quitta Madrid le 1er août, la garnison le suivit sans être inquiétée.

On n'était pas plus heureux en Portugal; le peuple de cette contrée avait imité les Espagnols. Les Anglais débarquèrent à Mondego une armée de trente-cinq mille hommes commandés par la général Dalrymple et par Arthur Wilesley, si églébre plus



tard sous le titre du duc de Wellington, qu'il mérita dans cette guerre. Les Français avaient eu de la peine à dissiper les rassemblemens d'insurgés qui se formaient autour d'eux; ils ne nouvaicut espéver de faire face en même temps à l'insurrection, aux troupes de ligne portugaises qui s'étaient tournées du côté de leurs compatriotes, et à une armée régulière anglaise bien équipée et hieu commandée, dont les forces, à elles seules, dépassaient les leura de plus d'un tiers. On l'essaya cependant. On alla attaques les Anglais à Vimeiro : l'on ne fut pas battu, mais en ne put les faire recules. Alors Junot pensa à négocier ; il proposa d'évacues le pays à condition que nostroupes seraient transportées en France avec armes et bagages. Les Anglais acceptirent ces propositions avantageuses pour les deux partis. La convention fut signée à Cintra le 50 acus. Les Fracçais montèrent tout armés sur les vaisseaux anglais et allèrent débarquer sur les côtes de leur patrie, d'où elles ne tardèrent pas à rentrer en Espagne. Ainsi toute l'habileté de l'empereur avait abouti à souléver sur nos derrières cet ennemi qu'il craignant lorsqu'il fuisait la guerre en Allemague, et à le rendre cent fois plus redoutable qu'il n'ent jamais pu l'être sous le gouvernement régulier de ses princes;

Napoléen sentit que sa présence et celle de la grande assués énigen nécessires en Espagnes gois il histia à changre la direction de la masse principale de ses forces, qu'il tenuit toujours tournées vers le Nord.

Le système de guerne qu'il avait adopté, et qui comisiait à procéder par montangum rapideset par geandes masses, le peu de séguriré que dui offraient ses alliances vacs le Nord, e xignition qu'il est toujoires consile qu'ait une angée aguereire, disponible préte à entreppendre un de ces compe de main qu'il l'ansient rendu l'arbitre de l'Europe continentale. Il ne cossuit d'ailleurs de fournianx muissages du Nord des griefe contra dui, par l'extension captinuelle, qu'il donnait de sa prissance. Ainsi, il a étaut fait o éder-Ele signe para la Hallande; il rattachire, afin d'avoir des pontaguele. Il din, a la frontière de Erpneo, la ville de Kehl vis-à-vis-Strabourg. Cassel vis-à-sis Mayence; co tatile, il frisant des de-

chés de Parme et de Plaisance, un département français, sous le nom de département du Taro (24 mai 4808); il s'emparait de la Toscane, la divisait en trois départemens, et lui appliquait les lois françaises. Cependant il en ajourna la réunion ; il les mit sous la direction d'un gouverneur général; enfin, des troupes occupaient les États romains, et il était en discussion avec le saintnère, apquel il demandait, soit des concessions, soit des actes, que celui-ci ne croyait pas pouvoir accorder. Telle était en effet la situation de Napoléon, qu'il ne pouvait se conserver qu'en s'agrandissant toujours. Or, ses forces étaient bornées ; il ne pouvait avoir en même temps la supériorité partout. Pour écraser le Midi, il fallait dégarnir le Nord. Napoléon résolut d'aller s'assurer par lui-même de la situation de ses alliances de ce côté. Il commença par signer un traité avec la Prusse, par lequel il fit cesser l'occupation militaire et le régime de guerre sous lequel il avait maintenu ce pays (8 septembre). Il négocia une entrevue avec l'empereur Alexandre. Le 10 septembre, le sénat ordonna une levée de quatre-vingt mille conscrits destinés à renforcer les armées d'Espagne. On les prenait sur des classes déjà libérées, sur celles de 4806, 4807, 4808 et 4809. Il mit en outre à la disposition du gouvernement cent dix mille conscrits sur la classe de 1810. Déjà en vertu d'un sénatos-consulte du 21 janvier 1808, le gouvernement avait levé quatre-vingt mille hommes sur la classe de 1809. Ainsi en 4808 on demanda à la France et on consomma deux cent soixante-dix mille de ses enfans. Le 11 septembre, l'empereur passa une grande revue aux Tuileries; il annonça aux troupes qu'il allait marcher avec elles en Espagne, où nous avons, leur dit-il, des outrages à venger. Le 22, il quitta Paris ponr se rendre dans les états de la confédération. Le 6 octobre, Napoléon et Alexandre se rencontrèrent à Erfurt dans le voisinage d'Iena. lls y séjournèrent ensemble jusqu'au 14. Les deux empereurs vécurent dans les termes de l'amitié la plus étroite ; ils se promirent qu'elle ne serait point rompue; ils firent en commun une démarche auprès de l'Angleterre pour l'engager à la paix; c'était un acte calculé, surtout dans le but de donner au public une

preuve de leur union. Le cabinet de Londres le considéra sous ce point de vue. La réunion d'Erfurt fut très-brillante; plusieurs des princes souverains de la confédération du Rhin s'y étaient rendus en personne; un envoyé de la maison d'Autriche vint présenter, de la part de son maltre, les assurances les plus pacifiques. Na poléon quitta donc Erfurt, certain d'avoir le temps, à ce qu'il croyait, de pacifier l'Espagne. Pendant ce temps, les corps de la grande armée évacuaient l'Allemagne, traversaient la France, et se dirigeaient sur les Pyrénées.

L'empereur était de retour à Saint-Cloud le 18 octobre. Avant d'aller rejoindre ses troupes, il ouvrit la session du corps législatif, le 25 octobre; il lui annonça que l'empereur de Russie et lui étaient d'accord et invariablement amis pour la paix comme pour la guerre. Il lui apprit en même temps qu'il allait se mettre à la tête de son armée, et, avec l'aide de Dieu, couronner dans Madrial le roi d'Espagne, et planter ses aigles sur les forts de Lisbonne. Il partit en effet quatre jours après. Mais, avant de le suivre, nous allons donner un aperçu des lois peu nombreuses rendues dans la session de 1808, et de quelques mesures organiques acceptées par le sénat dans le cours de cette année.

La session ne dura que cinquante jonrs. On soumit au corps législatif le budget, le code d'instruction criminelle, et treize projets relatifs soit à quelques points de droit civil, soit à des objets d'intérêt local. Ces lois furent votées, comme à l'ordinaire, dans le silence. La session fut close le 51 décembre 1808. Les décrets organiques que Napoléon avait fait présenter quelques mois auparavant au sénat y furent accueillis avec le même respect. Voici ces décrets. Ils sont importans pour marquer à quel degré Bonaparte avait fait reculer la révolution.

## Premier statut impérial.

- Napoléon, etc.; vu le sénatus-consulte du 14 août 1806, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
- » ART. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de prince et d'altesse sérénissime,

- 2. Les fils ainés des grands dignitaires auront de droit le titre de duc de l'empire lorsque leur père aura institué en leur faveur un majorat produisant 200,000 francs de revenu.
- . Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, na urelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture.
- 3. Les grands dignitaires pourront instituér, pour leur fils ainé ou puiné, des majorats auxquels seront attachés des titres de comte ou de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.
- 4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'état à vie, les présidens du corps législauf, les archevêques, porteront pendant leur vie le titre de comte.
- Il leur sera à cet effet délivré des lettres patentes scellées de potre grand sceau.
- 5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu ; et, pour les archivêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre aux conditions suivantes :
- s 6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenn net de 30,000 francs en biens de la nature de ceux qui derront entrer dans la formation des majorats.
- Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titre mentionne dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.
- 7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer en faveur de leur fils ainé ou puiné un majorat auquel sera attaché le titre de baron, suivant les conditions déterminées ci-après.
- > 8. Les présid-ns de nos collèges electoranx de département, le premier président et le procureur général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs géné-



raux de nos cours d'appel, les évêques, les maires des treutesept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnément, porteront pendant leur vie le titre de baron, savoir : les plésidens des collèges électoranx lorsqu'ils auront préside le collègée pendant trois aessions; les premiers présidens, procuredirs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notré satisfaction.

- 9. Les dispositions des artièles 5 et 6 séront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titré de băroit, inéandiolis ils ne seront tenus de justifier que d'un révênu de 45,000 frâncs, dont le tiers será affecté à la dotation de leur titré, ét phásséra avec lui sur toutes les tétes où ce titre se fixera.
- 10. Les membres de nos colléges électoraux de département qui auront assisté à trois sessions des colléges, et qui auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'empire pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de baron; mais ce titre ne pourra étre traismissible à leur descendance dirécte et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par oidre de primogéniture, qu'attant qu'ils justifieront d'un révenu de 15,005 francs de rente, dont le tiers, loisqu'ils auroin obtenú nos leitrespatentes, demeura affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixerà.
- 11. Les membres de la Légion-d'Honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.
- 12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle où adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogeniture, de celui qui en aura été revêtu, en se présentant devant l'archichancelier de l'empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en justifiant d'un revenu net de 5,000 francs au moins.
- 13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, officiers civils et mili-

taires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'état.

- 14. Ceux de nos sujets à qui nons aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres-patentes de création.
- 15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil, notaires et autres, de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.
  - En notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.
    - » Signé: Napoléon. »

Le second statut impérial, daté du même jour, prescrivait les règles de l'institution et de la composition des majorats, et déterminait leurs effets quant aux personnes et quant aux biens. . En voici le préambule :

- « Napoléon, etc.; Nos décrets dn 30 mars 1806, et le sénatusconsulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.
- L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'état.
- » Désirant de ne pas différer plus long-temps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler par ces présentes les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa durée.
- La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au mainten des titres impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empécheront l'alifeation ou le démem-



brement, préviendront les abus en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

» En conséquence, et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu par des réglemens d'administration publique à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et la conservation tant des propriétés reversibles à la couronne que des propriétés substituées en vert ue l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout on en partie, composé la dotation.

» Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats des biens régis par le Code Napoléon (autrefois le Code civil), les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

» A ces causes, vu nos décrets du 30 mars et le sénatus-cons.ilte du 14 août 1806, notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit, etc. »

Le sénat ne savait trop sous quelle forme approuver ces décrets qu'on lui envoyait pour être enregistrés, ainsi qu'on le faisait à l'ancien parlement. Il n'imagina rien de mieux qu'une adresse de remerciemens.

La France, au reste, n'avait point les yeux tournés vers ces assemblées serviles et dépourvues même du courage qu'avaient tant de fois montré les parlemens; qui ne pouvaient servir même à transmettre à Napoléon les doléances de la nation. La France pleurait sur des enfans sacrifiés dans un but purement individuel ou purement dynastique. La masse du peuple n'était pas consolée par la gloire; depuis long-temps on était blaés sur la victoire; habitué aux succès, on ne ressentait vivement que les défaites. L'empereur n'inspirait déjà plus les sentimens qu'on avait eus pour le premier consul. Le peuple était mécontent; chaque nouvelle conscription causait une désolation que tontes les faque nouvelle conscription causait une désolation que tontes les faque nouvelle conscription causait une désolation que tontes les faque nouvelle conscription causait une désolation que tontes les fa

croître leurs petits enfans, s'il serait possible que la gnerre pût encore durer jusqu'au jonr où ils auraient vingt ans. Les sentimens les plus sacrés comme les plus profonds étaient incessamment tenus en souffrance par le terrible système de l'empire : nulle grande et nationale espérance n'était là pour consoler ceux qui craignaient de perdre leurs enfans; ce n'était ni pour la liberté, ni pour l'égalité, ni pour la fraternité européenne qu'ils devaient combattre: c'était pour la grandeur de Bonaparte et de sa famille. L'empereur ignorait sans doute ce mécontentement, Le peuple était muet et silencieux comme le corps législatif : la presse était esclave, servile et adulatrice. Lorsqu'il traversait. entre deux haies de soldats , la foule que le speciacle d'un cortége attirait, il ne s'aperceyait pas même qu'elle restait silencieuse. A un signal donné de l'épée par leur officier, les troupes criaient; des bandes soldées par la police suivaient la voiture impériale, faisant retentir l'air de leurs vivat salariés. On simulair la joie dans les fêtes publiques; les commissaires de police allaient, de maison en maison, ordonner à chacun d'illuminer, et menacer ceux qui oseraient s'en dispenser. Enfin, les jeunes conscrits, nourris dans leurs écoles du récit des hauts faits de l'armée, jeunes, sans expérience, briguant l'éclat de l'uniforme, amoureux de mouvement et de choses nouvelles, partaient, en général, joyeusement. Si Napoléon, moins avide de pouvoir, cût conservé une seule institution libérale, il cût su qu'il fallait s'arrêter, il y eût été forcé; et, certes, nous savons aujourd'hui que c'eût été un grand service rendu à lui-même et à sa dynastie. Mais suivons l'empereur en Espagne.

Les Espagnols, delivrés de l'occupation française, avaient été loin de meutre le temps à profit. Les différentes juntes de propince s'étaient disputées. Cependant du choc des jalousies et des ambitions locales, était sortie une junte centrale composée des députés de chaque junte provinciale. Elle s'était installée le 25 septembre à Aranjuez. Mais l'accord était loin d'être parfait; on délibérait plus qu'on n'agissait. L'enthousiame du peuple était grand, mais les effets en furent leuts; de telle sorte que l'armée

active espagnole ne dépassait guère en nombre les masses qui s'étaient mises en mouvement le premier jour; elle ne s'élevait pas à plus de cent cinquante mille hommes, dont trente mille bloquaient plutôt qu'ils n'assiégeaient Barcelonne, soixante mille. sous Castaños et Palafox, faisaient face à Moncey en Aragon, et cinquante mille, sous les ordres de Black, avaient leur centre à Bilbao. Ce corps devait être rejoint par les quatorze mille hommes que La Romana amenait de Poméranie. Ce général, comme nous l'avons vu , commandait un contingent espagnol envoyé à la grande armée pendant la campagne de Pologne; on l'avait laissé dans nos nouvelles conquêtes sur les rives de la Baltique. Apprenant les événemens de son pays, impatient d'y prendre part, il réussit à s'entendre avec les Anglais, et s'embarqua avec ses divisions sur une flotte qu'ils lui envoyèrent, et qui alla le debarquer en Espagne. La junte centrale avait donné à La Romana le commandement de l'armée de Black.

Les Espagnols sans doute ne s'attendaient pas à être attaqués aussi rapidement qu'ils le furent. Peut-être, au reste, cût-il mieux valu, dans l'intérêt français, laisser le temps s'écouler; l'enthousiasme du peuple se serait fatigué et refroidi ; les rivalités provinciales se seraient prononcées; on eût pu d'ailleurs les exciter; peut-être en attaquant alors, eût-on trouvé des appuis dans une population fatiguée de l'anarchie, et, au lieu d'un peuple en armes, seulement quelques troupes régulières. Pendant ce temps, on se fût borné à garder la ligne de l'Ébre. Napoléon en jugea autrement. Il n'avait pas alors l'expérience que nous a laissée la guerre de la Péninsule. Lorsque l'empereur arriva à Barcelonne, la grande armée était déjà en mouvement ; elle avait battu les Espagnols à Viana et à Bilbao. Napoléon établit son quartier-général, le 9 novembre, à Vittoria, et fit continuer le mouvement dans la direction de Madrid. Les Espagnols placés en tête et sur la droite furent écrasés le même jour dans deux batailles sanglantes, à Burgos et à Espinosa. A gauche, l'armée de Castaños et de Palafox fut défaite et mişe en pleine déroute à Tudela, le 25, Le défilé de Samo-Sierra, qui paraissait inabordable, defendu par trente pièces de canon, fut enlevé par une charge de lanciers polonais; enfin, Madrid, qui s'étai préparé à se défendre, avait mis en batterie plus de cent pièces de canon, et levé dans les campagnes environnantes une armée irrégulière de quarante mille hommes, capitula et se rendit le 4 décembre. En même temps Gouvion-Saint-Cyr avait délivré la Catalogne.

## ANNÉE 1809.

Le 6 octobre de l'année précédente, au moment où la grande armée se rassemblait au pied des Pyrénées, le général Moore, commandant les troupes anglo-portugaises, avait reçu de Londres l'ordre de coopérer à la défense de l'Espagne. Il devait rénnir sous son commandement trente-cinq mille Anglais et vingt mille Portugais. On lui promettait en outre de lui envoyer, des ports de la Grande-Bretagne, le général Baird à la tête de dix mille hommes. En conséquence, Moore mit ses troupes en marche au moment où les Français commençaient leur mouvement offensif. La Romana devait le rejoindre avec son corps. Il crovait arriver à temps; mais la rapidité des marches de Napoléon et surtout la rapidité de ses succès déjouèrent ses espérances. Il avait à peine dépassé Salamanque lorsqu'il apprit la capitulation de Madrid. Il prit à l'instant le parti de battre en retraite; mais, avant de mettre ce projet à exécution, il voulut au moins obtenir l'honneur d'une victoire. Il résolut de tomber sur Soult qui, avec quatorze mille hommes, occupait la vallée de Carion. L'empereur, instruit de la marche des Anglais, ordonna à Soult de reculer s'il était attaqué. Il jeta un corps chargé de couper la route du Portugal, et luimême marcha avec sa garde sur l'armée anglaise. Moore, apprenant à son tour les manœnvres des Français, comprit qu'il était perdu si, par une prompte retraite, il n'échappait aux corps qui s'avançaient pour le cerner. Il renonça à la route de Portugal et



courut à Benavente pour s'assurer du chemin de la Corogne. Il quitta Benavente le 29 décembre 1808, après avoir fait sauter le pont; les Français y arrivèrent le 50. Notre avant-garde rencontra l'arrière-garde ennemie; elle l'attaqua, la mit en déroute, lui prit et lui tua près de cinq mille hommes.

Cependant Napoléon conrait au grand galop sur la route de Benavente à la Corogne, lorsqu'il futatteint par un courrier venant de Paris; il en reçut des dépéches dont la lecture changea ses dispositions. Il se rendit à Astorga, où il fut rejoint par Soult, auquel il remit le commandement, lui ordonnant de poursuivre les Anglais l'épée dans les reins. Quant à lui, il resta à Astorga, et bientôt retourna à Yalladolid, emmenant sa garde avec lui, et décidé à reprendre la route de France. Il venait d'apprendre que l'Autriche prenait les armes et était sur le point d'entrer en campagne.

Soult suivit avec vivacité les ordres de l'empereur; mais peutêtre ne fut-il pas secondé avec un zèle égal à celui qu'eût excité l'empereur et ne put-il marcher aussi rapidement. Néanmoin's son avant-garde rencontra, le 3 janvier, l'arrière-garde anglaise et la mit dans une déroute complète. On suivait Moore de si près qu'on recueillit, dans la journée du 4, plus de neuf cents de ses traînards, des canons et des bagages. Le 5, on trouva l'ennemi à Puente-Ferreira; il se préparait à en faire sauter le pont; il n'en eut pas le temps : un régiment de dragons l'enleva, et, en poursuivant l'ennemi, saisit le trésor de l'armée. Moore voyait que son armée se désorganisait de plus en plus ; il fallait d'ailleurs laisser le temps d'arriver aux transports qu'il avait ordonné de réunir à la Corogne. Il s'arrêta donc le 6 dans une forte position à Lugo. Soult les fit tâter le 7; mais, ne se jugeant pas assez fort, il attendit que le reste de ses troupes et surtout son artillerie l'eussent rejoint, résolu à les attaquer le 9, Si Napoléon eût été présent, l'armée eût été plus nombreuse : il n'est pas douteux qu'il n'eût pas différé un instant l'attaque, on au moins que, par quelque manœuvre, il leur eût rendn la retraite impossible à moins d'un engagement. Le 9 au matin, on tronva la position abandonnée; les Anglais avaient profité de la nuit pour se retirer. Ils avaient multiplié les obstacles pour arrêter la poursuite. Ils portèrent l'excès jusqu'à mettre le feu aux ponts et à la ville de Betanzos; mais les Français arrivèrent à temps pour l'éteindre. Lorsqu'on atteignit les Ang'ais, on les trouva, le 16 ianvier, rangés en bataille en avant de la Corogne. Moore avait encore vingtdeux mille hommes d'infanterie, et en outre de la cavalerie et de l'artillerie. Soult avait à peine vingt mille hommes. Cependant il n'hésita pas à attaquer. Les Anglais se défendirent avec le courage du désespoir. Leur première ligne de bataille fut enfoncée, et le général Moore tué; l'ennemi se reforma en arrière du champ de bataille, et la nuit, qui survint, ne permit pas de les déposter, et leur donna la facilité de s'embarquer à la hâte. Bien que les Anglais nous eussent échappé, leur armée avait plus souffert que si elle avait perdu deux batailles. Elle avait abandonné ses bagages, ses canons, tous ses blessés, et un plus grand nombre de soldats qui p'avaient pu suivre étaient tombés entre pos mains; mais ses cadres étaient restés entiers. Si elle eût été attaquée à Lugo, elle cut probablement été forcée à capituler ; et les conséquences de ce fait eussent été des plus importantes, si ce n'est sous le rapport militaire, au moins sous le rapport politique. Il est probable que le ministère eût été renversé et que l'Angleterre alors fût entrée dans des sentimens plus pacifiques. Ouoi qu'il en soit, ce fut une armée de moins à combattre en Espagne, La Corogne, abandonnée à elle-même, se rendit le 20 janvier.

L'empereur, affant de quitter l'Espagne, régla les affaires de ce royaume. Il reçut à Valladoifd des députations de Madrid, de Ségovie, d'Astorga, de Léon, etc., qui veanient lui redemander Joseph pour roi. Vinçt-buit mille sept cents chefs de famille s'étaient engagés, en jurant devant le Saint-Sacrement, à defendre oprince si Napoléon voulait le leur rendre. Les corps constitués firent la même démarche. Il paraît que Napoléon hesitait, et, se-lon l'abbé de Prat, il avait la pensée de réunir la Péninsule à l'empire français. Aussi, il denanda aux députés si leurs in-



stances étaient libres et exemptes de toute insinuațion. Enfin, il leur accorda leur demande le 16 janvier. En effet, le 23, Joseph rentra comme roi à Madrid, avec toute la solemnité d'usage. L'empereur s'occupa aussi de l'organisation des moyens de conquérir les provinces insurgées. Il donna à Joseph pour conseil et pour chef d'état-major le maréchal Jourdan, puis il se hâta d'arriver à Paris.

La guerre avec l'Autriche se présentait sous un aspect plus grave que jamais. On pouvait être justement en doute sur les dispositions de la Prusse; on apprit que l'empereur Alexandre ne se dispensait que par pudeur de prendre part à cette nouvelle coalition, mais que toute sa cour le poussait à la guerre. On pouvait compter sur sa neutralité, mais non sur sa coopération, ainsi qu'il l'avait laissé espérer au congrès d'Erfurt. On savait que l'Angleterre avait porté à cent mille hommes son armée active, se proposant d'en disposer pour opérer des diversions subites sur les points qu'il lui paraîtrait le plus important d'attaquer. L'armée autrichienne était plus nombreuse qu'elle n'avait jamais été; elle était ainși disposée : armée d'Allemagne commandée par l'archiduc Charles, 175,000 hommes; - armée d'Italie, sous l'archiduc Jean, 47,000 hommes : - corps de Stoichewitz, destiné à opérer en Dalmatie, 10,000 hommes ; - corps de Jellachich et Chasteler, destiné à envahir le Tyrol, 20,000 hommes; armée de Pologne sous l'archiduc Ferdinand, 40,000 hommes; - enfin, il y avait une réserve évaluée à 224,000 hommes, composée de 154 bataillons de landwer, ou de garde nationale mobile, des dépôts de régimens de ligne et de l'insurrection hongroise. Au total, le cabinet de Yienne disposait de 516,000 hommes, et ce n'était pas les seules chances qu'il avait disposées en sa fayeur : il s'était assuré de la neutralité de la Russie ; il avait profité de l'expérience des défaites précédentes pour organiser ses troupes à la française; il les avait divisées, comme nous, en corps d'armées prêts également à agir isolément ou d'ensemble. De plus, il avait fait travailler l'esprit public dans toute l'Allemagne par des écrits et des sociétés secrètes; il avait excité chez

les Allemands le sentiment de nationalité; il leur avait proposé l'exemple de la nation espagnole. Depuis long-temps, le fardeau de la guerre et de l'occupation fatiguait les nations germaniques. L'esprit d'insurrection y fermentait partout. Les sociétés secrè tes se multipliaient ; tout présageait que le peuple sortirait bientôt de l'indifférence qu'il avait montrée jusqu'à ce jour, et qu'il prendrait parti contre les Français. D'un autre côté, on était mécontent à Paris et dans toute la France: on était lassé d'nne gnerre dont on ne voyait pas le terme : on spéculait déià sur les chances nombreuses des batailles, dont nne seule suffirait pour términer les jonrs de Napoléon ; quelques personnes osaient même désirer qu'il s'en présentât une. Les hommes haut placés dans l'administration, et, à canse de cela, mieux instrnits que personne de l'état de l'opinion publique, calculaient déjà ce qu'il serait le plus utile de faire dans une circonstance pareille. On remarqua que Talleyrand et Foucher, auparavant désunis, avaient recommencé à se voir ; on disait qu'ils conspiraient. L'empereur même les soupconna : il résolut de détourner l'orage en étonnant l'opinion et l'Europe par une de ces campagnes rapides et brillantes qui avaient toniours si bien servi sa politique. Mais il ne disposait pas de moyens aussi puissans que les années précédentes; une partie de ses meilleures troupes étaient occupées en Espagne : le reste était dispersé en France ; il n'avait en Allemagne que les corps de Davonst et d'Oudinot, formant environ 80,000 hommes, dont il fallait laisser une partie ponr former des garnisons; 15,000 hommes en Dalmatie sous Marmont; 60,000 hommes en Italie, dont à peine 45,000 étaient disponibles.

Il pouvait, il est vrai, compter sur les princes de la confédération du Rhin, ainsi que sur Poniatowski et ses Polonais; ils lui étaient fidèles. C'était même le roi de Bavière qui lui avait donné les renseignemens les plus précis sur les intentions et les démarches de l'Autriche. Ces forces étaient cependant insuffisantes pour tenter nn grand coup; il fallait que les corps de Lannes, de Masséna, d'Angéreau, et la garde eussent le temps de rejoindre. Il donna aux troupes de la confédération des généraux français:



Bernadoute avail les Saxons sous ses ordres, Vandamme les Wurtembergeois; Lefebvre dirigeait les Bavarois commandés par leur prince royal. Il calcula qu'il pouvait réunir ainsi prochainement plus de 176,000 hommes sur le Dannbe. Il fit partir Berthier, lui donnant provisoirement le commandement en chef, après lini avoir indiqué le point de concentration de l'armée française. Mais celui-ci exécuta mal ses ordres. Napoléon apprit, le 12 avrii au soir, par le télégraphe, que les Autrichiens avaient commencé leur mouvement offensif et passe l'îl nu. Il parii aussitôt. Le 17 avril, il était à Donaverth, occupé à réparer les fautes de Berthier, qui; au lieu de concentrer l'armée, l'avait disséminée.

Il est curieux de voir comment l'empereur jugeait ses ennemis.

Dans une lettre qu'il écrivair, le 19 avril, à Masséna, qui occupait l'extrême droite de l'armée, en lui annonçant, pour qu'il se conformát à ses intentions, qu'il voulait refuser sa gauche à l'ennemi, en avançant sa droite, de manière à enfermer l'ennemi dans le triangle formé par le cours de l'Iser et du Danube, et à le couper, il terminait par ces mots: « Lci tout est calcul d'heures. » Douze on quinze mille hommes de cette canaille doivent être aitaqués tête baissée par six mille de nos gess. » Pour expliquer ces paroles, il est bon de savoir que Masséna avait en face de lui des forces supérieures. Quoi qu'il en soit, Napoléon fut servi à souhait; Masséna et Oudinot culbulérent une partie de la gauche de l'ememi à Pfaffeabofen.

Le lendemain, 20 avril, Napoléon résolut de séparer cette gauche de son centre. Il n'ayait encore sous la main que peu de troppes françaises. Le seul corps de Davoust avait réussi à rejoindre ceux de Vandamme et de Lefebvre, composés, comme nous l'avous dit, de Wurtembergeois et de Bavarois. Pour opérer cette jonction, qui eut lieu à Abensberg, il avait fallu que Davoust, qui venait de Ratisloonee, passát sur le corps de vingi mille Autrichiens à Tann. L'empereur laissa Davoust dans ses positions; il s'adressa aux Bavarois et aux Wurtembergeois, leur dic ce u'il attendait d'ext. et les conduisit pleins d'enthousiasme



à l'eunemi, marchant d'Abensberg sur Rohr et Rothembourg. Le mouvement ent un plein succès; la gauche autrichienne fui refoulée sur ce point avec plus de violence et plus de perte qu'à Pfaffenhofen : elle fut rejetée tout entière sur le corps de Masséna, et battit précipitamment en retraite. Cette affaire, qui eut lieu le 20, fut appelée la batalllé d'Abensberg. Cette gauche semblait perdue. Hiller, qui la commandait; par une manœuvre heureuse, la replia et se retira sur Landshut, ville située de l'autre côté de l'Iser. Il fut poursuivi si vivement que l'on penetra pêlemêle avec son arrière parde sur un premier pont de la ville. Alors, sacrifiant les siens, il fit tirer à la fois sur enx et sur les Français, et fit mettre le feu à un second pont qu'il fallait traverser pour atteindre la place. Cela n'arrêta point les Français. Le général Mouton, alors aide-de-camp de l'empereur, aujourd'hui comte Lobau , s'élança à la tête des troupes, et les conduisit dans la ville où on recommença un combat acharné. Mais Hiller ne put s'y defendre longtemps; Massena arrivait sur sa gauche: il se retira donc de nouveau précipitamment, et ne se crut en súreté que sur l'Inn. Ainsi, la gauche des Autrichiens échappa à la manœuvre qui avait pour but de l'envelopper et de l'acculer au Danube. Néanmoins Napoléon résolut de ne point laisser échapper de la même manière le centre et la droite de l'archiduc. Laissant Oudinot en réserve à Landshut, et Masséna à la poursuite de Hiller, il fit volte-face, faisant marcher ses lignes droit sur le Danube, pour acculer le reste de l'armée ennemie à ce fleuve et contre les remparts de Ratisbonne, où Davonst avait laisse un régiment en garnison. Tout le succès de cette marche dépendalt de la résistance de flatisbonne; en effet, si cette ville tenait, l'archiduc n'avait point de retraite possible s'il était batto, et il était obligé de mettre bas les armes. Mais un seul régiment n'était pas suffisant pour garder une si vasté enceinte. Attaque le jour même où l'on se battait à Tanh, il avait sie enlevé, et, après une résistance désespérée, obligé de se rendre. Napoléon, qui ignorait sans doute cet événement, continua son monvement. Il trouva, le 22, l'ennemi, au nombre de cent mille

bommes, rangé parallèlement au Danube, d'Eckmuhl à Ratisbonne ; il y retrouva anssi les corps de Davoust et de Lannes. Il fit commencer l'attaque, qui fut dirigée de manière à envelopper encore la nouvelle gauche de l'ennemi , du côté de la Laber, de manière à ne lui laisser d'autre retraite que Ratisbonne. Le succès fut complet; l'armée de l'archiduc fut mise en déroute: mais la nuit ne permit pas de le suivre; on remit au lendemain pour en achever la destruction. Le dernier épisode de cette journée, qui coûta aux Autrichiens cinq mille tués ou blessés et quinze mille prisonniers, fut une charge de cavalerie à l'aide de laquelle l'archiduc essaya d'assurer sa retraite'; il lança sur les cuirassiers français trente-deux escadrons de cavalerie; dont donze de cuirassiers. Il veut une mélée à l'arme blanche pendant laquelle tout autre combat fut suspendu sur ce point. Comme aux temps héroiques, les deux armées s'arrêtèrent pour regarder ce speciacle. Il fut court; on vit bientôt les escadrons ennemis tourner bride et prendre la fuite, écrasant sur leur passage les lignes d'infanterie. Leur défaite acheva la déroute et entraîna les corps qui tenaient encore. Les Autrichiens attribuèrent le rapide succès de nos cavaliers en cette circonstance à la supériorité de leur · armement : ils remarquèrent que nos cuirasses couvraient le dos et la poitrine du soldat, tandis que les leurs ne protégeaient que la poitrine.

Pendant la nuit, l'armée ennemie se réfugia confusément sous les muis de Ratisbonne. L'archicue fit jeter an pont sur le Danube, au-dessous de cette ville; mais il n'avait encore eu le temps de passer, lorsque le lendemain, 25 avril, des l'aube, les Français revinrent à la charge. Alors la confusion devint extréme. Lannes déruisit le pont qu'on venait de construire; les Autrichiens s'accumulèrent dans Ratisbonne. Napoléon ordonna d'escalader les murailles. On péuêtra dans la place, où l'on fit un grand nombre de prisonniers, et l'on délivra le régiment français qui, quelques jours avant, avait été forcé de se rendre. Ce fut à cette attaque que Napoléon reçau une balle morte dans le pied. Cette nouvelle jeta dans les troupes une auxiété extrême et quol-

que désordre. Lorsque l'on apprit que cette blessure n'était rien, et qu'on le vit parcourir à cheval les lignes de l'armée, on le salua des plus vives acclamations.

Cette suite de batailles et de combats qu'on peut considérer comme ne formant qu'une sedle affaire, pnisqu'ils avaient meul but, coûta aux Autrichiens quarante-cinq on cinquante mille hommes tués, blessés on prisonniers, un grand nombre de canons, de drapeaux, de bagages, et ses magasins. Le prince Charles, rejeté sur la rive gauche du Danube, se mit en retraite sur la Bohéme, et Hiller, forcé de marcher sur la rive droite, se retira sur la Salza.

L'empereur, après ce succès, ne s'occupa plus que de prévenir l'archiduc à Vienne et d'empêcher Hiller de le rejoindre. Comme il venait d'être renforcé par l'arrivée de la garde (vingt-deux mille hommes), il détacha Lefebvre avec les Bayarois pour balayer le Tyrol que Jellachich et Chasteller avaient insurgé. Il envoya l'ordre à Bernadotte , qu'il avait mis à la tête des Saxons, de surveiller les arrière-gardes de l'archiduc en se rapprochant du Danube. Quant à lui, il poussa son armée sur la route de la capitale autrichienne, en faisant toutefois surveiller la rive du Danube, afin que l'archiduc ne pût tenter un passage et se jeter sur son flanc. Par suite de ce mouvement en avant, Hiller continua à être poursuivi l'épée dans les reins. Il essaya d'arrêter les Prançais à Ebersberg. La position était des plus fortes : pour atteindre les Autrichiens, il fallait traverser un pont en bois de cent toises, aboutissant à une ville fermée, couronnée par des hauteurs d'un accès difficile, défendue par treute mille hommes et quatre-vingts pièces de canon. L'ordre d'attaquer fut donné; le général Cohorn culbuta trois bataillons autrichiens qui gardaient la tête du pont, les suivit jusqu'à la ville, en enfonca les portes et y pénétra. Soutenu par deux autres brigades, il gagna la crête des hauteurs en suivant un chemin creux qui tournait dans la ville; le général Legrand, avec une quatrième brigade vint à son secours ; enfin, Masséna lui-même passa avec le reste de son corps. On se précipita sur l'ennemi formé

to Laingl

en bataille. Après avoir essuyé une dernière décharge qui reuversa les tétes de colonne, on les aborda. La première ligne fut enfoncée; la seconde se mit précipitamment en retraite. Hi-ler perdit dans cette affaire sanglante le tiers de son armée. Il réussit, cependant, à en sauver les restes. Il trouva le moyen de passer sur la rive gauche du Danube où il opéra sa jonction avec le prince Charles. (3 mai 188.9.)

Enfin l'armée française atteignit Vienne. La ville se montra disposée à se defendre. Les remparts étaient armés ; quinze mille hommes de troupes s'y étaient enfermés. On avait exaspéré la population par tous les moyens; on avait employé même la pompe des céremonies religieuses; aussi on insulta les parlementaires. Il fallut recourir à des moyens militaires. Ou dressa une batterie d'obusiers qui alluma quelques incendies dans la ville. La garnison l'évacua secrètement, abandonnant les habitans à euxmêmes. Elle passá sur la rive gauche du Danube et en détruisit le pont. Cette résistance, qui entraîna une perte de quatre jours. n'avait eu pour but que de donner à l'archiduc Charles le temps d'arriver au secours de la capitale ou de faire toute autre tentative pour la délivrer. Mais la lenteur des marches de l'armée ne permit à ce prince de rien faire. Après le départ de la garnison, Vienne capitula, et, le 13 mai au matin, les troupes en prirent possession. Toute la noblesse l'avait évacuée; cependant il v restait une princesse de la maison d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise, que la maladie avait retenue dans le palais de ses pères.

A peine maître de cette cap'tale, l'empereur agit en maître. Le 14 mai, il signa un décret qui ordonnait la discolution de la landwer, et portait des peines sévères contre ceux qui ne seraien pas reotrés dans leurs foyers quinze jours après la publication. En même temps il ordonna de construire deux ponts pour passer sur la rive gauche du Dannbe, l'un à Nussdorf, une demi-liene au dessus de Vienne, point où le fleuve n'a que cent quatre-vingta toises; l'autre à deux lieues au-dessous de la ville, où le Danube se divise en plusieurs branches formant des lies 7. xxxxl.

considérables, dont l'une de huit mille toises de tour, nomunée Lobau. Les travaux de construction furent commencés le 13 mai. On fut obligé d'abandonner bientôt ceux de Nussdorf; en sorte qu'on concentra tous les efforts vers les ponts qui étaient au-dessous de Vienne. Le Danube était fort large sur ce point. On avait quatre bras à traverser, qui n'avaient pas moins de quatre cent soixante-quinze toises, et trois lles fort larges, situées entre ces bras. L'île Lobau était la plus voisine de la rive gauche.

Dès le 48 mai, ces îles furent occupées par les Français. Le 20, à m di, les ponts étaient terminis; l'armée commença à passer. On savait qu'on a l'ait trouver devant soil e corps qui avait tenu garaison à Vienne et les débris de l'armée Hiller; mais on n'avait aucune certi ude au-delà.

Le 21 les divisions Meditor et Boudet, et la cavalerie de Lasalle étaient sur la rive gauche; l'empereur s'occupait à reconnaître le terra n. On ne s'attendait guère cependant à être attaqué; on avait devant soi un rideau de cavalerie légère qui n'é ait pas assez nombreuse pour indiquer la présence d'une armée considérable : d'adleurs elle recula aux premiers coups de fusil. L'empereur fit sa reconnaissance sans être inquiété. Il trouva qu'en avant de l'île Lohau, au delà d'un bois, est une petite plaine, située entre deux villages. Celui de gauche, nommé Anspern, est à mille toises du Danube ; celui de droite, nommé Ess'ing, est à mille cinq cents toises du fleuve et à mille toises du premier village. Enfin , plus à droite encore, à environ huit cents toises d'Essling, était le bourg d'Enzersdorf, qui n'était distant du fleuve que de trois cents toises. Les deux premiers villages étaient Lâtis en maçonnerie. entourés de petites levées de terre, présentant des espèces de fortifications naturelles. Napoléon ré-olut d'établir sa première liene sur les trois points dont il vient d'être parlé. Ses troupes n'y étaient pas encore établies, lorsque, vers une heure après midi . l'entemi , reployant le rideau de cavalerie qui le couvrait . montra des masses qu'on put bientôt évaluer à quarre-vingt-dix mille hommes. Il n'y avait alors de passé que trois divisions fran-



caises du corps de Masséna; la division légère de Lassile, et la division de cuirassiers du général Espagne, en tout vingt-quatre mille hommes d'infanterie, et cinq mi le cinq cents hommes de cavalerie. En ce moment, l'empertur apprit que les ponts étaient rompus du côté de la rive droite; il pensa un moment à retirer ses troupes dans l'île Lobau; mais on lui apnouça bientôt qu'ils étaient réparés; alors il résolut de tenir la position pour dunner à l'armée le temps de passer. Malheureusement nos troupes étaient dejà engagées, lorsque l'on vint lui dire que, le Danabe continuant à croître, les ponts de la rive droite étaient de nouveau romous.

Les Français se hâtèrent de prendre possession d'Anspern et d'Essling: Massena occupa le premier avec les divisions Molitor et Legrand; Lannes occupa le second avec la division Boudet, La cavalerie garda l'intervalle existant entre eux. L'ennemi attagna à quatre heures du soir. Il commença par une canonnaile terrible ; ensuite il mit ses colonnes en marche. Il y a peu d'exemples de combat aussi acharné que celui qui se livra alors. Anspern , defendu par Massena, fut six fois perdu et six fois repris. L'ennemi épuisa jusqu'à ses réserves pour s'en emparer. Il tourna ensuite ses efforts sur Essling, cù il ne fut pas plus heureux, malgré un feu d'artillerie auquel nous ne pouvions répondre que faiblement. Trois attaques successives échouèrent complétement. Il chercha enfin à pénétrer dans l'interva'le situé entre les denx villages, et par Enzersdorf; il fut repoussé par des charges furieuses de la cavalerie. Deux de ses carrés furent enfoncés, son artillerie même fut mise en déroute ; on lui prit quatorze pièces de canon. La nuit vint mettre fin à la bataille. Nous restions maitres du champ de bataille. Nous avions perdu beaucoup de monde, entre autres les généraux Espagne et Sonters; mais la perte de l'ennemi, qui avait toujours attaqué, était bien plus considérable que la nôtre.

Cependant on réparait les ponts; ils furent eufin en état de servir : aussitôt nos troupes de la rive droite se mirent à défiler, mais il y avait à peine vingt mille hommes de passés, composés des grenadiers d'Oudinot, de la division Saint-Hilaire, quelques escadrons de cuirassiers et quelques bateillons de la garde, lorsque les ponts furent rompus de nouvesu à sept heures du matin. Le Danube, croi sant toujours, avait entraîné contre eux des masses de bois fluttant qui en emportèrent une partie.

Alors on se battait déjà depuis trois heures. A quatre heures du matin, les Autrichiens étaient revenus à la charge sur Anspern sans plus de succès que la veille. L'emperear, comptant que le passage des troupes continuerait et qu'il aurait bientôt des forces suffi-antes, disposa une attaque sur le centre de l'ennemi. Lannes fut chargé de la conduire. Elle fut victorieuse; la ligne autrichienne fut rompue, Nos colonnes avançaient au milieu de l'armée ennemie, renversant tout devant elles ; l'archiduc retirait les cords qui menacaient Anspern et Essling; les divisions qui occupaient. ces villages marchaient en avant; que'ques escadrons de hussards étaient déjà derrière les lignes ennemies, et atteignaient Breitensée, quartier-général de l'archiduc, lorsque l'empereur apprit la rupture des ponts. La victoire lui échappait ; il commanda la retraite. On reprit les positions de la veille, et le combat de la veille recommença. Depuis dix heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, les artaques se succédèrent vivement sur toute la liene. L'archiduc entra cinq fois dans Anspern, autant de fois dans Essling; il fut cinq fois repoussé dans les deux villages, Il attaqua le centre à plusieurs rep ises; ses lignes furent culbutées soit par la cavalerie, soit par le feu de l'infanterie et la mitrail e. Enfin, il dirigea ses grenadiers hongrois de réserve pour nne dernière attaque sur Essling; il entra dans le village; mais les quaire bataillons des fusiliers de la garde, conduits par Rapp et Mouton, abordèrent les Hongrois et les culbutèrent. Alors l'enneni, fatigué et désorganisé, se borna à entretenir une canonnade à laquelle nous répondions faiblement, faute de munitions. Ce fut un de ces dern ers coups de canon qui tua le maréchal Lannes; un boulet perdu vint en ricochant lui briser les deux 🐇 genoux. Il vécut cependant encore huit jours, et subit inutilement une opération douloureuse. La perte de ce général intrépide, plein de sagacité et d'activité, fut grande pour la France et pour l'empereur.

La nuit venue, Napoléon fit transporter les blessés dans l'île Lobau. L'artillerie et les caissons les suivirent. On enleva tous les débris restés sur lechamp de batail e, jusqu'aux fusils et aux cuirasses des moris. L'empereur ne voulait pas que l'ennemi tirât de ce champ un seul trophée dont il pût faire un signe de victoire. A minuit les troupes dest érent et s'etablirent dans l'île de Lobau; et l'on coupa le pont qui la joignait au rivage. On se trouva ainsi séparé de la rive gauche par un bi as de plus de quatre cents pieds de large.

La perte, de part et d'autre, dans les journées du 21 et da 22, avait été enorme. Les Autrichiens ont avoué quatre mille morts, dont quatre-vingt-dix-sept officiers supérieu s; seize mille blessés, dont douze généraux, et quinze ceuts prisonniers. Le Xº bulletin ne reconnut du côté des Français que quinze cents morts, dont trois généraux, et trois mille blessés, dont deux généraux. Cette évaluation est certainement moins au-dessous de la vérité que l'on ne croirait, d'abord parce que les Autrichiens, atraquant, durent perdre beaucoup plus de monde que nous; et ensuite parce que nos forces ét ient si faibles, qu'une perte plus considérable les eût désorganisées. Que l'on compare d'ai leurs combien il y eut de part et d'autre de généraux tués et blessés, et l'on reconnaîtra que la p-rte de notre côté dut être moindre que celle des Autrichiens de plus de moitié. Il est probable que, dans les deux armées, la proportion des tués et des blesses fut la même entre les genéraux et les soldats. Quoi qu'il en soit, la bataille d'E's'ing ne fut point comptée par les Français pour une affaire restée indécise. Les Autrichiens, au contraire, s'attribuèrent la victoire. Toute l'Allemagne apprit que, pour la première fois depuis dix ans, les Français avaient élé vaincus et qu'ils avaient recu'é. Cette nouvelle donna de l'esperance à tous les ennemis de la France, ranima le courage des Espagnols, et accrut la fermentation qui remuait de ja les populations germaniques. Des le mois de juin, on vit sortir de Bohême des bandes plus ou moins considérables, qui pénétrèreut en Saxe, en Franconie, en Hesse, en Hanovre, provoquant les populations à la révolte, lançant des proclamations, et recrutant des partisans. « Armez-vous, disaient-elles, pour la liberté et pour la délivrance de l'Enrope et du genre humain! » Une de ces bandes entra à Nuremberg et y établit un comité d'insurrection. On n'avait que des troupes allemandes à leur opposer ; partout les bandes tentèrent leur fidélié ; elles réussirent à entraîner avec elles quelques corps détachés; mais les genéraux français parvinrent en général à les maintenir et à les employer même à la destruction de l'ennemi. En même temps des troubles sérieux éclataient dans le Wurtemberg, dans tous les pays qui avaient appartenu à l'Autriche, aux prelats ou à l'ordre équestre ; on découvrit une conspiration à la tête de laquelle était un aide-de-camp de Jérôme. Le roi de Wurtemberg fut obligé de se mettre à la tête d'une petite armée pour les comprimer. Il battit les révoltés à Mergentheim et à Stokach, et les forca à se cacher ; quelques chefs payèrent leur tentative de leur tête. Un officier prussien essaya un coup de main sur Magdebourg; n'ayant pas réussi, il courut le plat pays, enlevant des caisses et coupant les communications. Un autre colonel prussien insurgea son régiment, sortit de Berlin à la tête de ses hussards, entraîna quelques centaines d'hommes d'infanterie, et fit un mouvement sur Wittemberg et Magdebourg. Il se rabattit ensuite sur le Bas-Elbe, recrutant rapidement sa troupe; de la il traversa le Meklembourg, et se fit remettre la place de Stralsund par les soldats de ce duché auxquels elle avait été confiée. Mais le général Gratien accourut avec un corps danois, et, jugeant que le moindre retard dans une circonstance pareille serait une faute, il tenta l'escalade; la ville fut prise; Schill fut tué dans le combat, et ses soldats tués ou dispersés. Ce brasque succès déconcerta les proiets de l'ennemi ; on était à peine rentré dans Stralsund, que l'on vit paraître une fi itte anglaise qui arrivait chargée de troupes de débarquement, La Prusse désavoua Schill; elle lui fit même foire son procès. Mais l'insurrection la plus considérable était celle du Tyrol. Ce qui s'était passé dans le reste de l'Allemagne n'était point

encore de nature à compromettre l'autorité française; seulement les mauvaises dispositions de la population s'étaient manifestées en ce qu'il avait été possible aux chefs de bandes de parcourir de vastes espaces de terrain sans rencontrer ni dénonciateurs ni opposition. Dans le Tyrol, le peuple, excité par Chasteler, s'était insurgé en masse; il s'était donné pour chef un des siens, un aubergiste nommé Hofer; ses succès avaient été considérables; il avait d'abord chassé les Français et les Bavarois de tout le pays; il avait fait à ses maîtres une guerre atroce, massacrant de sangfroid les prisonniers de guerre et même les gans désarmés. Après la bataille d'Eckmuhl, Lefebvre avait été envoyé avec ses Bayarois pour ramener le pays à l'obeissance; il avait, en effet, battu les troupes régulières et repoussé les insurgés , qui partout firent une belle défense; enfin, il avait repris Inspruck, la capitale du Tyrol. Mais, comme il arrive dans les mouvemens populaires, les défaites éprouvées par les révoltes n'eurent qu'un effet momentané, L'insurrection se renouvela et mont a une énergie plus grande que la première fois. Elle prit l'offensive; elle multiplia avec tenacité ses attaques. Les Bavarois furent obligés de se mettre en retraite, d'évacuer le pays et de venir prendre des positions, où ils se bornèrent à couvrir la Bavière. Les progrès des Tyroliens furent accompagnés de violences et d'excès de toute sorte qui leur alienèrent les populations voisines. Cependant, en juin et ju llet, ils s'emparèrent de Constance et poussèrent leurs incursions en Italie jusqu'aux portes de Véronne,

Mais l'armée autrichienne de l'archiduc Jean, n'était plus sur ce terrain pour les appuyer; il est vrai que l'armée d'Italie n'y était pas non plus pour les arrêter. La première avait reculé jusqu'en flongtie, et la seconde, en la poursuivant, était, arrivée à former l'extrême droite de la grande armée.

L'armée d'Italie, commandre par le prince Eugène Beauharnais, vice-roi d'Italie, avant d'alord été obligée de recul r de vant les Autréhiens jusqu'à Yéronne. Elle était alors très-inférieure en nombre, tous les corps qui des aient la composer, n'ayant pas en le temps de la rejoindre. Le 1e mai, les Antrichiens, ayant appris les succès de Napoléon à Exkmuhl, et sa marche sur Vienne, commercèrent leur retraite. Le vice-roi les suivit pas à pas, attaquant l'arrière-garde, enlière ant des postes et des passages. Chemin faisant, il écrasa Jellachich à Saint-Michel; enfin i logèra sa jonction avec la grande armée, le 36 mai. Marmont, en Dalmatie, n'avait pas été moins heureux; après avoir batur l'ement dans plusieurs renountres, il ctait parvenu, vers la fin de juin, à se lier avec la grande armée par un poste placé dans Gratz. Ce fut sur ce point que d'eux haraillons d'un régiment, le 81e, arrétèrent pendant long-temps tous les efforts d'une armée autrichienne, et préparèrent, par cette résistance, la réunion définitive du corps de Marmont. Ces deux hataillons étai-nt commandés par le colonel Gamlin. L'empereur ordonna d'écrire sur son drapeau ces seu's mots: Un contre dix:

Pendant que l'on se batrait en Allemagne, la guerre avait aussi édaté en Pologne. L'archiduc F-rdinand et Poniatowski se trouvèrent en présence. Les premiers auccès appartiment aux Autrichiens, car l'armée polonaise n'était ni nombreuse ni réunie.
On fut obligé, après un combat très disputé, de leur livrer Varsovie; mais la Pologne ne capitula pas avre sa capitule; les Autrichiens assiègèrent vainement la ville de Thorn. Poniatow-ki,
ayant doublé son armée, c'est-à-dire disposant presque de quarante mille hommes, se trouva alors en mesure de reprendre l'offensive. Il e leues varsovie à l'archidue, le batrit à Grochole 24 avril, à Gora, le 5 mai, envahit la Pologne autrichienne, pénétra en Gallicie, et força l'ennemi, le 40 juillet, à évacuer Varsovie.

L'Italie méridionale n'était pas à l'abri de la guerre: une flotte ang'aise portant des troupes de debarquement menaçait les côtes du royaume de Naples, et fit quelques tentatives, mais sans succès important ni solide; la vigilance de Murat déjoua les projets qu'on avait pu former contre la sûreté de son royaume.

Pendant que toutes les parties de l'Allemagne, la Pologne et l'Italie même, étaient aussi agitées ou menacces, l'empereur réorganisait et renforcait son armée à Vienne : il faisait fortifier l'île Lobau, se proposant toujours de s'en servir pour passer sur la rive gauche il multipliait les pouts, les rendait soidées et les faisait assurer par des exteades. De son côte, l'archiduc avait fortifie la ligne d'Anspera à Essling, et d'Essling à Enzersdorf; il s'y préparait à soutenir les nonvelles attaques qu'il prévoyait. Il croyait sans doute que les Français tenteraient le passage encore au même point; mais l'empereur s'était désidé à passer beaucoup plus bas, de manière à prendre à revers, et à rendre inutiles les retranchemens dressés par les Autrichiens. Il avait choisi, pour servir de passage à son armée, une petite lle située au-dersous de l'Île Lobau et couverte par les ouvrages élevés dans celle-ci.

Dans la nuit du 4 au 5 jui let, l'armée française se concentra dans l'île Lobau; en même temps l'empereur fit commencer un feu général de toutes le batteries dont elle était armée; on le dirigea sur les retranchemens autrichiens, et particulièrement sur Enzersdorf. Ce dernier vi lage fut b'entôt enflammé par les bombes et les obus dont on l'écrasait. Les batteries autrichiennes ne tardèrent pas à répondre. Enfin un orage violent vint encore accrottre le bruit. Six ponts qui devaient nous mettre en possession de la rive gauche furent jetés sans que l'ennemi s'en aperçût, et l'armée défila rapidement. Le 5 au matin, elle se trouva placée sur le flanc des fortifications de l'archiduc. L'archiduc se retira obliquement sur Wagram, non sans disputer les positions qu'il abandonnait; il se défendit à Enzersdorf, à Essling, et à Pysdorf. Vers le soir, l'ennemi avait ses différens corps disposés sur nne ligne presque parallèlement au fleuve, et nous marchions contre lui dans un ordre semblable. Plus tard la ligne ennemie se creusa vers Wagram, et nos corps marchaient en éventail. L'empereur voulut, dès ce jour même, couper la ligne ennemie; il fit attaquer des hauteurs formées par les contours d'une petite vallée et d'une petite rivière nommée la Russbach. Ce mouvement. eut lieu à la chute du jour, et sans ensemble : il ne réussit point. L'engagement fut suspendu. Le lendemain, les Autrichiens prirent l'offensive; leur ligne formait à peu près un demi-cercle, dont la concavité nous faisait face. Le centre de ce demi-cercle

était à peu près Wagram. Notre armée était dans un ordre convexe parallèle. Si donc l'ennemi, en allongeant ses ailes, parvenait à atteindre nos flancs, il nous séparait du Danube. Le plan de Napoléon consista à faire tourner et repousser l'aile gauche ennemie qui était appuyée à Neusiedel; puis, cette opération faite. à faire attaquer le centre en masse vers Wagram. Il chargea Davoust, avec son corps, composé entièrement de Français, de l'attaque de Neusiedel. Lui-même, pendant ce temps, ne s'occupa qu'à se maintenir, sans engager ses réserves. Ce ne fut point sans peine qu'il y réussit : nous filmes repoussés de nos positions : à notre gauche, les Saxons de Bernadotte furent d'abord chassés d'Aderklau; Masséna le reprit, mais ne put s'y maintenir; l'armée d'Italie . commandée par le prince Eugène, fut elle-même obligée de reculer. En ce moment, Napoléon improvisa une manœuvre, qu'il employa souvent plus tard pour suppléer à l'insuffisance de ses troupes. Il fit déployer les batteries de la garde; soixante pièces de canons se rangèrent en première ligne comme de l'infanterie, et ouvrirent leur feu. Les Autrichiens s'arrêtèrent. Ils opposèrent canons à canons; mais leur feu fut bientôt éteint. L'armée d'Italie se reforma et se rassura. Cependant les Autrichiens avaient gagné du terrain; leur armée se trouvait former une potence dont un bras était appuyé au Danube, l'angle à Wagram, son autre bras à Neusiedel; son aile droite commençait même à pénétrer entre notre fianc gauche et le Danube. L'inquiétude était extrême dans l'état-major de Napoléon; les nouvelles fácheuses se succédaient rapidement. A tout moment on envoyait de notre gauche demander des ordres; il ne répondait pas : il n'était attentif qu'à ce qui se passait du côté de Neusiedel. Enfig, voyant que l'attaque de Davoust avait réussi. « La bataille est gagnée ! » s'écria-t-il; et il ordonna le mouvement qui la termina. Il forma son centre en colonne. Macdonald se mit en première ligne avec huit bataillons déployés, et treize bataillons en masse sur les ailes ; venait, en seconde ligne, le prince Eugène avec deux divisions, les cuirassiers et la cavalerie légère de la garde sur les ailes; enfin, en troisième ligne, venait Napoléon

avec la vieille et la jeune garde, et ses grenadiers à cheval, Cette colonne traversa toute la plaine, rompant le centre ennemi, et atteignit Wagram. L'ennemi rompu, affaibli, après avoir tenté de vains efforts pour arrêter ce mouvement offensif, se mit en retraite. La bataille était gaguée, mais elle nous avait coûté cher, Nous avions six mille cinq cents morts, dont trois genéraux, quinze mille blessés, dont vingt et un généraux. Napoléon non ma Macdonald, Oudinot et Marmont, maréchaux sur le champ de bataille; il donna à Masséna le titre de prince d'Essling, à Dayoust. déjà surnommé duc d'Averstatd, le titre de prince d'Eckmuhl, et à Berthier, celui de prince de Wagram. On évalua la perte des Autrichiens à trente mille hommes, Ils avouèrent une perte de vingt-quatre mille tués ou blessés, dont treize généraux, et de quarante pièces de canon. L'archiduc Charles, qui chargea luimême, fut légèrement blessé. On leur fit peu de prisonniers. Leur armée se retira en assez bon ordre par les routes de Bohême et de Moravie.

Cette victoire, extrémement disputée, fut sur le point d'être enlevée par les Antirchiens. Il est probable que notre armée eût été foriement compromise, si tontes lenra troupes eussent donné. L'archiduc lean se tint, avec dix-huit mille hommes qu'il commandait, à quatre lieurs du champ de bataille; il y resta immobile; il ne prit part qu'à la retraite. On ne s'explique pas cette inaction. Faut-il l'attribuer à quelque jalousie de commandement, ou à des ordres mal donnés et mal compris?

D'un autre coté, Napoléon n'eut pas également à se louer de tous les corps de son armée. Il s'apriçui qu'is n'étaient pas tous composés de Français. Les Saxons se condusirent mal. Tout le monde l'avait remarqué. Bernadotte, qui les commendait, afin de les consoler sans doute, leur adressa sin ordre du jour dans lequel i louait leur courage, leur atribuait des faits accomplis par d'autres troupes, et ajoutait qu'ils ava'ent été au milieu du feu semblables à une colonne de granit. Napoléon, mécontent, lui retira son sommandement, et le renvoya en France. L'armée d'I-talèmonret aussi de l'hécâtation en plusièers circonstances in-

portantes. Elle recula lorsqu'e le centre de l'archidue se précipita sur nous; sans le terrible feu des batteries de la gardé dont Napoléon les fit couvrir, elle est probablement été enfoncée; mais elle se reforma sous cette protection improvisée. Napo'éon dut alors vivement regretter ses régimens et ses généraux engragée en Espagne. Il dut sentir le besoin de quelques années de paix.

Quoi qu'il en soit, on se mit à la poursnite de l'ennemi. L'armée d'Inlie fut chargée de veiller sur les mouvemens de l'archiduc Jean, et le reste des troupes sé mit en marche sur Zuslân, à la suite de l'archiduc Charles. Ce prince s'arrêta sur ce dernier point, se montrait prè à accepter le combat. Le 11 juillet, vers sept heures du soir, l'affaire érait dejà vivement engagée, lorsque les cris de paix firent cesser le fen. On venait de conveinir d'un armistice qui fut signé dans la nuit. Il portait que les armées beligérantes conserveraient à peu près les positions qu'elles occupaient; les limites assignées à chacune d'elles étaient celles des provinces dont elles étaient maîtresses. Les Autrichiens devaient evacuer les forteresses de Brunn et de Gratz, le Tyrol, le Voralberg et tout le territoire de la confédération du Rhin.

La nouvelle de est armistice fut mal accueillie par l'empereur François; il hésita quelque tempa sant de la ratifier; son premier mouvement fui d'évrire, aux différens chefs qui agissaient hors de la dépendance de l'archiduc Charles, de n'en tenir aucun compte. Enfin, le 18 juiller, il se détermina à l'accepter, mais sans perdre la volonté de continuer la guerre, et avec l'intention d'en profiter pour réorganiser ses forces. L'archiduc Charles fut disgracie; on lui retira son commandement. Napoléon, deson coie, s'occupa de mettre son armée sur le meilleur pied, de préparer des positions et d'armer des places.

L'armistice ne mit pas fin à l'insurrection du Tyrol; les révoltés refusèrent d'obeir. Cette persistance embarresas beaucoup Napolcon, qui ne pouvait y envoyer des forces saus s'affaiblir il leur députa un officier chargé de propositions avantageuses, et autorisé à négocier. Les propositions furent rejetées. Les ciats de la confédération de Rhin i détaient pas non plus passibles. Du 7 au 8 juillet, les Anglais débarquèrent trois mille hommes à Bremersée; cette nouvelle excita des mouvemens à Osnabruck et jusqu'en. Hanovre. En même temps, le duc de Brunswick, à la
tête de quatre mille aventuriers, traversa la Saxe, leva des contributions à Leipsig, détruisit un régiment westphalien à Halberstadt, et prit possession de sa principauté de Brunswick le
4" août. On ne l'y laissa pas long-temps trasquille; le général
saxon Thielman et le général Gratien marchaient contre lui d'un
côté, tandis que le général Rewbell s'avançait de l'autre. Beunswick livra un dernier combat; il alla au-devant de Rewbell dont
il mit l'infanterie en fuite; mais il fut écrasé par les cuirassiers
westphaliens et le régiment de Berg; alors perdant tout espoir,
ayant appris que les Anglais s'étaient rembarqués, il s'échappa, et
s retira dans l'Ile de Heliguland, à l'entrée de l'Elbe et du Weser.

L'expédition des Anglois à Bremersée avait eu pour but de couvrir une entreprise plus grave, depuis long-temps préparée dans ses ports. La nouvelle de l'armistice de Zualm, la crainte de la paix entre l'Autriche et la France, en hása l'exécution.

Le 29 juillet on signala au général Monnet, gouverneur de Flessingue, l'apparition d'une flotte considérable que tout annoncait disposée pour opérer et protéger un débarquement. Elle se composait en effet de quarante vaisseaux de ligne, de trentesix frégates, et d'une foule de bâtimens de transport portant quarante mille hommes de débarquement, de l'artillerie de campagne et de siège. Les Anglais debarquèrent sur plusieurs points le 50, et le 2 août ils firent une tentative sur Berg op Zoom ; ils allerent assieger Flessingue. On n'avait, lorsque leur flotte se montra, que quelques centaines de gardes nationaux soldés, en garnison dans l'île de Walcheren. Monnet eut le temps de se renforcer d'un bataillon, et sit des démonstrations qui retardèrent les mouvemens des Anglais. On gagna du temps, assez pour prévenir le ministère à Paris, pour faire venir quelques bataillons et les jeter dans Flessingue, pour mettre la flotte à l'abri dans Anvers. Flessingue fut assiège le 6 août.

A la nouvelle de ce débarquement, le ministère s'assembla. On

hésitait; les uns voulaient qu'on attendit les ordres de l'empereur; le ministre de la police Fouché, qui réunissit dans ce mo ment le ministère de l'intérieur dont le titulaire était malade, se rappela son ancienne énergie révolutionnaire. Il ordonna de mobiliser la garde nationale de tout l'empire. « Prouvons, dicil, dans me circulaire adressée aux préfets, prouvons que si le genie de Napoléon peut donner de l'éclat à la France, sa présence n'est pas nécessaire pour repousser l'ennemil ! »

Le résultat de cet appel fut de nature à donner une idée redontable des ressources et de l'esprit militaire des Français. Après les avoir excirés, il fallu les modérer. Le 16 noût, trene mille gardes nationaux étaient réunis à Anvers : un plus grand nombre se préparait à les joindre. Le seul département du Nord en arina et en équips quatorze mille. Bernadotte fut revêtu lui commandement en chef. Il pensait à passer dans I lie de Walcheren et à débloquer Flessingue; mais cette ville s'était rendue le 15. Les Angiais y laissèrent dix mille hommes de garnison, et, après avoir tâté, dans différentes directions les avant-postes français; ils se rembarquèrent du 28 au 50 août. Le 4 septembre ils avaient évacue complétement tous les points où ils s'étaient établis, ue conservant que l'île de Walcheren.

L'insuccès de l'expédition anglaise détermina l'Autriche à faire la paix. Les conférences commencèrent; le traité fut signé le doctobre. L'Autriche cédait à la France les provinces illyriennes; divers territoires à la Saxe et à la Bavière; toute la Galificie occidentale, avec un agrandissement autour de Cracovie, et le cercle de Zamose au grand duché de Varsovie; et, à l'empereur de Russie, un territoire de l'ancienne Gallicie renfermant quatre cent mille ames. Elle adhéra au système prohibitif adopté contre les marchandises anglaises. Enfia, par des articles secrets, elle s'engagea à payer une contribution de guerre de 85 millions et à réduire de motié les cadres de son armée.

Aussitôt cette solution acquise, l'empereur quitta Vienne; il était de retour à Fontainebleau le 27 octobre.

Telle fut la conclusion de la campagne d'Autriche de 1809. On

s'étonne que Napoléon, deux fois possesseur de la capitale de l'empire autrichien, denx fois maître de son sort, ait deux fois commis la même faute, celle de laisser subsister cet empire. Sans doute, en 1809, la victoire lui fut plus disputée; il lui ent fullu encore livrer nne ou deux batailles pour posséder entièrément le sol sur lequel réenait la maison de Lorraine; mais les difficultés mêmes qu'il avait épronvées dans cette guerre : l'assurance de laisser l'empereur François mécontent, dans le regret de tant de provinces perdues et dans le souvenir de tant de cruelles humiliations : la certitude de n'avoir en lui qu'un allié douteux toujours prêt à rompre au moindre revers, tout devait l'engager à en finir d'un seul coup, en détrônant la maison régnante, et en prononçant la séparation des couronnes d'Autriche, de Bohême et de Hongrie. Nul doute qu'une telle proclamation faite après la prise de Vienne n'eût frappé ses ennemis de terreur, arrété les hommes timides, excité plusieurs ambitions. Nul doute aussi que la guerre n'eût été plus longue; mais la confédération du Rhin cût fait plus d'effort et lui cût donné plus de soldats. Nul doute que cette proclamation n'eût rien changé aux succès de Wagram; en le forcant à continuer la guerre, elle eût amené l'anéantissement des forces autrichiennes. Il ne se fût point, arrêté au moment où le nombre était de son côté. D'ailleurs ses troupes eussent redouble d'energie en apercevant la fin de leurs efforts, et l'Allemagne, comme la France, eût espéré la paix: Mais, pour agir ainsi, Bonaparte ne se sentait pas une autorité morale suffisante. C'était pour lui-même, pour sa puissance et sa gloire qu'il combattait; il voulait avant tout être empereur et roi. Ponr avoir, aux yeux de l'Europe, devant l'opinion publique, le droit de disposer des couronnes, il fallait agir en un autre nom que le sien, au nom d'une grande révolution, an nom des principes sur lesquels reposent le passé et l'avenir de l'Europe. an nom des principes d'égalité et de fraternité chrétienne. Il fallait, en un mot, travailler pour le peuple et non pour soi,

Plustard, Napoléon, abandonné et vaincu, se reprocha sa conduite avec l'Antriche; il regrettait de l'avoir laissée si redoutable

et maîtresse d'une des positions les plus importantes de l'Allemagne, c'est-à-dire de la Bohême. Au reste, les conseils ne lui manquèrent pas sous ce rapport. Le grand duc de Wu tzbourg lui fit faire plusieurs insinuations sur ce sujet. Il lui fit demander, soit de lui donner l'une des trois courounes de Bohême, de Hongrie ou d'Autriche, soit de le placer sur le trône de l'empire pour legnel il pouvait faire valoir des droits légitimes. Dans le cas où Napoléon y eût consenti, il lui offrait, entre autres garanties. son fils pour aide-de-camp. Tout devait persuader Bonaparte de l'opportunité qu'il y avait à suivre l'un de ces avis. Les mouvemens insurrectionnels tentés en Allemagne, l'état de l'opinion publique lui prouvaient qu'il était impolitique d'y faire une nonvelle guerre. N'avait-il pas lui-même manqué être victime du fanatisme qui commençuit à germer dans la jeunesse. A nne revue qu'il passait, le 13 octobre, à Schoenbrunn, un jeune homme, âgé de dix-huit ans, nommé Fredéric Staub, avait demandé itérativement à lui parler. Son insistance donna des soupçons à Rapp, qui l'arrê a. On le trouva armé d'un couteau de cuisine fraîchement aiguisé. On chercha à le sanver en faisant semblant de le prendre pour fou ; il dit que , si on le mettait en liberté , il recommencerait. Traduit devast nne commission militaire, il fut con lanné et exécuté le 16. Son dernier cri fut : Vivent la liberté et l'Allemagne! Napoléon devait comprendre qu'il fallait enfin faire quelque chose pour les peuples; jusqu'à ce moment, il ne s'etait fait sentir à eux que par le mal qu'il leur faisait; n'était-ce pas eux qui supportaient le poids des occupations militaires, le fardeau des contributions de guerre et des conscriptions. Que leur avait-il donné en échange ?

Le roi de Prusse avait été plus habile; il avait compris qu'il , fallait tattacher ses sojeis, et, ne pouvant user de force avec enx, il était adressé à leurs, niorietés. En 1807, il avait fondé les universités de Berlin et de Breslaw; il avait supprimé les juridictions héredinaires, avec indemnites aux possesseurs; il avait effacé la distinction des terres nobles, donnant à chaçun la liberté d'en acqueiri et d'en disposer librement. En 1808, il avait aboli

les punitions corporelles dans l'armée, donné à tout soldat, quelle que fût iss naissance, le droit d'aspirer au grade d'officier. En 1809, il ouvrit à tout le monde l'accès aux grades supérieurs, et sommit la noblesse à l'impôt foncier. Eafin, le roi de Prusse s'était fait, sous quelques rapports, le représentant du principe d'égalité; il fut plus libéral que Napoléon, le fils de la révolution.

Napoléon avait d'ailleurs perdu, aux yeux des populations catholiques, l'auguste caractère que lui avait confère la pape en le sacrant empereur. Le pape le lui avait retiré, en lançant contre lui une bulle d'excommunication. Elle avait été prononcée le 10 juin 1808, vingt-trois jours après un décrét de Vienne, en daite du 25 mai, qui rangeait les états romains parmi les départemens de l'empire. On peut être étonné de voir le souverain spirituel prendre un parti si extréme pour un motif purement temporel; cependant on se rangea généralement du côté du faible contre le fort; beaucoup de gens même crurent qu'il y avait d'autres motifs, des motifs plus graves, directement attentatoires à la liberté spirituelle de l'Église. Il en était ainsi, en effet; mais cette affaire fut cachée au public. Nous allons en dire quelques mots.

Depuis long-temps l'empereur était en discussion avec le pape; il voulait qu'il entrât dans le système impérial, qu'il fût en païx avecese amis, en guerre avec ses ennemis. On lui fit comprendré que l'Église était universélle et que son souverain pontife he pouvait accepter pour ennemis que ceux qui renonçaient à l'Église et travaillaient contre sa fin. L'empereur renonça à cette prétention, missi il démanda que le pape, à titre de primee temporel, entrât dans le système continental, et exclût de ses états les Anglisis aussi bien que leurs marchandises. Le saint-père résista; ses devoirs catholiques lui défendaient en effet de repousser personne. Napoléon voulait de plus qu'il approuvât la suppressiondes couvens qu'il avait prononcée dans ses états d'Italie et qu'il allait prononcer en Espagne; il contestait les droits de la cour de Rome quant à l'élection à certains évéchés, etc. On ouvrit des négociations sur ce sujet. Enfin, on adressa, le 9 janvier, à cette éour,

un ultimatum qui contenait les propositions suivantes : 1º Que les affaires relatives aux communications avec les Anglais fussent réglées ainsi qu'on l'avait demandé; 2º que le pape se soumit à payer 400,000 fr. pour les fortifications d'Ancône; 3º que le saint-père accordat à la France la nomination de trente cardinaux pour former le tiers du collége chargé d'èlire le pape et de diriger l'Église; 4º que la cour de Romé fit arrêter un certain nombre de malveillans, ennemis de la France ; 5° qu'elle reconnût le roi de Naples; 6º qu'elle éloignat le consul et toutes les personnes attachées au roi de Sicile, Ferdinand IV. - On ajoutait que si, dans cinq jours, on ne recevait pas une réponse satisfaisante, les états romains seraient occupés et qu'il en serait disposé. - Le pape accepta les articles 2, 4 et 5 de l'ultimatum; et il déclara qu'il ne lui était pas permis d'accepter les articles 1, 5 et 6; il consentait à prohiber les marchandises anglaises, mais il ne pouvait exclure d'une manière absolue les personnes, etc. Vers la fin de janvier, le général Miollis força l'entrée de Rome, et mit garnison au château Saint-Ange. Le pape protesta contre cette usurpation; il fit afficher cette protestation en invitant en même temps le peuple à rester en paix et à traiter les Français en frères. Le mois suivant, on donna ordre aux cardinaux originaires de Naples de rentrer dans leur pays ; ils refusèrent ; on les enleva de force. Nouvelle protestation du pape. Un mois après, on enjoignit à quatorze cardinaux italiens originaires des provinces formant le royaume d'Italie, ou réunies à l'empire, de quitter Rome pour se rendre dans le pays de leur naissance ou dans leurs évêchés. Ils refusèrent d'obéir. Le 26 mars, on les fit enlever et conduire à leur destination. Quel pouvait être le but de semblables mesures? C'était évidemment d'isoler le pape et de désorganiser la cour de Rome; c'était aussi anéantir le gouvernement de l'Église. Le 27 mars 1808, le saint-père adressa à Napoléon un bref dans lequel il l'avertissait et le menaçait des foudres de l'Eglise.

L'empereur répondit par une note qui ordonnait la division des états romains en trois départemens, et y créa une division

militaire. En même temps il prescrivit aux cardinaux, prefais et employés quelconques, rés dans le royaume d'Italie on en France, de rentrer dans leur pays natal, sous peine de confiscation de leurs biens. Cependant on négociait encore. Un dernier acte détermina le saint-père à recourir aux moyens extrêmes. Le cardinal Cabrielli, son secrétaire d'état, requ'l'ordre de sortir de Rome et de se rendre dans son évêché à Sinaglia. Le pape élut le cardinal Pacca en sa place. Celui-ci à son tour reçut-ordre de sortir de s'eloigner et de se rendre à Bénévent; il refusa d'obeir. Alors on le fit enlever et en même temps le doyen du sacré collège. Ainsi on annonçait le projet arrêté d'ôter tout moyen d'action à la cour de Rome. Vint enful le decret du 25 mai, qui conbla la mesure et qui rendit publique l'oppression du saint-père. Tels farent les motifs qui déterminèrent le pape à lancer publiquement l'anathème sur la tête de Napoléon.

On ne permit pas au pape de séjourner loug-temps à Rome après cet acte d'indépendance. Le général Miollis chargea le général literation de la genalamerie, de s'emparer de sa personne. Le pape, instruit, avait fait barriender le palais Quirnal qu'il habitait; il voulait qu'il fât bien constaté qu'il n'avait cédé qu'à la violence. Dans, la mit du 5 an 6 juil-let 4898, Radet fit escalader le palais par des soldats napolitains; il se rendit lui-même auprès de sa sainteté et lui ordonna de le swirer. Pie VII fut conduit à Grenoble plus tard il fut transféré à Savone. Cet acte de violence fut mal accueilli par l'opinion; aussi on se crut obligé de répandre le bruit que tout s'était passé à l'insu de l'empereur.

Napoléon fut vivement irrité par la résistance du saint-père; mais d'autres soins délournaient son attention. Il était alors fortement précocupé des moyens d'assurer la haute position qu'il tenait. L'état de l'opinion publique en Allemagne ne lui avait pas échappé; il avait aperçu tout ce qu'elle présentait de mena-cant pour l'autorité qu'il y exerçait et qu'il voulait y conserver, Il méditait, donc sur les mesures les plos propres à unir les intérêts de ce pays avec ceux de sa couronne. Il ne lui vint pas même

en pensée de chercher ces movens dans la reconnaissance des peuples, dans quelques améliorations à leur sort. Il ne vit que ceux qui pouvaient en même temps relever et annoblir sa dynastie. Il pensait à s'allier avec la maison d'Autriche, Mais il fallait d'abord rompre son mariage avec l'impératrice Joséphine. Il lui fit connaître ses intentions le 30 novembre. Le 15 décembre, il les rendit publiques. Il avait, à cet effet, convoqué tous les rois et princes de sa famille, le vice-roi de Naples et les principaux dignitaires de l'empire. Joseph seul n'y était pas. « La politique de ma monarchie, dit-il, l'intérêt, le besoin de mes penples, veulent qu'après moi je laisse à des enfans, héritiers de mon amour pour mes penples, ce trône où la Providence m'a placé. Cependant, depuis plusieurs années, j'ai perdu l'espérance d'avoir des enfans de ma S'en-aimée épouse l'impératrice Joséphine; c'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur. à n'écouter que le bien de l'état, et à vouloir la dissolution de mon mariage. » L'impératrice parla ensuite; elle déclara qu'elle se sacrifiait au bien de la France et qu'elle consentait au divorce. On rédigea 4 rocès-verbal de ces déclarations. Il fut porté au sénat le lendemain, qui déclara, par un sénatus-consulte daté du 16 décembre, que le mariage entre l'empereur Napoléou et l'impératrice Joséphine était dissous, et que celle-ci conserverait toujours le titre d'impératrice-reine. Grégoire avait préparé un discours contre le divorce; mais on ne donna la parole à personne. Cependant, sur quatre-vingt-sept votans, il y eut sept non et quatre billets blancs. C'était une grande marque d'opposition dans le sénat.

Le mariage civil de Napoléon et de Joséphine pouvait être considéé comme rompu par l'acte du sénat; mais il avait été consacré par l'Égisie ne s'ar décembre 1804, la veille du sacre; il fallait donc obteint de l'Église qu'elle prononçat le divorce. On s'adressa à l'officialité de Paris; celle-ci opposa qu'elle n'avait pas des droits auffisans; elle demanda qu'on consulfat les évêques. Une commission composée des cardinaux Maury et Cazelli et de cinq évêques ou archievêques décida que l'officialité de Paris

avait ce droit. En conséquence elle commença une enquête, à la suite de laquelle elle eut, le 9 janvier 1810, la làcheté de prononcer la nullité du mariage. Cette sentence fut confirmée par le métropolitain; mais le pape la déclara irrégulière et la condamna. On ne tint compte de cette dernière décision, qu'on parut prendre pour une vengeance politique. Le peuple vit avec peine la répudiation de Joséphine. Il accueillit cette nouvelle avec une crainte superstitieuse, car il considérait cette femme comme le-bon ange de Napoléon.

C'est au milieu de ces intrigues que la session de 1809 fut ouverte, le 3 décembre, par l'empereur. Dans son discours, il annonça au corps législatif que, l'Espagne exceptée, le continent était en paix. En effet, après la paix avec l'Autriche, l'armée d'Italie avait été chargée de soumettre le Tyrol. Elle s'en était déjà mise en possession; les insurgés étaient dispersés; tout annonçait qu'ils ne tarderaient pas à mettre bas les armes. En effet, les neiges forcèrent les plus intrépides à quitter les montagnes et à rentrer dans leurs villages : Hofer lui-même fut pris. jugé et fusillé. D'un autre côté, l'Angleterre avait évacué Flessingue. Après avoir vu périr une partie de ses troupes par l'effet de la fièvre des polders, le général qui commandait la garnison de cette place l'évacua aussitôt qu'il apprit qu'on allait l'assiéger. Avant de s'embarquer, il en fit sauter les fortifications. Enfin, la Suède ellemême avait mis bas les armes. Les Russes, après avoir conquis la Finlande, avaient, dans l'hiver de 4809, traversé le golfe de Bothnie sur les glaces, et menacé Stockholm. Leur présence provoqua une révolte. Les chefs de l'armée s'emparèrent le 15 mars de la personne de leur roi Gustave-Adolphe IV. Une diète fut convoquée; elle proclama sa déchéauce et celle de sa famille, et transféra la couronne au duc de Sudermanie, qui fut proclamé roi sous le nom de Charles XIII. Et comme celui-ci n'avait point d'enfant, la diète nomma pour lui succéder le prince Christiern-Auguste de Holstein Soudersbourg-Augustembourg. Charles XIII, à peine monté sur le trône, se hâta d'acheter la paix avec les Russes en leur cédant, le 17 septembre, la Finlande,

qu'ils ont toujours possédée depuis. Mais revenons au discours de l'empereur.

Le corps législatif y répondit par une adresse dont Fontane, son président, fut le réducteur et l'organe. Elle était, comme toutés les autres, un modèle d'adulation. Le session d'ailleure, te fort courte et peu intéressante : la loi la plus importante fut celle du budget. On vota en outre quelques projets relatifs à des questions d'administration locale. Cette session ne dura que cinquante jours; elle fut close le 22 janvier 1810.

Pour achever l'histoire de l'année 1809, il nous rêste à donner une idée de la situation des affaires en Espagne.

L'armée française de la Péninsule était divisée en divers corps qui agissaient isolément, mais sous la direction du ror Joseph, ou plutôt du maréchal Jourdan, son major-général. Ils formaient ensemble une masse évaluée à plus de deux cent mille hommes de troupes en général très-acuerries. Mais la puissance de cette masse redoutable était amoindrie par la nature même de la gnerre, par celle des ennemis qu'elle avait à combattre, et par les dispositions du sol sur lequel elle manœuvrait. Il fallut la disperser, soit pour opérer dans les diverses directions on nons appelaient l'ennemi et la nécessité de soumettre le pays, soit pour marder les points déià po sé les et les maintenir en paix. Les armées espagnole et portugaise ne livrè ent pas un seul combat en rase campagne qui ne se terminat par une defaite prompte et complète; mais rien ne décourageait ni les insurgés ni les généraux; ces armées se reformaient comme par enchantement, réparaient rapidement leurs pertes, et venaient de nouveau menacer nos communications, ou inquiérer et enlever les corps épars et les petites garnisons. Il serait difficile, dans un abrégé tel que celui-ci, de donner une idée complète d'une guerre remplie d'incidens, où les marches et les contre-marches se multiplient, où les engagemens ont toujours un résultat uniforme, la défaite, mais non la destruction de l'ennemi. Trois grandes opérations militaires signalèrent la campagne d'E-pagne en 1809:

commey (2 mg)

le siége et la prise de Saragosse; l'invasion du Portugal par Soult, et la marche de Wellington sur Madrid.

On a beaucoup exalté le courage des assiégés à Saragosse; or a dit que leur résistance avait été héroïque : on a raison, si l'on veut parler du courage que montrà la population en consentant à tout sacrifier à une défense désespérée et sans espoir; mais on aurait tort de dire que leur résistance fut plus brillante que celle de l'armée assiégeante. Celle-ci, en effet, fut toujours de plus de moitié inférieure à l'armée assiégée.

Le général Palafox s'y était enfermé avec trente-cinq ou qua rante mille hommes dont environ dix mille d'anciens régimens de ligue et avec quinze mille paysans armés. La population de Saragosse était de soixante mille ames. L'armée française, forte de trente-deux mille hommes environ, sous les ordres de Moncey, arriva devant la ville à la fin de décembre 1808. La tranchée fut ouverte sur la rive droite de l'Ébre le 29, et la place sommée de se rendre le 50. En ce moment Moncey fut remplacé par Junot dans le commandement du siège, et neuf mille hommes furent détachés sur Madrid, en sorte que les assiégeans se trouvèrent réduits à vingt-trois mille hommes environ. On enleva néanmoins à l'ennemi tous les postes avancés; on le rejeta dans la place. Les assiégés avaient crénelé les maisons, en avaient rempli quelquesunes de terre, et avaient fortifié tous les points propres à la défense ou à servir de passage. Chaque maison était un bastion qui devait être en quelque sorte attaqué et emporté séparément. Cependant le siège n'avançant pas au gré de l'empereur, le maréchal Lannes remplaca Junot le 22 janvier 1809. Il crut d'abord devoir chasser les rassemblemens d'insurgés qui enfouraient l'armée. Cette opération fut rapidement faite, sans nuire à l'attaque de la ville. Le 27 janvier, les brèches étant jugées praticables, on donna l'assaut sur trois points. On penetra dans la ville; mais il fallut combattre de maison en maison, d'étage en étage, et quelquefois de chambre en chambre. Après vingt et un jours d'un combat de ce genre, les deux tiers de la place étaient en notre pouvoir. Lannes, pour terminer la lutte, jugea qu'il

fallait porter un nouveau coup et prendre la ville à revers. c'est-à-dire par la rive gauche de l'Èbre, de manière à en occuper tout le diamètre. En conséquence, le 17 février, on attaqua. par le feu de l'artillerie auquel on fit succéder l'assaut, le faubourg de la rive gauche. Il fut enlevé; le pont fut pris avant que l'ennemi pût regagner la partie de la rive droite qui était encore en sa possession. Quatre mille hommes mirent bas les armes. Ce fut alors que la junte offrit de se rendre. La capitulation fut signée le 20 février. La ville fut occupée le 21 par les Français. La garnison, forte encore de quinze mille hommes, défila devant nous, posa les armes, remit quarante drapeaux, cent cinquante pièces de canon, et fut conduite prisonnière en France. On évalue la perte causée aux assiégés, tant par les armes que par la famine et une affreuse épidémie, les uns à cinquante mille, les autres à trente mille hommes. La perte des Français n'est pas mieux connue; les uns la font monter à trois ou quatre mille hommes, les autres à huit mille.

Pendant que Saragosse capitulait, Soult était en Galice du côé opposé de la Pénisule. Il venait de prendre le Ferrol où il avait trouvé huit vaisseaux de ligue, des frejates et une nombreuse artillerie. Il reçut alors de l'empereur l'ordre de pénétrer en Portugal et de marcher sur Porto et sur Lisbonne. Le maréchal Ney était chargé de surveiller la Galice en sa place, de maintenir ses communications libres, et de l'appuyer au besoin.

Soult commandait le deuxième corps fort de quarante-sept mille hommes. Mais il avait été obligé de fournir des garnisons et de nombreux détachemens; il avait aussi beaucoup de malades; en sorte qu'il se trouva ne pouvoir disposer que de vingticinq mille hommes dont quatre mille de cavalerie. Néanmoins, il concentra ses troupes sur le Minho, et se mit en mouvement le 28 janvier. Il essaya de passer cette rivère à Tuy; mais il la trouva gouflée par les pluies et par la marée; la rive où il fallait aborder était d'ailleurs garnie d'ennemis : il renônça à tenter le passage sur ce point et remonta la rivière pour chercher un lieu plus favorable. Dans cette marche, il reacontra un rassemble-

ment considérable qu'il dissipa. Le 19, son avant-garde entra à

Oreuse assez à temps pour empécher de couper le pont. Il écrivit de cette ville à Ney pour lui denander de l'appuyer en assurant ses lignes de commication et en maintenant la Galice. Il reçut une réponse peu favorable qui lui apprit qu'il ne pouvait compter sur Ney.

Cependant le deuxième corps se mit en marche sur Chavès, le 4 mars; les villages étaient abandonnés, les campagnes désertes, les chemins détestables, difficiles, tracés à travers des montagnes qui offraient d'excellentes positions défensives; le temps était affreux. On avança cependant, mais lentement. On était entouré d'ennemis; on manquait de vivres. Le 6 mars, le général Franceschi rencontra les Espagnols de la Romana à Abedès; on les attaqua : on leur tua mille deux cents hommes; on fit des prisonniers qui prêtèrent serment au roi Joseph et prirent du scrvice dans l'armée. Le même jour, le général Foy culbuta une division portugaise. Enfin le 10 mars, on aperçut Chavès. Cette ville était défendue par une armée portugaise; on marcha sur ces troupes; mais elles n'attendirent pas : voyant qu'on avançait, elles se mirent à fuir à la débandade. Chavès, bien que fortifié, bien que pourvu d'une forte garnison, se rendit. Soult alors fut embarrassé du grand nombre de ses prisonniers; il lenr rendit la liberté, sous promesse de ne plus servir contre les Français. Ils le jurèrent. Les troupes de ligne prirent du service dans notre armée.

De Chavès, Soult se porta sur Braga. Le général Franceschi formatic l'avant garde. Ce fut lui qui fut chargé de vaincre toutes les difficultés qu'on a stenduit à reconstrer; en effet, il fallut forcer trois défilés qui furent défendus quelquefois avec acharnement par les paysans. Le 18, les Français étaient devant Braga. Une armée nombreuse protégeait cette ville. La veille elle avait masacré son général, et avait étu en sa place un major anglais. On essaya cependant d'entrer en communication avec cette multitude furieuse; on lui envoya vingt prisonniers porteurs de proclamations, et accompagés d'un trompette. Celui-ci fut retenu, et les prisonniers égorgés.

Le 20, Soult fit attaquer cette multitude; alle fut partout mise en fuite; la cavalerie la poursuivit jusqu'à deux licues du champ de bataille, et en fit un grand carnage; on prit ses canous et ses drapeaux.

Pendant que le maréchal soumettait une grande ville, ou plutôt la rendait à ses habitans, car ils y rentrèrent en grand nombre lorsqu'elle fut en notre pouvoir. Tuy et Chaves, où l'on avait laisse des garnisons et des malades, étaient bloqués. Chavès, où l'on avait lai sé plus de malades que de soldats, pressé au-dedans par la population, au-dehors par un corps d'armée portugais, fut obligé de se rendre. Ainsi, les communications que les Français avaient gagnées, et qu'ils croyaient avoir assurées par des victoires, étaient coupées au moment même où ils prenaient possession d'une nouvelle conquête, et les routes étaient si bien interrompues, que leur général n'en sut rien. En conséquence, plein de sécurité, il sem t en route pour Oporto, que l'on eut en vue le 27. Cette ville, neuplée de soixante-dix mille ames, était ouverte : ma's on avait voulu en faire une autre Saragosse. On en avait retranché et palissadé tous les alentours : on avait réqui dans cette enceinte quarante mille hommes armés de tronpes de ligne, de milices, d'ordenanzas. L'évêque était le généralissime de ce peuple dont il était loin d'être le maltre. Soult lui envoya un parlementaire pour déterminer les soldats à le recevoir : il failut que les officiers leur persuadassent que l'armée française demandait à capituler. Pendant cette espèce d'armistice, trois cents soldats portugais sortirent des lignes et vinrent au général Foy lui criant qu'ils se renduient. A l'aide de cette ruse, ils l'entourèrent et l'enlevèrent avec le chef de bataillon Roger, qui, ayant essayé de se défendre, fut massacré.

Le 28, les négociations n'ayant pas réussi, on se prépara à attaquer. La nult suivante, les églises ne désemplirent pas à Oporto. Du haut de la chaire, on lança l'anathème contre les hérétiques; c'est ainsi qu'on désignait nos Français; on entendait les cris des Portugais. Dans leur furéur, ils se mirent à tirer le canon sans but, et massarérent plusieurs de leurs officiers sur les plus légers



soupçons. Un orage considérable qui éclata vers minuit calma cependant leur ardeur.

Le 29 mars au matin, l'armée française, forte de vingt mille hommes, s'ébranla tout entière; elle enleva les redoutes et les palissades; elle pénétra dans les rues, renversa les barricades, ponssa les ennemis sur le Duero et dans la mer, où il s'en nova un grand nombre, s'empara du pont du Ducro, et arriva avant l'ennemi sur les hauteurs qui couronnaient la rive gauche de ce fleuve. Les Français n'eurent que six cents hommes tués ou blessés dans cette baraille ; on évalua le nombre des Portugais tués ou blesses à huit mille. Celui des novés était, dit-on, incalculable. Il ne faut pas attribuer cette énorme perte à l'énergie de leur résistance ; elle fut l'effet de la rage qui s'empara de nos soldats, à la vue de plusieurs de leurs camarades qu'ils trouvèrent les yeux et la langue arrachés, mutilés, encore vivans. Jusqu'à ce moment, les troupes avaient montré une grande discipline : elles faisaient des prisonniers; elles sauvaient les gens qui se novaient; mais des qu'elles eurent eu connaissance de ces atrocités, elles se ruèrent avec force sur leurs auteurs, et poursuivirent avec férocité la vengeance de ce crime. On trouva dans les prisons de la ville le général Foy, vingt soldats, et une centaine de familles portugaises ou françaises que l'on délivra.

Maltres d'Oporto, on se trouva dans l'abondance. On saisit de nombreux magasins, des tentes, des munitions de toute espèce, trente bâtimens anglais chargés. L'armée put se refaire de ses longués fatigues.

Le maréchal Victor, duc de Bellune, avait reçu ordre d'appuyer avec le premier corps le moavement de Soult, et de desrendre par la vallée du Tage sur Lisbonne, pendant que lo denxième corps s'avançait, ainsi que nous venons de le voir, par une route paralléle à la mer. Victor n'obéit que lentement; il s'arrêta à Talavera de la l'eyna. Erfin, sur les ordres rétitrés du roi ou plutôt de Jourdan, il se mit en marche le 15 mars. Il avait devant lui une armée espagnole dont l'avant-garde fut culburée le 17, et trés-maltraitée. Le 27, il entra à Médelhin et se trouva en face de l'armée espagnole rangée en bataille au-delà de cette ville; quoiqu'il n'éût guère que dix-sept mille hommes, il n'hésita pas à atta quer. L'ennemi fut mis en déroute, mais aprèse un combat assez rude, dans lequel une charge de dragons fut repoussée par l'infanterie espagnole; la cavalerie française le poursuivit à outrance; et, exaspérée par les insultes que lui avait valu de la part des Espagnols son premier insuccès, elle fit peu de quartier. La moitié de l'armée ennemie fut prise ou tuée; elle ne sauva de toute son artillerie qu'une scule pièce. Après cette victoire, Victor s'arréta à Merida où il établit ses hôpitaux, et malgré les ordres rétiérés d'entrer en Portugal, trouvant ses troupes trop peu nombreuses, ses communications peu assurées, il resta immobile. Il attendait la jonction d'uu corps de dix mille hommes commandé par Lapisse, qui, n'obéissant pas plus que lui, restait à Salamaque, et ne le rejoignit que vers la fin d'avril.

Gependant Soult, n'ayant pas de nouvelles, restait immobile et se bornait à nettoyer ses derrières et à balayer les environs d'Oporto. On débloqua Tuy, on battit en plusieurs rencontres les Portugais; quant au maréchal lui-même, il s'occupa de rétablir l'ordre dans Oporto. Un événement singulier signala son séjour dans cette seconde capitale du Portugal. Cette ville même, et celles de Braga, Bacellos, Viana, Villa de Conde, Pavoa de Bareim, Fera et Avar, adressèrent au général des adresses signées par plus de trente mille individus nobles, bourgeois et prêtres, dans lesquelles on demandait un roi à Napoléon. On proposa à Soult d'être ce roi. Il paraît que le général aecepta, sauf l'approbation de l'empereur; il adressa en effet à ses généraux divisionnaires une proclamation imprimée, rédigée dans ce sens; elle devait être mise à l'ordre du jour de l'armée, mais les généraux refusèrent d'obéir. L'empereur fut informé de ce fait à Schoenbrunn : il en écrivit à Soult. Plus tard, le général Ricard, chef d'état-major au deuxième corps, et le colonel Donadien furent arrêtés; mais était-ce uniquement pour avoir participé à ce projet?

Les contemporains regardèrent la proposition dont il s'agit comme une ruse de guerre pour retenir le maréchal à Oporto.



On arrêta le 9 mai, sur quelques reaseignemens, l'adjudant-major d'Argenton. Cet officier avous qu'il avait été à Lisboane; qu'il avait eu des entrevues avec les Anglais; que ceux-ci, dans peu de jours, s'avanceraient et proposeraient à Soult de se joindre à eux. L'ennemi voulait, en un mot, tent-r d'insurger l'armée d'Espagne, puis mettre Moreau à sa tête, et en faire en France l'instrument d'une révolution qui eût précipité Napoléon du trône.

Ce fut par cet officier qu'on apprit le débarquement des Anglais à Lisbonne et l'organisation d'une armée portugaise dont tous les officiers étaient anglais. On y avait mis le temps à profit; lord Wellington y était à la tête de vingt-aix mille hommes de troupes de sa nation et de seize mille Portugais bien disciplinés, commandés aur lord Beresford.

Soult, abandonné à lui-mênie, et entouré d'insurrections, ne pouvait tenir contre de pareilles forces. Il fallait se retirer; mais on avait été averit trop tard : déjà l'avant-garde ennemie s'était emparée d'un passage sur le Dnero et tournait Oporto; le 12, il fallat combattre et vaincre pour prendre la route de retraite. Nous ne décrirons pas les accidens de cette marche; elle fut-encore plus difficile que celle qui nous avait conduits en avant. Il fal-lint combattre en tête pendant qu'on était menacé en queue, en lever des ponts, forcer des détiles, conteins souvent l'avant-garde ennemie. On réussit à vaincre tous ces obstacles, et on arriva le 10 mai à Oreuse, en bon ordre, au nombre de dix-neuf mille cinq cents hommes.

Cette expédition pentdonner une idée de la guerre d'Espagne; cependant si elle échoua, ce fut moins par suite des obstacles qu'elle eut à combattre, que parce qu'elle ne fut pas poussée assez vivement. Elle fut moins rapide qu'elle ent dû l'étre, parce que Soult ne disposait pas de forces suffisantes, ou en d'autres termes, parce qu'il ne fut pas convenablement sesondé par Victor et par Ney. Ce défaut d'essemble résultait de l'indépendance où les maréchaux commandant les corps se trouvaient placés vis-à-vis les nus des autres; checun d'eur jugacit, dé-i lait et agissait pour son compte; aucun ne voulait obéir à d'autres, soit par jalousie de pouvoir, soit parce qu'il désapprouvait les manœuvres des collègues. Jourdan, qui n'était que maréchal, n'avait pas asses d'autorité pour se faire obéir de ses égaux, et par, suite pour, maintenir l'unité dans les mouvemens militaires. L'empereur porta sur les résultats de l'expédition de Soult le même jugement que Jourdan, le même jugement que l'histoire; il ordonna que les corps de Ney et de Mortier, les cinquième et sixième, passassent sous le commandement de Soult. Ces denx maréchaux furent instruits de leur disgrace daus les premiers jours de juillet.

Cependant Wellington méditait de s'avancer par la vallée du Tage sur Madrid, de se joindre avec Cuesta qui commandait l'étite des forces espagnoles (trente-sept mille hommes), de s'avancer sur la capitale des Espagnes et d'en chasser Joseph. A peine eut-on avis de ce mouvement à Madrid, que Joseph et le maréchal Jourdan, avec leurs réserves, se portèrent en avant dans cette vallée, et allèrent réjoindre Victor qui était à Talavera de la Reyna. Le quatrième corps commandé par Sébastiani, qui était dans la vallée de la Guadiana à Madridjos, devait venir les jointen. En même temps on invits Soula à traverse les montagnes, et à se jeter sur les derrières de l'ennemi. Le plan était bien conçui Wellington allait se trouver entre deux armées, chacune de cinquante mille hommes, dont l'une devait, lui couper la retraite. Mais ce plan fut mal exécuté.

Victor commença par évacuer Talavera, et se retira sur la Guadarrama. Ce mouvement eût dû cire continué plus loin, même jusqu'à Ma l'în, pissque en attirant l'armée anglaise en Espague, il la metuait d'ayaniage en position d'cire coupée par Soult qui accourait de Salamanque à travers les montagnes; mais, au lieu de se retirer, lorsque le roi ent opéré sa jonction avec Victor, on prit l'offensive. Soult cependant écrivait qu'on attendit, pour attaquer, que l'ennemi, averti de sa présence derrière lui, se fait spontanément en retraite. On n'eut point cette patience. Le 26, on culbutal Paunt-garde ennemie sur la route de Talavera; le 27, on culbutal Paunt-garde ennemie sur la route de Talavera; le 27, on passa la petite rivière de l'Ardèche, et on trouva l'ennemi rangé sur une hauteur rapide plantée d'ulviers et de vignes, et protégée de plus par un ravin et un petit vallon. Il avait en outre fortifié cete position par des ouvrages de campagne. Dès le jour même, quoi qu'il fait tard, Vietor ordonna d'attaquer un mamelon trèselevé, dont la pente était escarpée, très-rapide et embarrassée de trones d'oliviers, et sur lequel était appuyée la gauche des Anglais. Cete attaque fut faite avec courage et à plusieurs reprises, malgré un feu bien nourri; mais nos troupes, arrivant au sommet essouffiées et sans ordre, furent chaque fois repoussées, L'attaque fut suspendue pendaut la nuit, et reprise le lendemain matin sans plus de succès. On fit monter successivement quatre régimens, qui furens successivement obligés d'en descendre.

Le roi demanda s'il n'était pas convenable de livrer une bataille générale. Jourdan se prononça fortement contre cette opinios. Dans le même moment, on reçut une dépéche de Soult qui annonçait, ne pouvoir atteindre les derrières de l'ennemi, que du 3 uu 5 août. Cependant le roi, n'écoutant point les conseils de Jourdan, au lieu de se retirer et d'entraîner l'ennemi à sa poursuite, fût-ce même au delà de Madrid, se prit à craindre pour la sâreté de sa capitale. Il avait cinquante mille hommes, c'est-à-dire une force égale à celle de l'ennemi. Il ordonna d'attaquer sur toute la ligne. On se battit tout le jour avec des chances diverses, mais la position était trop forte. On cessa d'attaquer à six heures du soir sans avoir rien obtenu.

Le 29, l'armée française se rangea derrière l'Alberge; le roi, toujours inquiet pour Madrid, y laissa Victor, et regagna sa capitale avec ses réserves.

Cette bataille inutile coûta aux deux partis environ hult mille hommes. Les Auglais considérèrent comme une victoire de n'avoir point été vaincus. Wellington, qu'in était encore que lord Wellesrey, fut, à cette occasion, décoré du titre de duc de Wellington,

Cependant le général anglais, instruit de la marche de Soult, sachant qu'il était entre le 1<sup>er</sup> août à Placencia, se mit en retraite le 3. Victor le suivit; mais ses forces étaient insuffisantes pour jeter le désordre dans l'armée ennemie. Wellington, Instruit que son adversaire était déjà maître de la rive droite du Tage, se hâte de traverser le fleuve; il couvrit alors sa retraite avec les trouges espagnoles qu'il sacrifia, mais qui bientôt se séparèrent de flui, après avoir éprouvé des échecs considérables. Il ne put cépendant efviter lui-même plusieurs engagemens désastreux; mais il sauva les cadres de son armée, et se reforma en assez bon ordre à Jaraicejo, où la poursuite s'arrêta. Telle fut la fin ûn mouvement offensif par lequel Wellington prétendait défivrer l'Espagne. Il perdait l'armée anglaise, et, selon une expression de Napoléon, lord Wellesley fût venu avec son armée en France prisonnier de guerre, si le roi Joseph eût été moins impatient, et eût continué de reculer, au lieu de s'avancer sur Talavera.

Néanmoins, à Paris, on ne voyait de ces opérations que le résultat, c'est-à-dire des succès disputés et des retraites. On considéra la batielle de Talavrar comme une bataille perdue. L'opinion reprochait à Napoléon la guerre d'Espagne comme une entreprise injuste et impolitique; on y voyait une Vendée nouvelle, mais dans des proportions immenses, qui devait dévorer-les forces de l'empire. On était mécontent de la campagne d'Autriche, du divorce de Napoléon; et du roi Joseph en Espagne. Le parti républicain se réveilla encore. Un comité. libérateur se forma; le général Mallet, bien qu'en prison, et l'ex-conventionnel Florent Guyot y étaient affiliés. La police en eut connaissance dans le mois de mai. Elle opéra quedques arrestations: l'affaire fut étouffée et même cachée au public; mais on ignore si le comité libérateur foit dissous.

## ANNÉES 1810 ET 1811.

L'empereur paraissait parvenu au plus haut degré de gloire et de puissance. Il avait conquis le droit de disposer souverainement d'un grand nombre de royaumes et de couronnes; il avait im-

posé son système continental à tous les princes européens ; il les avait tous forcés à s'allier à lui contre l'Angleterre. L'Espagne seule lui résistait; mais il espérait en finir bientôt avec ce faible ennemi, L'apparence était magnifique. Néanmoins, au milieu de ces signes éclatans de grandeur et de prospérité, on pouvait déjà remarquer des symptômes de décadence. L'opinion était mécontente et fatiguée; la France n'était pas encore épuisée d'hommes, mais elle commençait à s'apercevoir qu'elle avait beaucoup perdu : les conscriptions, depnis la fin de 1805 jusqu'à la fin de 1809, lui avaient enlevé cinq cent cinquante-six mille hommes. Les finances paraissaient en très-bon état ; mais elles étaient insuffisantes ponr nn état de guerre pareil à celui qu'on entretenait; jusqu'à ce moment les supplémens de dépenses avaient été soldés avec les revenus de ceque l'on appelait le domaine extraordinaire, revenus dont on ne rendait pas un compte public, dont l'origine, aussi bien que l'emploi, était tenue secrète. Ce revenu résultait des contributions de guerre et des confiscations faites en pays ennemi. Or les sources d'où on le tirait devenaient moins abondantes chaque jour, et la paix devait les tarir complétement. Il n'en pouvait pas être de même des dépenses. La nécessité d'entretenir une grande armée ne disparaîtrait pas, en effet, aussitôt. C'était seulement par la terreur des armes que l'Europe était maintenue dans notre alliance; il fallait long-temps continuer à lni imposer par une puissante armée, avant d'atteindre le jour où elle accepterait complétement les nouvelles destinées qu'on lui avait faites. Napoléon prévoyait donc le moment où il serait obligé de suffire avec les seuls revenus de l'empire aux excessives dépenses auxquelles il satisfaisait encore par d'autres movens. Il avait adopté pour système de multiplier, de perfectionner et d'accroître les impôts sur la consommation, et de diminuer les contributions foncières, afin de pouvoir, dans une circonstance donnée, trouver dans cette dernière espèce de revenu une ressource aussi assurée que puissante. Ainsi, en 1810, il mit le monopole de la fabrication du tabac entre les mains du gouvernement.

Pour les sujets de l'empire, les souffrances présentes et les craintes pour l'avenir n'étaient compensées par aucun avantage. Les fruits de la révolution semblaient perdus : on n'était pas plus libre de parler que d'écrire. La liberté individuelle était abandonnée aux caprices de la police, non que celle-ci v attentât souvent, mais chacun sentait qu'il était à sa merci, et qu'il n'avait nul recours contre ses violences. Les vieillards se souvenaient qu'on était plus libre sous la monarchie absolue renversée en 1789. Les ouvriers, il est vrai, avaient du travail; la main-d'œuvre était à un haut prix ; mais l'on n'ignorait pas que ces avantages venaient de ce que les bras manquaient. Enfin , si l'on était content et fier de nos succès militaires et de notre grandeur nationale, on s'attristait en voyant un seul homme disposer pour lui-même d'une position achetée au prix de notre sang et de tant d'autres sacrifices; on se révoltait de ses manières de propriétaire à l'égard des hommes même qui l'avaient élu; on était blessé d'être appelé par lui ses sujets, ses peuples, son empire. Ce langage qui, dans sa bouche, n'était sans doute que d'apparat, blessait profondément les sentimens révolutionnaires qui vivaient dans le cœur des populations. On redoutait fortement cependant qu'un accident vint trancher ses jours : personne ne croyait que le grand empire pût être conservé après lui; on pensait qu'il devait périr dans l'anarchie; que cette unité formée de tant de peuples divers , aux dépens de tant d'ambitions rivales, ne pour rait se maintenir, et qu'on serait bien heureux si l'on ne perdait pas en même temps toutes les conquêtes de la République. La un mot, on n'aimait pas le présent, et cependant on le préférait à l'avenir qui justifia, en effet, tons ces vagues pressentimens de l'opinión publique.

Les années 1810 et 1811 furent remplies par des travaux d'administration intérieure, par quelques modifications dans la situation respective du territoire de l'empire et de celui de l'Europe, et par des tentatives diplomatiques. Mais les fêtes du mariage de l'empereur, celles de la naissance du roi de Rome, et les incidens de la guerre d'Espagne furent les seuls faits qui saisirent



l'attention des masses. Nous parlerons en première ligne des travaux législatifs et administratifs; nous nous occuperons ensuite des autres. Quant aux affaires militaires, nous les .renyoyons à la fin du chapitre.

La session de 1810 fut ouverte le 4re février, c'est-à-dire huit jours après la ciôture de celle de 1800. En conséquence l'empereur crut pouvoir s'absteint d'en faire lui-même l'ouverture. Il n'y eut donc, à la première séance de cette année, ni publicité, ni pompe, ni discours impérial, mais seulement quelques phraess prononcées par un conseiller d'état. Montesquiou fut nommé président du corps l'égislatif.

Le Code pénal fut le premier projet présenté à la sanction des députés. Ce travail avait occupé le conseil d'état pendant quarante et une séances; l'empereur n'en avait présidé qu'une seule, le 21 janvier 1809. Aussi peut-on dire qu'il n'v avait pris aucune part, et qu'il était l'œuvre des jurisconsultes et des criminalistes plutôt que d'un publiciste. Ce projet fut adopté en sept lois, du 12 au 19 février 1810. On s'occupa ensuite des moyens de pourvoir aux frais du culte dans les communes rurales; ce fut l'objet d'une loi votée le 14 février. Une autre loi du 8 mars réala les conditions et le mode d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que le système des indemnités préalables exigibles dans-ce cas. Une loi du 20 avril réorganisa l'administration judiciaire : le personnel en fut augmenté. Une partie des juges reçut le titre de conseillers de l'empereur, titre par lequel ou marquait que toute justice émanait du trône. On profita de cette réorganisation pour rappeler dans les cours tous les membres encore vivans des anciens parlemens. Le budget fut fixé à 740 millions. Le dernier vote du corps législatif sanctionna la loi sur les mines. La session fut close le 21 avril.

Mais toutes les questions importantes n'étaient pas apportées devant le corps législaif. L'empereur attribuait au sénat la solution de beaucoup d'affaires, ou s'en réservait le soin à lui-même. Nous allons énumérer quelques-unes de ces décisions extra-par-lementaires; on verra qu'elles touchent des sujets non moins gra-

ves que celles que l'on demandait à l'assemblée des députés des départemens.

Un sénatus-consulte du 30 janvier régla tout ce qui concernait le domaine extraordinaire. Ce domaine se composait des contributions imposées sur les pays ennemis ou par suite des traités, et des biens mobiliers acquis ou conquis en pays étrangers, ainsi que des propriétés achetées en France, soit en terres, soit en rentes, en actions, ou en palsis. L'empereur disposait de ce domaine: 4° pour subvenir aux dépenses des armées; 2° pour récompenser les services militaires et civils rendus à l'état; 5° pour élèver des monumens, etc. Une administration régulière fut chargée des recettes comme des dépenses. Le budget de ce domaine était en effet presque aussi considérable que celui de l'état lui-même; on en jugera par l'aperçu suivant.

En 1810, le revenu des biens immobiliers du domaine extraordinaire était évalué à 58 millions; et, d'après le compte arrêté au 51 décembre de la même année, les recettes de toute espèce s'étaient élevées à 752,957,174 francs, et les dépenses à à 455,050,228 francs; restait donc disponible la somme de 521,226,946 francs.

Voici un exemple de la manière dont les récettes dont il s'agit étaient dépensées. Il est extrait des comptes de 1810.

Il avait été donné à trente-sept personnages, maréchaux, généraux ou ministres, pour achieter des hôtels, chefs-lieux de majorats, etc., une somme de 18 millions, moitié en argent comptant, moitié en rentes 5 pour 400 au cours de 85 francs. — 41,550,000 francs avaient été distribués en gratifications à l'armée; officiers et soldats en recurent chacun une part proportionnelle. — Une somme considérable fut distribuée en divers temps pour former cieq mille sept cent seize dotations, dont les plus fortes donnaient un revenu de 5,000 francs et les plus faibles, de 500 francs. — Enfin, en 1810, 299,504,226 francs furent dépensés pour le service de l'armée. — Ce dernier emploi était le seul que l'opinion publique pût approuver, le seul autonal. Mais, en même temps, il ciait manifeste que cette ressource

- Length

extraordinaire, produite en grande partie par des contributions de guerre qui ne pouvaient pas être renouvelées, necessaire cependant pour entretenir un pied de guerre aussi formidable que celui possédé par la France, devait disparaître un jour. En outre, dans les 521 millions disponibles selon les comptes de 4810, 456 étaient encore à toucher; ils étaient garantis seulement par les obligations de l'Autriche, de la Prusse, de la Saxe, etc. L'empereur certainement prévoyait le moment où ces moyens lui manqueraient; et, dans cette vue, il se préparait à créer de nouvelles espèces de contributions ; il méditait déià le monopole de la fabrication du tabac, qui devait mettre à sa disposition nonseulement un revenu suffisant pour solder cent mille soldats, mais encore une masse de cautionnemens propre à fonder un fonds disponible à l'instant même. En même temps, il excitait l'administration à perfectionner le système des contributions indirectes déjà existantes sur les boissons, de manière à empêcher toute fraude. En effet, cet impôt atteignit le maximum possible. De plus, il faisait en sorte de reporter sur les budgets départementaux toutes 'les dépenses qu'on pouvait y rejeter. Enfin, il maintenait à un taux peu élevé les contributions foncières, afin de se ménager le droit de demander tout d'un coup de ce côté de forts sacrifices, s'il était nécessaire. En poursuivant ces soins avec persévérance, et en préparant ainsi ses movens, il espérait se mettre en état de pouvoir brusquement, lorsque le moment arriverait, porter le budget des recettes de l'empire de 740 à 1,100 millions. Napoléon donc, sans se laisser détourner par la prévision des besoins de l'avenir, mettait à exécution son système des dotations, et employait à le réaliser les fonds de son domaine extraordinaire. Il y cherchait une garantie personnelle ; il voulait réédifier une noblesse puissante par le nombre, par les droits, les titres, la richesse, et dévouée à sa personne. Il poussa à cet égard l'attention jusqu'à vouloir que chacune de ces nouvelles familles nobles qu'il créait eût , à l'imitation d'une dynastie royale , son hôtel héréditaire à Paris, portant son nom inscrit en lettres d'or au-dessus de la porte. Il est vrai qu'il n'accordait ce privilége qu'à celles qui possédaient un majorat d'un revenu annuel de 100,000 francs. Ces dispositions sont énoncées dans un décret sur l'institution des majorats, daté du 4 mars 1810.

Il n'était pas plus ami de la liberté que de l'égalité. Deux décrets publiés en 1810 rétablirent l'ancien régime quant à la presse, quant à la librairie et quant à la liberté individuelle. C'étaient sans doute des matières dont le réglement appartenait à la législature ; mais, en ce sujet, comme en toutes les questions politiques, il prit l'autorité souveraine.

Le 5 février 1810, un décret impérial établit un directeur général de la librairie. Il ordonnait que le nombre des imprimeurs serait fixé; que ceux-ci seraient brevetes et assermentés; que, lors des vacances, leurs successeurs ne pourraient recevoir leur brevet ni être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs mœurs et de leur opinion politique. Chaque imprimeur était tenu d'inscrire sur un livre le titre de chaque ouvrage qu'il voulait imprimer. Il devait sur-le-champ en informer le directeur général et le préfet. Le directeur général pouvait ordonner la communication et l'examen de l'ouvrage, et faire surseoir à l'impression. Dans ce cas, il l'envoyait à un des censeurs nommés par l'empereur. Le ministre de la police et les préfets avaient les mêmes droits que le directeur de la librairie. Sur le rapport du censeur, le directeur général pouvait indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugées utiles, et, sur son refus de les faire, défendre l'impression et la vente de l'ouvrage. En cas de réclamation, l'ouvrage était soumis à un nouveau censeur; celui-ci faisait son rapport au directeur général qui décidait definitivement. Tout auteur et tout imprimeur pouvaient soumettre à l'examen de la censure un ouvrage avant l'impression. C'est en effet ce que firent tous les auteurs et tous les imprimeurs. Lorsqu'un ouvrage était imprimé, tout n'était pas fini ; il pouvait encore être saisi, défendu, et l'auteur renvoyé devant les tribunaux. Enfin, pour achever l'asservissement, le décret ordonnait que les libraires seraient, ainsi que les imprimeurs, brevetes et assermentés. Ce décret ne changeait rien à la situation de la presse; depuis le consulat elle était esclave, et uniquement soumise au despotisme de la polire. Le nouveau réglement ne fit rien de plus qu'organiser l'arbitraire qui existait déja. On ne cria donc pas contre ce décret; on ne s'en aperçut même pas.

Le 10 mars, on rétablit sous un nouveau nom les lettres de cachet. Un décret déclara qu'il y aurait des prisons et des prisonniers d'état. Un conseil privé, composé conformément au sénatusconsulte du 16 thermidor an x, devait décider de l'application de cette peine. Tous les ans, l'affaire de chaque prisonnier devait être revue et une nouvelle décision devait être rendue. Le conseil privé avait aussi le droit de prononcer la mise en surveillance, ce qui revenait en définitif à quelque chose de pis que le système d'exil uisité avant 1789.

Pendant que le corps législatif achevait sa session, et que l'on ajoutait à la législation française ces additions extra-parlementaires, on s'occupait à la cour impériale du mariage de Napoléon. On prasa à un grand nombre de princesses, à la fille ainée de Lucien, nièce de l'empereur, à la princesse Clarlotte, nièce de Ferdinand, l'exprince royal d'Éspagne; on pensa à une princesse de Sixe. Voici lés révélations que Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène, fit lui-même à ce sujet à son médecin, le docteur O'Meara.

A Dès qu'on sut que les intérêts de la France m'avaient engagé

à rompre les liens d'un premier mariage, les plus grands soùverains de l'Europe sollicitèrent une alliance avec moi. L'empereur d'Autriche parut surpris qu'on n'eût point songé à sa

famille, et le témoigna à Narbonne. On songeait alors à une
princesse russe ou saxonne. Le cabinet de Vienne envoya des
instructions à ce sujet au prince de Schwartzenberg, alors ambassadeur à Paris. On reçut aussi des dépèches de l'auhassadeur de Russie; la volonté de l'empereur Alexandre était d'of-

» frir as sœur la grande duchesse Anne: cependant quelques difficultés s'élevèrent à cause de la demande d'une chapelle pour » le rit grec à établir aux Tuileries. On tint un conseil privé, et » la majorité fut pour une princesse d'Autriche.

» J'autorisai en conséquence le prince Eugèae à faire des ou-» vertures au prince de Schwartzenberg, et l'on signa des articles » de mariage semblables à ceux qui furent arrêtés pour Louis XVI

et Marie-Antoinette.

L'empereur Alexandre fut mécontent qu'on n'eût point donné · de suite à ses ouvertures ; il crut qu'il avait été trompé, et que deux négociations avaient été conduites en même temps, ce qui » n'était pas.

On a dit oue le mariage de Marie-Louise était un des articles » secrets du traité de Vienne, conclu quelques mois auparavant. . Cela est entièrement faux. On ne songeait point à une alliance » avec l'Autriche avant les dépêches de Narbonne concernant les ouvertures qui lui avaient été faites par l'empereur François et » par Metternich. Le fait est que le mariage avec l'impératrice » Marie-Louise fut proposé au conseil, discuté, décidé et signé » dans les vingt-quatre heures, ce qui peut être attesté par des » membres du conseil encore vivans (1). Plusieurs étaient d'avis » que j'épousasse une Française, et les argumens en faveur de » cette opinion étaient assez forts pour me faire balancer un mo-» ment ; cependant la cour d'Autriche prétendit que le refus d'une » princesse d'une des maisons régnantes de l'Europe serait une déclaration tacite de les renverser quand l'occasion s'en présen-> terait. >

La princesse, dont la main fut demandée par l'empereur, était la même archiduchesse Marie-Louise, que l'empereur avait trouvée retenue à Vienne par une maladie, lorsqu'il s'empara de cette ville en 1809. La convention du mariage fut signée le 16 février. Berthier, prince de Neufchâtel, se rendit à Vienne; il fit la demande solennelle. Le 11 mars 1810, on célébra à Vienne, devant l'église , le mariage entre l'archiduchesse et l'empereur ; celui-ci

(Note des auteurs)

<sup>(</sup>f) Dans ce conseil, composé de vingt-cinq personnes, l'empereur posa la question du choix. Le roi de Hollande, l'archi-trésorier, le cardinal Fesch, le ministre Clarke, votèrent pour une princesse saxonne ; Murat , Cambacérès , Talleyrand et Fouché, votèrent pour la Russie; le reste fut pour l'Autriche.

y était représenté par le prince Charles , auquel il avait envoyé sa procuration. Ce fut l'archevêque de Vienne qui officia et bénit les éponx. Le 15 mars, la princesse quitta la capitale d'Autriche, et le 16, elle fut remise, à Braunau, entre les mains de Berthier, représentant l'empereur. Le mariage civil fut célébré le 1er avril à Saint-Cloud, et le lendemain les deux époux firent leur entrée solennelle à Paris. Des fêtes magnifiques qui durèrent plusieurs jours signalèrent cet événement qui remplit de joie tous ceux dont la fortune venait de Napoléon, mais qui mécontenta les hommes de la révolution et le peuple. On voyait dans cette princesse une autre Marie-Antoinette : les ex-conventionnels ne pouvaient oublier que le même sang coulait dans ses veines ; ils ne pouvaient croire surtout qu'elle n'eût point hérité de ses ressentinicns. Le peuple la regardait avec une crainte superstitieuse; il disait que les princesses d'Autriche avaient toujours porté malheur à la France; d'autres ajoutaient que c'était une étrangère qui trahirait l'empereur et la France. Ces craintes nc furent point le fait de quelques hommes, mais ce fut une opinion générale et publique dont tous ceux qui ont vécu à cette époque peuvent rendre témoignage.

Cemariage ne fut pas plus populaire en Autriche qu'en France, Le lendemain du départ de l'archiduchesse, il y eut à Vienne des rassemblemens dans les rucs, et une manifestation très-vive d'opinions. Cette espèce d'émeute se dissipa d'elle-même; mais elle suffisait pour montrer que, contrairement aux discours officiels, les Autrichiens n'aimaient pas les Français plus qu'ils n'en étaient aimés. Cependant leur cour sut tirer parti de sa nouvelle alliance; elle obtint le rapport d'un décret rendu pendant la dernière guerre, et qui avait prononcé la confiscation sur les biens des ci-devant comtes et princes de l'empire germanique.

Quant à Napoléon, il paraissait uniquement occupe de sa jeune impératrice; il lui avait formé une maison nombreuse entièrement composée avec des membres de l'ancienne noblesse. Il lui montrait ses états, et la montrait elle-même à la France, il commença, le 27 avril, ce voyage qui ne fut qu'une suite de fêtes et de représentations. Il parcourut tout le Nord; il se rendit en Belgique, à Aovers, à Flessingue; là, il décida que les lles de Walcheren, de Sud-Beveland, de Nord-Beveland, de Schourwen et de Lhoten, formeraient un nouveau département sous le nom de département des Bouches-de-l'Escaut. Il se rendit ensuite à Bruxelles, à Lille, à Dunkerque, et revint en passant par Dieppe, le Hàvre et Rouen. Il était à Paris le 4<sup>eq</sup> juin. Il signala son arrivée par une espèce de coup d'état dont voici les motifs.

Pendant son absence, le duc d'Otrante, ministre de la police . c'est-à dire Fouché, avait pris sur lui d'ouvrir des pourparlers avec le cabinet de Londres. Il en avait chargé Ouvrard, qui s'était rendu à Amsterdam et avait noué les premières relations diplomatiques par l'intermédiaire d'un certain Francis Baring. Il avait fait proposer, comme base des négociations, l'empire du continent de l'Europe à la France, sans colonies, sans marine; à l'Angleterre, l'empire de la mer. Il ne dontait pas du succès, et il espérait bientôt présenter à l'empereur un projet de traité qu'il ne pouvait refuser. Il croyait sans doute s'assurer ainsi une faveur solide, et faire oublier à la nouvelle cour la part qu'il avait prise dans les actes révolutionnaires; mais Ouvrard trahit celui qui l'employait, et l'emperenr ne put pardonner une pareille initiative qui lui rappelait le néant du pouvoir. Il destitua Fouché, fit saisir les papiers d'Ouvrard, et, afin de dissimuler une disgrace qui eut pu faire ouvrir l'œil au public et lui en faire chercher les motifs, il nomma le duc d'Otrante gouvernenr de Rome : il révoqua cette nomination quelques jours après; mais Savary, duc de Rovigo, était délà installé en sa place au ministère de la police. Il v avait été appelé le 3 inin.

Dans le même temps, l'empereur se brouillait tout-à-fait avec son frère Louis. Depuis long-temps déjà ils étaient en discussion. Louis, devenu roi de Hollande, s'était fait Hollandais; ji avait oublié qu'il représentait sur ce trône l'esprit de la France; il avait adopté les doctrines mercanilles des Provinces-Unies. Tel est l'effet.de l'égoisme! il n'a jamais d'autre patrie que celle où sont campés ses intéréts personnels. Le blocus continental existait partout, excepté en Hollande; on y recevait les marchandises auglaises. Deux fois la France avait été obligée de férmer ses dounes au commerce hollandais, de peur que l'on ne fût à Parisméme encombré des produits de la Grande-Bretagne (Rapport
du ministre des relations extérieures du 9 juillet 1810.) Dès la fin
de 1809, le roi Louis étant venu Paris, l'empereur lui avait fait
de vifs reproches de son ingratitude; il l'avait même menacé de
reinir la Hollande à l'empire français. On assure que Louis avait
obtenu de son frère qu'avant de recourir à cet acte de violence,
il foit fait des ouvertures de paix à l'Angleterre. Quoi qu'ilen soit,
voici la lettre qu'il écrivit à ses ministres au commencement
de 1810.

## Lettre du roi de Hollande à ses ministres. - Paris, janvier 1810.

· Messieurs, depuis six semaines que je suis auprès de l'empereur mon frère, le me suis constamment occupé des affaires du royanme. Si j'ai pu effacer quelques impressions défavorables, ou du moins les modifier, je dois avouer que je n'ai pas réussi à concilier dans son esprit l'existence et l'indépendance du royaume avec la réussite et le succès du système continental, et en particulier de la France contre l'Angleterre. Je me suis assuré que la France est fermement décidée à réunir la Hollande, malgré toutes les considérations, et qu'elle est convaincne que son independance ne peut plus se prolonger si la guerre maritime continue. Dans cette cruelle certitude, il ne nous reste plus qu'un espoir; c'est celui que la paix maritime se négocie : cela seul peut détourner le péril imminent qui nous menace; et, sans la réussite de ces négociations, il est certain que c'en est fait de l'indépendance de la Hollande, qu'aucun sacrifice ne pourra prévenir. Ainsi l'intention claire et formelle de la France est de tout sacrifier pour acquérir la Hollande, et augmenter par là, quelque chose qu'il doive lui en coûter, les moyens à opposer à l'Angleterre. Sans doute l'Angleterre aurait tout à craindre d'une pareille augmentation de côtes et de marine pour la France; il est donc possible que leur

intérêt porte les Anglais à éviter un coup qui peut leur être aussi funeste.

• Je vous laisse le soin de développer cette idée avec toute l'énergie qui sera nécessaire pour faire bien sentir au gouvernement anglais l'importance de la démarche qui lui reste à faire. Faites bien valoir auprès de lui tous les argumens et toutes les considérations qui se présenteront à votre esprit. Faites la démarche dont il s'agit, de vous-mêmes, sans que j'y sois nullement mentonné; mais în u'y a pas de temps à perdre; envoyez de suite, quelqu'un d'un commerce sûr et discret en Angleterre; et envoyez-le moi de suite dès qu'il sera de retour. Faites-moi savoir l'époque à laquelle il pourra l'être, car nous n'avons pas de temps à perdre; il ne nous reste plus que peu de jours. Deux corps de la grande armée marchent sur le royaume; le maréchal Oudinot vient de partir pour en prendre le commandement. Faites-moi savoir ce que vous aurez fait en conséquence de cette lettre, et quel jour je pourrai avoir la réponse d'Angleterre.

## « Signé Louis. »

- Nous doutons que l'empereur ait eu connaissance de cette lettre d'après la vive colère qu'il manifesta lorsqu'il apprit les démarches de Fouché. Il nous semble que, dès qu'il pensa pouvoir être trahi par un des siens, il prit son parti. Il est certain que presque dans le moment même où , par les ordres de Louis , on tentait ces démarches pacifiques, il fajsait donner ordre à l'amiral Verhuel, ambassadeur de Hollande, de quitter Paris, et il rappelait le sien. Quoi qu'il en soit, un négociant d'Amsterdam, M. Labouchère, avait reçu ses instructions du ministre hollandais ; il était parti le 1er février pour Londres ; mais ses démarches avaient été sans succès; ce fut sans doute la connaissance que Fouché eut de cette affaire qui le détermina lui-même à ouvrir des pourparlers, et il est probable que, dans cette circonstance, il s'entendait avec le roi Louis. On peut juger, par la rapide disgrace de ce ministre, de l'opinion que Bonaparte avait sur toutes ces intrigues, et de la part qu'il v avait prise. Les troupes commandées par Oudinot prirent possession d'Utrecht le 29 juin : il demanda qu'Amsterdam lui fût livré. Louis voulût d'abord résister, et couvrir sa capitale par une inondation; mais ses ministres et ses généraux s'y refusèrent. Il pensar ensuite à émigrer à Batavia avec toute sa cour; enfini le détermina à se démettre du trône en faveur de son fils Napoléon-Lonis. Il signa cet acte d'abdication le 5 juillet f810, et l'envoya au corps législatif hollandais avec un message qui était nn véritable manifeste de guerre; et, comme s'il eût voulu se dérober à la colère de son frère, il se retira aussitôt en Bohéme, sous le nom de Saint-Leu. Plus tard, poursuivi par les ordres de Napoléon, il s'embarqua pour les États-Unis; mais, arrâté en mer par une frégate anglaise, il alla vivre prisonnier dans la Grande-Bretagne.

L'empereur fut surpris d'abord de l'audace du roi Louis; puis il répoadit, le 9 juillet, à son abdication par un décret dont le premier article était conçu en ces termes: « La Hollande est réunie à l'empire. » Oudinot prit possession d'Amsterdam; l'année suivante l'administration française y fut établie, et le pays fut divisé en départemens.

Par suite de ce décret, le territoire français fut étendu démesurément. L'Allemagne se trouva prise sur ses deux flancs. En effet, la Hollande s'avance au nord sur son flanc droit, comme au midi l'Italie et l'Illyrie sur son flanc gauche. L'empire français semblait ouvrir sur la Germanie deux serres qu'il suffisait de fermer pour la saisir complétement. Mais cette position n'était redoutable qu'en apparence : les Hollandais restèrent Hollandais. Il fallut garder leurs provinces; et ils ne fournirent plus à l'empire que des soldats sans ardeur et sans dévouement ; leurs matelots furent un embarras sur nos vaisseaux plutôt qu'un secours; leur mauvais vouloir entrava l'énergie de nos marins et compromit plusieurs fois le sort de nos expéditions maritimes; ils aimaient mienx servir l'Angleterre que la France. Il n'en était point ainsi sous la République. La Hollande alors se considérait non pas comme conquise par la France, mais comme rendue à la liberté. Elle était notre alliée par l'effet même de ses opinions patriotiques et libérales. Elle combattit franchement avec nous.

Dès qu'on lui eut imposé un roi, elle commença à se séparer de nous; en 4810, elle s'en sépara complétement. Française de nom, elle cessa de l'être par ses sentimens, tandis qu'auparavant elle était Française de sentimens, sans l'être de nom.

Napoléon comptait sans doute sur le temps pour opérer une fusion dont il n'ignorait pas les difficultés. Personne ne pouvait prévoir alors que sa dynastie serait de si peu de durée. L'influence française semblait à étendre chaque jour sur le continent européen; en ce moment même un peuple tout entier paraissait se précipier au-dévant d'élle. Nous voulons parler de la Suède.

Le prince royal de Suède avait été frappé d'une attaque d'apoplexie foudroyante au milieu d'une revue, le 48 mai. Le roi Charles XIII, vovant, par suite de cet événement, sa succession vacante, étant d'ailleurs sans enfans et sans espérance d'en avoir, rassembla une diète afin de choisir un nouveau prince roval. L'ambassadeur français proposa le roi de Danemarck; quelques officiers suédois pensèrent à Bernadotte. Ils avaient en des relations avec ce général lorsqu'il commandait en Poméranie et en Hanovre, Il fallait à la Suède, dans la situation où elle se trouvait, un chef capable de conduire des armées, capable de la défendre. Cela suffit : Bernadotte fut élu le 21 août par la diète, à Oerebro, prince royal de Suède, à la condition d'embrasser la religion luthérienne et de jurer le maintien des lois fondamentales du royaume et notamment de la Constitution du 6 juin 1809. Bernadotte demanda à Napoléon des lettres d'émancipation ; il les reçut, et de plus une somme considérable d'argent nécessaire pour ses frais de premier établissement. Il fit à Elseneur, le 19 octobre, sa profession de foi luthérienne, et alla préndre possession de son nouveau titre sous le nom de Charles-Jean. Il fit son entrée solennelle à Stockholm le 1er novembre, et le 8 décembre il écrivit à Napoléon que son père adoptil venait de déclarer la guerre à l'Angleterre et se rangeaît dans le système du blocus continental.

Ce ne furent pas les seuls changemens qui eurent lieu en Europe. L'empereur compléta le système de ses possessions de



manière à les lier et à les appuyer. Il avait concédé le Hanovre au roi de Westphalie; il avait créé un grand duché de Francfort, qu'il avait donné en toute souveraineté au prince Eugène, viceroi d'Italie. Un décret du 12 novembre réunit la république du Valais à l'empire sous le nom de département du Simplon. Cette réunion était motivée sur ce que cette contrée était une des grandes voies de communication entre la France et l'Italie, Enfin Napoléon appuya la ligne formée par la Hollande, en donnant en quelque sorte une tête à cette position. A cet effet. il prononca la réunion à l'empire du pays d'Oldenbourg, de quelques territoires westphaliens, de Brême et de Hambourg. Ainsi aux bouches de l'Escant, de la Meuse, du Rhin, de l'Ems, it ajoutait celles du Weser et de l'Elbe. Tous ces décrets furent confirmés par des sénatus-consultes. Davoust fut nommé gouverneur général des départemens de l'Ems supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouches-de-l'Elbe.

L'éclat du nom français était grand en Europe: la suprématie de l'empereur paraissait acceptée et son pouvoir solide. Cenendant les sociétés secrètes continuaient à faire des progrès en Allemagne. Le roi de Prusse travaillait à s'attacher le peuple : il abolissait la servitude de la glèbe; il créait des municipalités, les rendaient électives et donnait le droit d'élection à tous les habitans; il supprimait les priviléges industriels et les corporations; en un mot il faisait ce que Napoléon eût dû faire après la campagne d'Iéna. Il suivait en cela les conseils du baron de Stein. c'est-à-dire du même homme qui avait établi les sociétés secrètes. Un membre de ces sociétés, nommé Doninique-Ernest de la Sahla, vint en 1810, à Paris, avec le projet d'assassiner l'empereur. Il était né en Saxe, et était à peine âgé de dix-huit ans. Ses nombreuses démarches pour approcher Napoléon le firent arrêter. Il ne dissimnla point ses projets. Cette affaire fut tenue secrète; on enferma le coupable à Vincennes. Il ne fut delivré qu'en 1814. Cette tentative aurait pu révéler à Napoléon qu'il se tramait quelque chose contre lui en Allemagne, quelque chose de redoutable, parce que cela émanait des sentimens nationanx.

Mais l'empereur, malgré l'expérience de ce qui se passait en Espagne, méprisait les peuples; il ne voyait en Europe que les souverains. Ceux-ci ne se montraient pas d'ailleurs tous également satisfaits. Alexandre réclama contre la réunion de la Hollande et des villes anscatiques; il se plaignit surtout vivement de cel'e de la principauté d'Oldenbourg; il se trouvait en effet beau-frère du duc qui y régnait. Il demanda des indemnités : on lui offrit la principauté d'Erfurt : il voulait celle de Dantzik. On ne put s'entendre. Il protesta l'année suivante, en 1811, se réservant d'attendre un moment plus favorable pour éclater. Selon les historiens russes, c'est à dater de cette époque que cet empereur commença à préparer les moyens d'une guerre finale qui devrait décider entre Napoléon et lui. Il faisait alors la guerre contre les Turcs; il commença donc par diminuer son armée sur ce point; il se réduisit à la défensive, résolu de saisir la première occasion d'ouvrir des négociations pour la paix. Il établit en outre une diplomatie secrète par l'aquelle il communiqua avec les ennemis déclarés et les alliés mécontens de son adversaire. Bonaparte, dès ce jour, dut s'attendre à rompre tôt ou tard avec son confédéré du Nord.

C'est au sein de ces apparences brillantes et au milieu de ces négociations que se termina l'année 4810. Mais avant de passer à l'histoire de celle qui la suit, nous devons mentionner deux faits peu honorables pour le gouvernement anglais. L'empereur fit proposer d'échanger les prisonniers anglais et espagnols qui étaient retenus en France, contre les prisonniers français et alliés déteaus en Angleterre; mais on ne put s'entendre, parce que le cabinet britannique refusa d'accepter les Espagnols en échange des Français. Ainsi il comptait ses alliés pour rien ou pour peu; il tenaît peu à la liberté de ceux qui avaient combattu pour lui. Quelque temps après, il débarqua sur les côtes trois mille soldats invalides, hanovriens, westphaliens, prussiens, suisses, polonais, qui s'étaient usés à son service. Ne pouvant plus les employer, il s'en débarrassa en les jetants ule continent cen leur donnant à chacun, pour solde de retraite, nue somme

de 56 francs. Le gouvernement français leur donna des vivres et une feuille de route, pour retourner dans leurs familles. En Angleterre, les prisonniers étaient traités durement : la plupart étaient enfermés dans des pontons, c'est-à-dire dans des vaisseaux hors de service; ils v étaient accumulés et soumis à un régime brutal et malsain à l'aide duquel on cherchait à obliger ces malheureux à renoncer à leur patrie en prenant du service dans l'armée anglaise. En France l'empereur avait fait organiser les prisonniers en trente-cinq bataillons de chacun quatre cents hommes commandés par des officiers français. On les employait aux travaux publics. Les prisonniers étaient payés au même prix que les ouvriers du pays; leur gain tournait tout entier à leur profit. Dans le temps de chômage des travaux, ils étaient entretenus sur les fonds du budget du génie, des ponts-et-chaussées ou de la marine. Quant aux officiers prisonniers de guerre, ils étaient détenus sur parole. Cette organisation, cette condition de labeur imposée aux prisonniers, n'était que la mise en pratique de ce principe de morale qui veut que tout homme gagne son pain par son travail. Cette mesure, loin d'être cruelle, ne fut rien de plus que la réalisation du système dont les philanthropes ont proposé l'application à la classe pauvre des journaliers de notre pays. Qu'est-ce en effet autre chose que ces cadres dont on a demandé l'établissement, ces cadres ouverts à tous ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre, et où ils seraient assurés de trouver en tout temps du travail, ou au moins une solde? Mais revenons à notre histoire.

Le 20 mars 1811, l'impératrice Marie-Louise accoucha d'un enfant mâle. On suivit dans cette occasion le cérémonial de l'ancienne cour. Il fut ondoyé d'abord, puis baptisé par le cardinal Maury, qui venait d'être nommé archevêque de Paris. Il reçut les noms de Napoléon-François-Charles-Joseph, prince impérial, roi de Rome. On épuisa en cette occasion toutes les formes de la flatterie envers Napoléon. Tons les corps de l'état, le sénat et le conseil d'état se laissèrent présenter au roi de Rome seulement âgé de quelques jours; ils lui adressèrent des discours

auxquels la gouvernante repondit; puis ils défilèrent devant son berceau en tuit adressant des révérences. On a annas beaucouple de cette schee dâns Paris. La nais-ance de cet enfant fut accueille avec un enthousiasme réel par toils ceux dont la fortune était attachée à l'empire; on voyait en fui la conservation de la dynastie impériale et la garantie de l'avenir. Cependant il apportait en haissant les germes de la maladie qui devait inévitablement le faire périr plus tard. Máis tout le monde l'gnorait.

Le 16 juin suivant, l'empereur ouvrit la session du corps legislatif pour l'année 1811. Une députation de cette assemblée alla; à son toir, présenter une airesse qui n'était que la paraphrase landative du discours impérial. On remarqua dans la réponse de l'empereur ce passage : « Mon fils répondr à l'attente de la France; il aura pour vos cultants les sentimens que je vous porte. Les Français n'oublieront jamais que leur bonheur et leur gloire sont attachés à la prospérité de ce trone que j'ai clevé, consolidé et agrandi avec eux et pour eux : je désire que cect soit entendu de tous les Français. Dans quielque position que la Providence et ma volonté les aient placés , le fieu, l'amour de la France, est leur premier dévoir. La députation, après avoir reçu jour la France cette sévère admonition, alla humblement discourir et présenter ses hommages devant le berceau du roi de Rome.

On vit à cette session, dans le corps législatif, quelques membres nouveaux qu'on appelait les députes des départemens de la Hollande, des villes anséatiques, des états romains et du Valais. Le sénat les avait nommés, mais sans liste de candidais précilable arretée par les colléges électoraux des départemens; car ces col·léges électoraux n'étaitent pas órganisés. On jouint toujours la comédie : croyait-on tromper quelqu'un par ces mensongies? Quoi qu'il en fat, d'après l'exposé de la situation de l'émpire, la Brânce s'était augmentée de seize départemens, de ciuq millions de population, de cent millions de révenu, et de trois cenis lieues de côtes. Attendu cet accroissemen, les dépenses furent portées de 740 millions à 834. Sur cette somme, la detté publique et les

pensions enlevaient 148 millions. La dette de Hollande y était comprise; elle avait été rédnite des deux tiers, c'est-à-dire de 80 millions à 26; mesure qui certainement n'avait pas fait beaucoup d'amis à Napoléon : on comptait , dans ce budget , un crédit de 460 millions pour l'entretien des armées de terre et de 140 millions pour la marine. Ainsi, il ne restait pour le reste des dépenses que 206 millions; mais elles avaient été réduites, comme nous l'avons déjà dit, en en reportant la plus grande partie sur les recettes des départemens; et alors on ne comptait pas, comme dans les budgets actuels, les frais de perception parmi les dépenses. D'ailleurs les crédits ouverts étaient toujours dépassés : en 1808, au lieu de 740 millions, on en avait dépense 772; en 1809, au lieu de 740, on en avait employé 786; en 1810, au lieu de 740, on en avait consommé 795. Ajoutez à cela les dépenses secrètes soldées avec les revenus cachés de la police et du domaine extraordinaire. Ainsi, ce nom de budget, comme celui même de corps législatif, n'était qu'une apparence. Mais ce qui sans doute était une réalité, c'était le chiffre de l'armée, D'après l'exposé de situation, la France avait huit cent mille hommes sous les armes, dont trois cent cinquante mille employés en Espagne. On n'avait, en effet, malgre l'état comparativement pacifique où l'on vivait, cessé de lever des conscriptions annuelles de cent vingt mille hommes; loin d'avoir été moins rigoureux contre ceux qui cherchaient à se soustraire à cette contribution, on avait augmenté la sévérité des lois contre les réfractaires.

La session fut close le 25 juillet. Le conseiller d'eiat, conte de Ségur, qui vint opérer la clôture, répéta encore na fois, dans son discours, que la France avait huit cent mille hommes sous les armes. Cette instance, qu'on pouvait prendre pour une menace, annonçait que dans les conseils on ne croyait pas la demi-paix continentale aussi assurée qu'il paraissait. Le corpa législatif, au reste, n'avait eu guère d'autre loi à examiner que celle du budget. Il ávait trouvé un autre moyen d'occuper plusieurs séances : c'était de charger quelqu'un de ses membres de lui faire un rapport sur les livres qu'on lui adressait. Ainsi, quelquefois

on fut le prendre pour une réunion littéraire plutôt que pour une assemblée de législateurs.

Suivant l'usage adopté, l'empereur décidait par des décrets les questions qui appartenaient à la législature. Nous ne citerons que ceux relatifs aux feuilles périodiques. Déjà , le 3 août 1810, il avait décidé que, dans les départemens autres que celui de la Seine, il n'y aurait qu'un seul journal. Le 18 février, il décréta que la propriété du Journal de l'Empire (actuellement le Journal des Débats) était divisée en vingt-quatre actions, ayant droit chacune à la même part dans les bénéfices. Sur ces vingt-quatre actions, huit étaient attribuées à la police et perçues par elle pour constituer des pensions à des gens de lettres ; les seize autres devaient être distribuées comme récompenses de services rendus à l'empereur. Par un autre décret du 17 septembre, les journaux publiés sous le nom de Journal du Soir. Journal du Commerce. Courrier de l'Europe, Feuille économique et Journal des Curés, . étaient supprimés et réunis sous le titre de Journal de Paris. La propriété était encore divisée en vingt-quatre actions, dont il était fait le même emploi que précédemment. Le 26 septembre on autorisa la publication de treize journaux scientifiques ; enfin, le 13 octobre, un décret autorisa la publication de quatre-vingttreize feuilles périodiques d'annonces dans les départemens. Le ministre de l'intérieur était chargé d'en régler le format, la justification et jusqu'au prix des insertions à la ligne.

Pendant que tout le monde se courbait servilement devant les volontés de Napoléon, un grand nombre de membres du clergé catholique montrèrent qu'ils conservaint encore leur indépendance. L'empereur était fort embarrassé par sa rupture avec le pape, et chaque jour il en sentait davantage les inconvéniens. Il avait d'abord créé une commission ecclésiastique et lui avait soumis diverses questions que ce n'est pas ici le lieu d'enumérer. La commission remit, le 11 janvier 1810, les réponses qu'on lui avait demandées. Sur la première question de savoir si le gouvernement de l'Église était arbitraire, elle répondit que non; que le pouvoir du pape était enfermé dans des limites fixées, en ma-



tière de foi, par l'Écriture-Sainte, la tradition et les conciles, et quant au régime intérieur, par la discipline générale approuvée et reçue par l'Église. Sur la seconde que stion, si le pape pouvait, pour des motifs temporels, refuser son secours spirituel, elle répondit non encore, si le pape jouissait de son indépendance. Sur la troisième question, de savoir si le sacré collége ne devrait pas être composé de prélats de toutes les nations, on répondit que, d'après une décision non exécutée du concile de Bâle, ce collége devait être composé de tardinaux choisis au nombre de vingt-quatre dans tous les étais catholiques; qu'au concile de Trente, sur la réclamation des orateurs de France, il avait été arrété seulement que le pape choisirait ses cardinaux autant que possible dans toutes les nations. Enfin, à cette question; Que faudrait-il faire pour le bien de la religion? on répôndit par la proposition de convoquer un concile national.

Ce fut ce dernier parti que prit l'empereur; il en ajourna cependant encore l'exécution, afin de voir si le temps et des démarches ne changerajent pas l'opinion du saint-père. En attendant, par un décret du 5 février 1810, il renouvela l'édit de Louis XIV sur la déclaration du clergé de France, du mois de mars 1682. Cependant un grand nombre de siéges étaient devenus vacans : on pourvut au remplacement des évêques décédés ; mais le pape refusa les lettres de confirmation. Bientôt le même fait se produisit pour l'archevêché de Paris : le cardinal de Maury venait d'être nommé à ce siège ; non-seulement le pape refusa les lettres de confirmation, mais il lanca un bref contre lui. Ce dernier acte, à ce qu'il paraît, détermina l'empereur. Par une lettre du 5 avril 1811, il convoqua, pour le 9 juin suivant, à Paris, tous les évêques et archevêques de France et des contrées d'Italie et d'Allemagne soumises à l'empire, pour y former un concile national.

En conséquence, le 17 juin 1811, pendant qu'on lisait au corps législatif l'exposé de la situation de l'empire, plus de cent prélats se réunirent à l'archevéché et se rendirent processionnellement à Notre-Dame pour invoquer le Saint-Esprit. Après la messe, on

entendit un sermon, puis lecture du décret d'ouverture du concile, et de la profession de foi adoptée par le concile de Trente. Ensuite, le cardinal Fesch, qui avait officié et qui étalt président, prononça le serment prescrit par la bulle de Pie IV; il ." commençait par ces mots : «Je jure et promets une véritable obéis» sance an pontife romain, etc. » Tous les archevêques et évêques répétèrent ces paroles. - Le 20, le concile se réunit pour s'orgabiser. Le ministre des cultes était présent, Il commença par lire un décret de l'empereur qui fut assez mal accueilli ; on y déclarait qu'on agréait le cardinal Fesch pour président. Ensuite il lut un message dans lequel on appelait le concile à décider sur le mode des institutions canoniques. Une commission fut aussitôt nommée pour s'occuper de ce sujet. Celle-ci, après divers pourparlers avec l'empereur, finit par adopter un décret qu'il dicta lui-même, et qui était d'ailleurs conforme à nne note non signée que l'on avait obtenue du pape ; cependant, lorsque la commission apporta, le 10 juillet, son rapport dans le concile, elle concluait que le décret ne serait valable qu'après avoir recu l'approbation du saint-père. Il s'éleva aussitôt nne vive discussion. Les uns disaient qu'il fallait passer outre; les autres, en plus grand nombre, que les actes des conciles n'étaient valables qu'autant qu'ils étaient acceptés par le chef de l'Église. La séance fut levée sans qu'il eût été rien arrêté.

A peine l'empereur fut-il instruit de ces debats et des dispositions de la majorité, qu'il prononça par un décret la dissolution
du concile. Il ordonna en outre d'arrêter les évêques de l'ournay,
de Troyes et de Gand, qui s'étaient fait remarquer par l'energie
de leur opposition. L'archevêque de Bordeaux avait été mis sur
ta liste; mais ce nom fut rayé sur les observations du ministre
des cultes : c'était cependant celui qui avait poussé l'opposition
le las loin. A quelques membres qui dissient que le pape avait
excédé ses pouvoirs en lançant la bulle d'excommunication, il répondit en jetant sur la table un exemplaire des actes du concile
de Trente s'ur le droit d'excommunier les rois, et en s'écriant :
Condamnez donc l'Égise! > Ce fut la piété de ce préfait qui le

sauva; l'empereur n'osa frapper sun un homme dont les croyances étaient pures de toute arrière pensée. Les évêques de Tournay, de Troyes et de Gand furent enfermés à Vincennes. Ils se rachete ent de la prison en doupant leur démission.

Napoleon, après avoir dissous le concile, se conduisit comme s'il avait encore été réuni. Par ses ordres, le ministre des cultes réunit en congrégation ou en commission les éveques qu'il put déterminer à s'y rendre. Il y en eut quatre-vingts qui se laissèrent entrainer. La on rédigea deux décrets dont l'article le plus important était que, six mois après la nomination d'un évêque, sa sainteté serait tenue de donner l'institution dans la forme réglée par les concordats. Ces décrets servirent de texte pour ouvrir des négociations avec le pape. Le 20 septembre, il donna un bref par lequel il approuvait les décrets de l'assemblée générale des évêques. Le conseil d'état fut d'avis de rejeter ce bref, parce que le pape y paraissait ne pas reconnaître le concile. Cet avis fut suivi, et en consequence les pourparlers recommencerent. Ainsi Napoleon, par sa propre volonté, se trouva p avoir rien terminé : il refusa, au moment où il l'avait obtenue, la satisfaction qui le préoccupait d'abord. Il voulait sans doute faire lever son excommunication; mais les evenemens ne lui permirent pas de pousser convenablement les négociations.

En effet, la guerre était sur le point de recommencer. Chaque jour ses relations avec la Russie devenaient plus difficiles. Celleci se préparait à tenier les chances d'une nouvelle lutte, et luimene voulait la rendre décisivé. Nous renvoyons au prochain chapitre l'histoire des faits qui poussèrent Napoleon à l'expedition désastieuse où il perdit son armée et épuis a sa fortune; in désastieuse où il perdit son armée et épuis a sa fortune; in contra de l'armée de l'armée de l'armée et grande et l'appare de l'armée française en Espagne.

Ce fut une grande faute de la part de l'empereur de n'avoir pas marche lui-même en Espague : sa présence seule pouvait y mainieur l'unité de commandement, et faire reussir les opérations les plus importantes, c'est-a-dire celles dont le succès ne pouvaitétre assuré que par la coopération franche et sigoureus de plusieurs corps a gissant isolément et à grandes distances; mais il se horna à renforcer l'armée de la Péninsule, et il se comporta envers son frère comme s'il edit été un prince étranger dônt il etit été seulement l'auxiliaire, et dont le sort lui eût été assez in-différent. Chose singuilière li l avait voulu avoir l'Espagne, il se l'était fait céder par une trahison peu honorable; te maintenau qu'il s'agissait de soumettre ceux qu'il se croyait en droit d'appeler des rebelles, il semblait ne plus atfacher à cette possession un très-grand intérêt. Il faut sans'illoute voir dans cet amour du repos qui le prit subitement în effet deson mariage; ce fut l'une des premières fautes que lui fit commettre cette nnion.

Jourdan, abreuvé de dégoûts et de contrariétés, avait demandé et obtenn son rappel; il avait été remplacé par Soult. L'armée française avait été portée à trois cent mille hommes, disent quelques historiens; à trois cent soixante-douze mille, dont seulement deux cent quatre-vingt mille disponibles, disent quelques autres. L'armée espagnole régulière, en comptant les garnisons des places, ne dépassait guère deux cent mille hommes. En Portugal, il v avait quatre-vingt-dix à cent mille hommes d'armée régulière. tant troupes de la Grande-Bretagne que troupes portugaises commandées par des officiers anglais. C'était peu sans doute pour résister à un nombre égal de Français; mais le pays était difficile, et les armées ennemies étaient appuyées par une nuée de guérillas; on en ignore le nombre en Espagne. En Portugal, où les Anglais s'étaient emparés de l'administration militaire et y avaient établi quelque ordre, le nombre des habitans armés et . agissant en partisans fut inscrit sur des tableaux; il était de quatre cent cinquante mille. Aussi les corps français qui agissaient dans la Péninsule étaient plus isolés les uns des autres qu'ils ne l'avaient été jamais dans aucun pays; placés dans une des contrées les plus riches de l'Europe, ils y éprouvaient souvent la faim. Nulle communication n'était assurée. Il fallut incessamment entretenir des colonnes mobiles pour assnrer les relations entre les divers points occupés. Malheur aux trafoards et aux convois trop faibles! ils étaient enlevés. Cette guerre, où nous éprouvames



peu de revers, où nous eûmes au contraire de nombreux succès. enleva à la France un grand nombre de soldats ; elle nous fut fatale : chaque victoire nous coûtait des hommes et ne nons donnait rien ; nous ne pouvions garder que les places fortes et les grandes villes. Cependant, si l'on eût réussi à chasser les Anglais de la Péninsule, et à s'emparer des côtes, de manière à les empêcher de communiquer avec l'intérieur, il est probable que l'on fût parvenu à y rétablir la paix. Les succès du maréchal Suchet, sous ce rapport, en Catalogne, en Aragon et dans le royaume de Valence, en sont une preuve. Après s'être rendu maître des places fortes et descôtes, il réussit à rétablir une administration régulière, et à assurer la subsistance et la solde de ses troupes. Il fit faire la police par les Espagnols eux-mêmes ; il fit faire des routes et des embellissemens. Son nom est encore honoré aujourd'hui dans ces provinces; on s'y souvient de son excellente administration, et toutes ces choses, dit-on', y ont laissé le désir d'appartenir à la France. Mais nous anticipons sur les événemens.

Au commencement de 1810, pour s'emparer de la Péninsule, if fallait conduire avec un égal succès trois grands monvemens offensifs; l'un vers l'onest, destiné à s'emparer des côtes de l'Océan, du Portugal, et à en chasser les Anglais; l'autre, vers le centre, pour soumettre l'Andalousie; le troisème, vers l'est, pour conquérir les côtes de la Méditerranée et le royaume de Valence. Ce n'était pas tout encore : il fallait assurer nos derrières en occupant, vers l'ouest, la Navarre, les Asturies et la Galice, et, vers l'est, en achevant la soumission de la Catalogne dont le plus grand nombre des places étaient encore entre les mains des insurgés. De là cinq théâtres d'opérations différentes, surces

Vers l'est, le septième corps commandé par Augereau, puis plus tard par Macdonald, fut chargé de prendre les places de la Catalogne. Cette tache fut remplie, mais non sans difficulté et très-leatement; il fallut faire plusieurs sièges, repousser des débaquemens, dissiper à plusieurs reprises des rassemblemens d'insurgés. En même temps, vers l'ouest, le quatrième corps commandé par Drouct, et plus tard par Reynier, fut chargé de

maintenir la Navarre. Il eut également afraire à de nombreux guérillas, Quant aux Asturies et à la Gelice, on laissa le soin de les soumettre et de les conserver à l'armée de Portagal dont nous parlerons bientôt. Nous ne nous occuperons pas davantage de ce qui se passa sur ces deux systèmes secondaires d'opérations destinées, comme nous l'avons dit, à assurer la base des trois grands mouvemens offensité s'el'aide desquels on oreyait nettoyer la Péninsule; nous nous attacheroas seulement à esquisser les généralités de ceux-ci. Nous parlerons d'abord de la marche de l'armée du centre.

Cette armée fut composée des premier, quatrième et cinquième corps de la garde royale espagnole, et des réserves; elle était forte de soixante-cinq mille hommes, et commandée en chef par le maréchal Soult, qui avait sous ses ordres Mortier. Victor et Sébastiani. Le roi Joseph accompagna lui-même l'expédition. Elle 'se mit en mouvement dans le commencement de janvier. Le 20 janvier 1810, on emporta de vive force les défilés de la Sierra-Morena; on battit deux armées espagnoles; Jaën se rendit; Seville capitula le 31. Le point le plus important à saisir était Cadix. Cette ville n'était pas gardée : on eût dû v marcher rapidement : on ponvait y être dès le 27 janvier, et il est probable qu'une brusque attaque l'eût mise en notre possession ; mais, au lieu de cela, on s'arrêta devant Séville, et, lorsque Victor se présenta devant Cadix, le général Albuquerque avait eu le temps de s'y jeter avec un corps espagnol, et les Anglais d'v envoyer quelques troupes de Gibraltar. Cependant les Français, en possession de l'Andalousie, poussèrent des troupes sur leur droite et leur gauche, Victor formases lignes en face de Cadix; Mortier entra en Estramadure; Sébastiani marcha sur Malaga, dont il se rendit maitre : il ne s'avança pas plus loin et se borna à surveiller le royaume de Murcie. Quant à Joseph, après avoir fait le roi pendant quelque temps. il retourna à Madrid. Vers cette époque, l'empereur, croyant que la pacification de l'Espagne serait plus tôt obtenue s'il v intéressait directement ses généraux, créa des gouvernemens militaires dont les chefs avaient la plénitude de l'autorité civile et mi-

a median as at at an investment of the

litaire: l'Andalousie fut donnée à Soult. Mais cette mesure n'eut point le succès qu'il en attendait. La plupart de ces gouverneurs se satisfirent de la possession de quelques points où ils pouvaient régner sans obstacle; ils s'isolèrent dans leurs commandemens. Ainsi; en Andalousie, on se borna à s'y établir solidement, et à repousser tontes les attaques par lesquelles l'enneui essaierait d'en troubler la possession. Cé ne fut pas chose facile; on eut à repousser plusieurs invasions venant tantôt de Murcie, tantôt par mer, tantôt de Cadix. En même temps il s'organisa dans les montagnes qui cernent cette belle province nne foule de gaérillas qui formèrent autour d'ele une ceinture d'ennemis interceptant les communications.

Cependant, à la droite, on se préparait à envahir le Portugal... Le deuxième, le sixième et le huitième corps commandés par Nev et Junot, ainsi que la cavalerie de Montbrun, furent mis sous les ordres de Masséna, prince d'Essling. On réunit sous son autorité les quatre gouvernemens militaires de Salamanque, de Valladelid, des Asturies et de Saint-Aulder, Masséna arriva le 27 juin à l'armée : elle était déjà occupée au siège de Ciudad-Rodrigo. qui se rendit le 10 juillet ; car, pour pénétrer en Portngal, il fallait prendre la ceinture de villes fortifiées que l'Espagne avait armées dans d'autres temps, contre un royaume que maintenant elles défendaient. Il porta ensuité l'armée sur Almeida, première place de Portugal, qui cût pu se défendre long-temps; mais le magasin à poudre fut enflammé par une bombe, et la garnison se rendit. De là l'armée, forte de cinquante-quatre mille cinq cents hommes, se mit en route en suivant la rive droite du Mondego, portant pour treize jours de vivres. En effet, par ordre de Wellington, on avait tout détruit sur son passage; la population avait fui; on marchait dans un désert. Cependant l'armée força le passage à Celorico, et l'on se porta sur Busaco. La, on rencontra les Anglo-Portugais en bataille sur un plateau élevé et escarpé qui conpait la route de Coimbre. On essaya de l'enlever; il fallut redescendre après avoir perdu beaucoup de monde (27 septembre). Le lendemain, on trouva un chemin qui permettait de tonrner la

position. On se hata d'en profiter, et l'on marcha sur Coimbre. On trouva la ville abandonnée et vide d'habitans; mais on a'avait pas eu le temps de détruire toutes les provisions. L'armée s'y procura donc quelques ressources; heureusement; car le soldat avait épuiselles vivres qu'il avaitemportée, et il commençait à souffrir de la faim, on alla de Coimbre à Leyria sans rencontrer les Anglais, qui se retiraient devant nous. Le 10 octobre, on arriva devant les lignes de Tortés-Vedras. Il y eut ce jour même un engagement contre une arrière-garde anglaise qui fat mise en déroute. Pendant ce temps un corps de partisans entrait dans Coimbre où nous avions laissé nos blessés, et les massacrait. Ainsi on ser trouvait entouré.

Les lignes de Torrès-Vedras avaient été choisies et fortifiées, diton, d'après les plans d'un officier français, trouvés parmi les papiers laissés à Lisbonne lors de notre première retraite de Portugal. C'était un camp flanqué à droite par le Tage, à gauche par la mer, ayant Lisbonne et une flotte derrière. Il présenfait qui première ligne trente redoutes avec fossés et palissades, armées de cent quarante bouches à feu; en seconde ligne, derrière de profonds ravins encaissés d'une muraille de rochers, soixantecinq ouvrages armés de cent cinquante bouches à feu; enfin une troisième ligne destinée à protéger l'embarquement si les deux premières étaient forcées. Wellington avait réuni dans ce camp cent trente mille hommes, dont plus de soixante-dix mille de troupes de ligne.

Les Français ne tardèrent pas à s'apercevoir que ce camp était inexpugnable. Ils en firent une reconnaissance générale; ils for-cèrent, après deux jours de combats, l'ennemi à replier tous ses postes, et à se retirer derrière ses redoutes. Masséna n'avait plus que quarante millé hommes. Il prit position en face de Wellington, attendant des renforts, et qu'une diversion qu'on lui avait promise sur la rive gauche forçàt les Anglais à dégarnir les points fortifiés. Il resta dans cette situation environ deux mois, c'estadire jusqu'an 12 décembre, où la nécessité de vivres le força de faire un mouvement pour faciliter ses approvisionnemens. Il alla



s'établir à Santarem sur la rive droite du Tage, se mettant ainsi à dos un côté de cette riche vallée; il étendit la ligne de ses cantonnemens jusqu'à Leyria. Les Anglo-Portugais crurent d'abord que c'était un mouvement de retraite; ils marchèrent en conséquence sur Santarem; mais, après un engagement assez vif, ils se retirèrent et rentrèrent dans leurs lignes, qu'ils continuèrent à fortifier. On a beaucoup blâmé la persistance de Masséna à rester au centre d'un pays qui était tout entier insurgé autonr de lui : mais il ne faisait qu'obéir : on lui promettait des renforts et une diversion. En effet, le général Dronet ne tarda pas à arriver avec quatorze mille hommes; il occupa Leyria. Ce qui est plus extraordinaire que la persistance de Massena, c'est l'extrême prudence de Wellington. On avait souvent sans doute des combats d'avantpostes; mais on s'étonne que les Anglo-Portugais, trois fois plus forts que leurs adversaires, n'aient point tenté les chances d'une bataille. Sans doute ils attendaient que les Français se missent en retraite pour tomber sur eux; ils savaient qu'ils étaient mal nourris, et que la famine les menaçait à chaque instant; mais ne devaient-ils pas craindre que Soult, traversant l'Estramadure, ne vînt porter nne diversion formidable sur leurs derrières?

En effet, ce maréchal s'était mis en marché avec vingt mille hommes, et entra dans l'Estramadure espagnole, dans les premiers jours de janvier 1811. Il prit Olivenza après onze jours de siége, et vint prendre position sous les murs de Badajoz le 26. Mais, pour investir cette place, il faliali traverser la Guadiana et chasser une armée espagnole campée sur ses bords et appuyée à la ville; on ouvrit cependant la tranchée sur la rive gauche où l'on se trouvait, attendant de pouvoir passer la rivière grossie par les pluies. Le 19 février, on tenta le passage; on joignit l'armée espagnole, qui fut rapidement dissipée, laissant huit mille prisonniers, ses canons, ses drapeaux et ses bagages. Altors on put investir la ville, quise rendit le 11 mars. La garnison, forte de huit mille hommes, fut faite prisonnière. Les événemens d'Andalousie ne permirent pas à Sonlt d'avancer davantage. La garnison de Cadix avait fait une sortie, et le général Ballesteros, une tentative sur

Séville. Le maréchal courut au secours de sa province. Lorsqu'il arriva, le danger était passé; mais l'ennemi avait réussi à empêcher sa marche sur le Portugal.

Pendant ce temps, Masséna, se voyant abandonné, méditait sur sa route de retraite. Il savait que les Anglais venaient de débarquer des renforts; son armée était réduite à vingt-huit mille fantassins : il avait dix mille malades ou blessés ; il n'avait point de nouvelles d'Estramadure : les passages avaient été si bien interceptes par les guérillas, qu'il savait à peine si Badajoz était assiégé. Il résolut donc de se retirer : il commença par faire évacuer ses malades et ses blesses; puis, trompant l'ennemi par ses manœuvres, il gagna des marches sur l'ennemi, et prit la route de Counbre, où il arriva le 4 mars. Cette retraite fut pénible, mais heureuse, Il y ent de fréquens engagemens d'arrière-garde ; Nev. qui la commandait, réussit toujours à contenir l'ennemi, et lui fit quelquesois éprouver des pertes. Le 5, on franchit la frontière de Portugal, et on arriva à Ciudad-Rodrigo. Aussitôt que Masséna, put entrer en communication avec ses collègues, il démanda des vivres et quelques troupes. Il s'adressa particulièrement à Bessières, dont il ne reçut point de réponse. Cependant il fit un mouvement offensif, et marcha sur Almeida afin de dégager cette place que les Anglais assiégeaient. Là il trouva l'armée anglaise rangée dans une belle position, sur une montagne, selon son habitude, et couvrant la ville. Masséna disposa son attaque. Tous les tacticiens disent qu'elle devait réussir, mais que le général fut mal secondé. La garde impériale, dont il avait un détachement, ne voulut pas charger; le général Loison, qui était rappelé, montra peu de zèle; Drouet, qui allait partir pour l'Andalousie, ménagea ses troupes ; Reynier ne bougea past Quoi qu'il en fût , l'ennemi . fut culbuté sur plusieurs points, la cavalerie auglo-portugaise, mise en déroute, le centre même, entamé. Un effort de plus, et l'armée anglaise était perdue; mais Masséna n'avait pas assez d'autorité pour donner un élan décisif.

Cette bataille, qui reçut le nom de Fuentès-Onoro, fut indécise : les deux partis s'attribuèrent la victoire. Les deux armées restèrent en présence. Masséna voulnit à tout prix délivrer les Français enfermés dans Almeida. Un soldat, nommé Tillet, se charges de porter une lettre au général Brenier, qui les commandait. Il passa en uniforme à travers les postes ennemis et atteignit la place. Brenier, instruit par lui, mina les principaux bastions, et, le 40 mai, à minuit, sortit en colonne serrée; fit jouer ses mines, et traversa au pas de charge l'armée anglaise réveillée par l'effroyable détonation qu'il avait préparée. Quoique poursoivi et attaqué, il rejoignit en bon ordre le deuxième corps qui l'attendait en fataille. Alors Masséns, saitsfait, se retira à Salamanque. Ce fut là qu'il requt son ordre de rappel; il céda le commandement à Marmont, duc de Raguse.

Pendant que l'on se battait à Fuentès-Onoro, et que les Anglais rentraient dans Almeida démantelée, une autre armée anglaise. commandée par Beresford, traversait l'Estramadure portugaise, y reprenait Olivenza le 15 avril, après six jours de siège, pénétrait dans l'Estramadure espagnole, et investissait Badajoz le 5 mai. Soult aussitôt réunit dix-neuf mille fantassins et quelques mille chevaux, et marcha au secours de cette place. Beresford ne l'attendit pas : il leva le siège et vint prendre position au village d'Albuera. Outre plusieurs divisions anglaises, montant à peu près à vingt mille hommes, ce général avait avec lui un corps portugais et des troupes de ligne espagnoles; il avait sous ses ordres un peu plus de trente-deux mille hommes. Soult, malgre l'inferiorité du nombre, malgre la forte position occupée par l'ennemi, n'hésita pas à l'attaquer. En conséquence, le 16 mai, il poussa contre lui ses colonnes d'attaque; la bataille fut extrémement meurtrière. Les Anglais furent sur le point de se mettre en retraite; malheureusement tous les généraux français ne firent pas leur devoir. Le général Godinot agit mollement. Le champ de bataille devait rester aux plus tenaces; ce furent les Anglais qui avaient d'ailleurs toujours pour eux l'avantage du nombre et de la position. La perte fut égale de part et d'autre ; de part et d'autre on ramassa ses blessés. Il y eut de chaque côté sept à huit mille morts ou blessés et point de prisonniers. Le 17,

les deux armées restèrent en présence, également hors d'état de prendre l'offensive. Le 48, Soult se retira. Lord Wellington rejoignit, le 49, lord Beresford; il lui amena des renforts avec tésquels on alla mettre de nouveau le siège devant Badjoz.

La tranchée fut ouverte dans la nuit du 29 au 30 mai. Le 6 juin la brèche était pratiquée. Les Anglais allèrent à l'assaut à deux reprises; ils furent repousses avec une perte considérable. Le siège fut levé le 16, et Wellington rentra en Portugal, Cette retraite fut motivée, non-seulement par l'insuccès de ses attaques. mais par un mouvement offensif de Marmont, qui, avant recu de l'empereur l'ordre de sauver Badajoz à tout prix, s'était avancé de Ciudad-Rodrigo sur Almaraz, y avait traversé le Tage et venait rejoindre Soult. Les deux généraux, satisfaits de ce succès qui ne leur coûta pas un homme, retournèrent chacun dans leurs commandemens. Soult eut à y combattre diverses tentatives des insurgés espagnols, et les guérillas, dont il vint facilement à bout ; la province resta d'ailleurs assez tranquille pendant le reste de l'année 1811. Quant à Marmont, il eut à se maintenir par de simples manœuvres vis-à-vis de l'armée anglaise. Wellington fit, à la fin de septembre, une tentative sur Ciudad-Rodrigo, à laquelle il renonca à l'approche de Marmont. Les deux armées restèrent pendant la fin de l'année en observation l'une vis-à-vis de l'autre, les Anglais ayant leur quartier-général à Almeida, et les Français à Salamanque.

Il nous reste à parier des opérations de l'armée d'Aragon commandée par Suchet. Ce général, auquel l'empereur ne tarda pas à donner le titre de maréchal qu'il mérita par des succès constans, ne tarda pas à être investi du commandement en chef de la Catalogne. Il eut à combattre plusieurs corps d'armée espagnois et de nombreux guérillas; il fallait en même temps qu'il s'emparàt d'un graan nombre de places dont le pays était hérissé. Il se conduisit avec autant de prudence que de courage; il eut soin d'assurer chacun de ses pas, de manière que obaque mouvement fût la conséquence de celui qu'il venuit de faire; a sussi il réussit à ramener l'ordre et la sécurité dans le pays. Il rejeta les bandes de l'Empécinado, de Mina et de Villa-Campa en Navarre, et dans les montagnes de Cuença. A la fin de 1814, il assiegeait Valence et possédait outres les places qui se trouvaient entre cette ville et les Pyrénées. Les sièges les plus fameux furent ceux de Lérida, de Tortose, de Tarragone et de Muvriedro (l'ancienne Sagonte). Pour se rendre maltre de Lérida, il fallat quatorze jours de trancée ouverte, défaire une armée qui venait au secours de la place, enfin donner l'assaut, qui nons mit en possession de la ville. La garoison, forte de huit mille hommes, se rétira dans la citadelle, qui captula le 14 mai 1810. Le siège de Tortose fut moins difficile, Cette ville se rendit le fer janvier 1811.

C'est à la suite de tous ces sièges, et avec une armée expérimentée à ce genre de guerre, que Suchet résolut d'aller attaquer la grande ville de Tarragone.

Ce siège est l'un des plus mémorables de la campagne, autant par les difficultés que les assiègeans eurent à vaincre, que par la ténacité de la résistance et les suites déplorables auxquelles donna lieu une défense qui était contraire à tona les usages de la guerre.

Tarragone est située au bord de la mer. Elle est divisée en ville basse et en ville haute. La ville haute, qui est quatre ou cinq fois plus étendue que la basse, est assise sur un rocher fortement escarpé de tous côtés et dont une partie est baignée par la mer; en outre elle est entouree d'un rempart, d'un fossé creusé dans le roc, et couverte de nombrenses redoutes. Elle communique avec la ville basse par un prolongement du rocher sur lequel elle est assise. Ce prolongement reste escarpé du côté de la plaine, et il est couronné à son extremité par un fort nommé le fort Royal; du côté de la mer le rocher forme une pente sur laquelle est située la ville basse : c'est là que se trouvent le môle et le port. L'espace plat par lequel on peut aborder la ville basse. est situé entre la mer et la pointe du rocherqui porte le fort Royal à son sommet ; il n'a que trois cents mètres, et encore est-il convert par trois lignes d'ouvrages dont les feux se protégent les uns les autres. Ce n'était pas tout : le rocher sur lequel est Tarragone XXXIX.

u = ab Google

est convert par un plateau de rochers dont il est séparé par une vallée profonde; et cer plateau, qui forme comme un outrage avancé, était couvert par un fort creusé dans le rôc, nomme Olivo, Pour achever la description topographique de l'airrigénée, il nous reste à dire que la ville hautie est du côté de Barcelone, en sorte qu'il en part une route qui va, en suivant la mer, joindre la capitale de la Catalogne. La ville basse est stude du côté de l'afence. Maintenant nous n'avons plus qu'à faire l'histoiré du siège.

L'armée assiégeante était composée de quistoize mille trois cent soixanie-dix faitassins, mille quare cent quarante sept cadiers, dest mille quare vingt-un artilleurs, lest cent vingt-un hommes du génie, cinq cent soixante-neul employés aux équipages on infirmiers; en toit dix neuf mille cent quarre-ringt-huit hommes et soixante-six bouches à feu. La garnison, commandée pur Coutreras, était composée de dix-sept mille einq cents hommes. La place était armée de trois cent trente-sept bouches à feu. De plus; il y avait à l'ancre une flotte anglaise portant deux mille hommes de débarquement. Il se troiva que l'armée assiégeante fut moins nombreuse que l'armée assiéges, car on fut obligé de détacher plus curs corps d'observation. Deux fois, pendant la durée du siège, Campo-Verde se présenta avec des forces imposantes. Neumodins, l'investissement fut commencé le 4er mai.

Avait d'arriver à la place, il falloit prendre le fort d'Olivo; mais on ne poivait outrir la tranchée, parcé que le sol était du rec par En conséquence, pendant fa nuit, des hommes valellerent à des canons et les conduisirent en bravant le feu des remparts; on se couvrit avec des sais à teire. Où criti avoir fait breche te 29; en conséquence, profitant encore de la mini, on s'approcha du reinparit, on descedit dans le fosse; mais il se trouve qu'on n'avait renverse que la mustille éte-ée de main d'houine, et que les débris ne formalient pas une elévation suffisante pour atteindre la breche. On éssaya d'elliphoyer des échelles; elles se trouvèrent trop courtes. Pendant de temps on était expose à la fossillade of l'ennemit. Nos troupes éthent étasperces.

dats se précipitèrent par ce chemin. Alors commença une scène de carnage et de lutté individuelle que l'obscurité rendit plus horrible et plus acharnée. Le general Harispe, qui commandait l'assaut, ne put arrêter les troupes, et sauva avec peine quelques prisonniers. Deux mille Espagnols, dit-on, périrent dans cette affreuse mélée:

Le fort de l'Olivo pris le 1<sup>ee</sup> juin, on commença les approches de la place du côté de la ville basse. On attaqua d'abord le premier des ouvrages avancés : c'était le fort Froncoli. On fui contrarié vivement par les feux de la floite anglaise contre laquelle on fut obligé d'elever des batteries. Néanmoins, la brèche étant faite, le 7 on donna l'assaut, et le fort fut enlevé. On s'en prit ensuite à la seconde ligne des ouvrages, dite la Lunette du-Prince. On l'enleva d'assaut le 16. Alors on ouvrit des feux en même temps contre le fort. Royal et contre la ville basse. Le 21, les brèches étant praticables, on donna en même temps l'assaint sur les deux points; ils furent également emportés. Une purité de la population et des troupes assiégées, qui ne purent se réfugier dans la ville haute, se retirèrent sur le môle, où on les reçut par capitulation, et la flotte anglaise prit le large.

Alors confinencerent les dispositions pour la dernière attaque. Le 22 on ouvrit les travaux dirigés contre la ville haute. La bréche étant jugée praticable, on donna l'assaut et on pénétra dans la ville. Mais l'ennemi avait formé une barricade qui enfermat un vaste espace situé autour de la brèche; il avait crénelé les maisons : il fallut combattre encore et avec le désordre qui accompagne une lutte partielle de cette espèce. Les Espagnols injuriaient nos soldats et les fusillaient de toutes parts. On se hattit dans les maisons. Enfin, une attaque furieuse perça la barricade vers le centre, et nos soldats es jetérent dans la ville, tuant tout ce qu'ils génocutraient et poursuivant les soldats espagnols avec un acharnement qui tenait de la rage. Une partie de la garnison fui massacrée. Le reste, refoulé vers le rivage avec la classe inferieure de la population, fut acculé à la mer et se rendit, au nombre de dix mille. D'ailleurs la plus grande partie de la population s'é-

tait déjà enfuie ; elle étalt sortie par le côté qui regarde Barcelone et encombrait la route. Quelques-uns de nos régimens, stationnés de ce côté, la virent passer et n'opposèrent aucun obstacle à sa retraite. Cela fut heureux; car les officiers n'étaient plus maîtres des soldats ; ils s'étaient éparpillés, et , excités par deux mois de souffrances, ils se gorgèrent de vin, d'alimens et de pillage, car on n'avait eu le temps de rien emporter. S'il y eut des attentats d'une autre espèce, ce furent des crimes individuels que l'on punit plus tard, et qui furent rares, parce que les habitants avaient presque tous déserté la ville. Il y eut aussi des traits d'humanité remarquables. Le véritable coupable dans cette affaire fut le commandant de la place, qui, malgré plusieurs sommations, ne s'était pas rendu et avait prolongé sa défense plus qu'il n'était raisonnable. Il était certain en effet qu'une barricade ne pouvait sauver la ville, lorsque tant de forts, de fossés et de remparts n'avaient pu la protéger. Suchet fut sur le point de le mettre en jugement; mais il s'excusa en disant qu'il n'avait pas été le maître, qu'il avait eu la main forcée par le peuple, que cette barricade avait été dressée pour arrêter l'élan de nos troupes et donner à la population le temps de fuir.

Nous avons longuement raconté l'histoire du siége de Tarragone, parce que l'on en a fait un sujet d'accusation contre l'armée. On a indignement exagéré ou plutôt menti sur ce suite. Nous lerépetons, la ville était à peu près déserte; et si les soldats y restèrent trois jours dispersés, n'obéissant point aux ordres, ils ne se rendirent point et ne purent même se rendre coupables de cette violation générale de toutes les lois morales qu'on leur à prétée.

Après la prise de Tarragone, et après avoir vengé la discipline par des sévérités exemplaires, Suchet alla ensuite assiéger Sagonte. Une première attaque le rendit maître de Javille. La garnison se retira dans le château. On tenta l'escalade, qui ne réussit pas; il fallat ouvrir la tranchée. Le 18 octobre, la brèche parut praticable: on donna l'assaut et l'on fut repoussé. Cependant le 24,00 parvint à se loger à trois toises du pied de la brèche, Mais en ce

moment, Blacke, dont les avant-postes n'avaient cessé d'inquiéter les assiégeans, s'avança de Valence avec vingt-cinq mille hommes, c'est-à-dire avec une armée presque double de celle qu'on pouvait lui opposer. Suchet avait à choisir entre l'alternative d'abandonner le siège, ses travaux, son matériel, ou de livrer bataille. Il choisit le dernier parti. Laissant quelques bataillons pour garder les tranchées, il marcha contre les Espagnols, les culbuta. lenr prit ou leur tua six mille hommes. Sagonte se rendit le lendemain 26 octobre. Après ce succès, il attendit des renforts, avec lesquels il marcha sur Valence. Il manœuvra de manière à enfermer l'armée espagnole dans cette ville. Il v réussit en partie. Enfin il l'investit. La tranchée fut ouverte dans la nuit du 1er au 2 janvier 1812; le 5, les batteries commencèrent à jouer; le 6, Suchet proposa à la ville de capituler. Valence avait une population de cent cinquante mille ames : le maréchal v avait des intelligences ; cependant elles ne suffirent pas pour déterminer le général espagnol : Blacke refusa. Le bombardement recommença ; cette fois les cris de la population le forcèrent à ceder. Le 10 janvier. Blacke se rendit avec une garnison de seize mille hommes. sans compter les malades et les blessés. L'empereur récompensa Suchet en lui donnant le titre de duc d'Albufera et une dotation.

Pendant que les Espagnols combattsient ainsi contre le roi que voulait leur imposer Napoléon, que faisait le prince Ferdinand, dont ils continuaient à se dire les fidèles sujets? Il menait à Valençay la vie d'un riche gentilhomme. Il prenaît part aux joies de l'empire; il célébrait le mariage de Napoléon, criait viue l'empereure et l'impératrice, et faisait chanter un Te Deum. Il demandait enfin à venir faire sa cour à Paris. N'était-çe rien de plus que dissimulation et habileté? Non; Ferdinand semblait completement satisfait de sa destinée. Le gouvernement anglais envoya en 1810, un certain baron Kolli, chargé de lui proposer et de lui donner les moyens de fuir. La police française, instruite à temps, fit arrêter cet agent, et, voulant éprouver Ferdinand, lui adressa un faux baron Kolli. Celui-ci s'introdusit à Valençay et fit des propositions: l'e prince les repoussa. Mais

si l'Espagne tenait si peu au cour de celui qu'elle s'obstinait à reconnaître pour roi, ainsi que nous l'avois vu, elle ne s'abandonnait pas elle-méme, et l'Angleterre avait su en faire un foyer où s'usaient les forces de la France. A la fin de 1811, la situation des affaires était loin d'être dans l'état satisfaisant que l'on devait attendre, après deux ans d'une guerre sans relache à laquelle ni les généraux, ni les soldats n'avaient manqué. Les succès obtenus auparavant sur des territoires plus grands et vià a vis d'armées plus nombreuses devaient faire espérer davantage. Les événeiness de 1812 viarent bientôt prouver que notre occupation n'était nullement assurée, et que l'armée qui ne tient que le sol et n'a point pour elle, soit l'assentiment, soit l'indiférence de la population, est perdue au moindre reyers.

Nous allons de suite donner une idee de se qui se passa, en 1812, en Espagne; afin de pouvoir consacrer complétement le chapitre suivant à l'histoire de la campagne de Russie.

Au commencement de 1812, Soult était en Andalousie, Marmont était à Salamanque; mais il avait été obligé de détacher deux corps, fun pour aider Suchet dans son entreprise sur Valence, c'était la cayalerie de Moatbrun; l'autre, commandé par Dorsenne, était allé dissiper une armée espagnole vers Astorga, puis combattre les guérillas de Navarre.

Wellington profita de l'eloignement de ces troupes, il investit brussquenent Ciudad-Rodrigo. Les travaux furent poussés avec vigueur. Après neuf jours de tranchée la brèche était praticable; les Anglais donnèren il assaut et s'emparèrent de la place (20 janvier 4812), où ils laissèrent une forte garnison espagnole. Puis la allèrent reppendre leurs cantonnemens, qu'ils ne quittérent qu'au mois de mars. A cette époque, Wellington les conduisit assairger Badajoz. Cette ville, que devaient protéger deux armées, ne le fut par aucune. Soult pe put pas reuirs ses forces à temps, et ne ae présenta qu'après la prise de la place; alors il n' out plus qu'à se retirer, après avoir souleun contre la cavalerie anglaise un engagement brillant à Lierena. Marmont, de son côté, se porta en arant; il euvahit le Portugal et pénétra jusqu'à Castel-



Branco: mais ces démonstrations ne détournèrent point l'attention de l'ennemi du siège important qu'il avait entrepris. Badajoz fut pris le 6 avril, après un siège de vingt jours et une défense brillante : ce fut la trahison qui perdit cette ville. Les Anglais avaient fait une brèche considérable; alors ils descendirent de nuit dans le fossé, croyant surprendre la place et l'enlever par un coup de main; mais ils furent surpris eux-mêmes et éprouvèrent une perte effroyable; ils revinrent à la charge, et furent constamment repoussés. Ce fut alors qu'un bataillon de Nassau. qu'on avait laissé dans la citadelle, la livra aux Anglais, qui par là pénétrèrent dans la ville pendant que la garnison française était occupée sur la brèche. Les Français évacuèrent la brèche en bon ordre, et se formèrent en carré sur une place qui formait le centre de Badajoz, Ils y restèrent long-temps comme oubliés; les troupes anglaises s'étaient éparpillées dans les rues ; elles avaient pénétré dans les maisons, et s'abandonnaient sur une population qui les recevait en alliés à tous les excès qui penvent déshonorer une prise de vive force. Attachés au pillage, au meurtre, à la debauche la plus effrence, leurs officiers ne purent pendant long-temps s'en rendre maîtres. Plusieurs fois les Françaiseurent envie de prendre l'offensive et de tomber sur cette bande de pillards affaiblis par le vin et la débauche; mais l'impossibilité de reprendre la citadelle les arrêta. Wellington leur accorda une capitulation honorable. Ce siége lui avait coûté huit mille hommes.

Mais, l'armée anglaise n'avait cesse de recevoir des renforts; outre les Portugais, Wellington avait une armée espagnole que les cortès avaient mise sous ses ordres. Il put donc continuer l'offensive avec d'autant plus de sécurité que l'empereur faisait revenir d'Espagne plusieurs corps, et entre autres la garde et la cavalerie de Monibrun, qu'il dirigeait vers le Rhin. Aussi Wellington après la prise de Bedajoz fit enlever le pont d'Almaraz, sur le Tage (42 mais). C'était le seul point par lequel les armées d'Andalousie et celle de Marmont pussent communiquer. On l'avait fortifés junjes il n'était défendu que par ciaq cesst houmes,

qu'in purent résister à une armée. Le général anglais s'avança ensuite sur Salamanque. Marmont n'avair plus que vingt-deux mille hommes. Il ne pût empécher Wellingtón d'assiègre et de prendre des couvents fortifiés qu'i couvraient la ville et de s'emparer de celle-ci. Il se retira derrière le Duero, où les Anglais le saivivent. Enfin, renforcé par une division de huir mille hommes, il crut pouvoir prendre l'offensive. Il déboucha par Tordésillas sur l'extréme droite des Anglais, qu'il cubula. Aussitot l'armée anglaise se forma en masse, et recula, cherchant, selon son usage, une position où elle pût accepter la bataille en se donant l'avantage du terraia. Les deux armées marchèrent parallelement pendant trois jours. Enfin Wellington trouva le lieu qu'il désirait sur une chaîne de hauteurs appuyée à la Tormès, et nommée les Arapitès: Il avait cinquante mille hommes sous ses ordress, et son adversaire seulement trente mille

Le 22 juillet, à l'aube, l'armée française s'ébranla, Bonnet saisit le plus élevé des Arapiles. Marmont y placa sur-le-champ du canon, et forma ses colonnes de manière à changer de front, l'aile gauche en avant. Ce début eût sans doute décidé de la victoire si les divers élémens de l'armée eussent eu entre eux cette -liaison parfaite que donne une longue habitude. Il n'en était point ainsi : on manœuvra sans ensemble. Les divisions de la gauche, an lieu de mesurer leurs pas sur ceux du centre, s'etendirent témérairement et laissèrent vide un large intervalle dont Wellington profita pour y pousser ses colonnes. Comme Marmont s'apprétait à parer le coup. il fut grièvement blesse et enlevé du champ de bataille. Bonnet prit sa place et fut presque aussitôt mis hors de combat. Il y eut indécision parmi les généraux divisionnaires. L'aile gauche fut entièrement défaite et le centre profondement ebranle. La droite seule restait intacte; Clauzel rallia sur elle les debris de la gauche; le centre s'établit sur un plateau qui lui permit de braver les efforts de l'ennemi, et parvint, à la nnit, à se mettre en sûreté sur la rivé droite de la Tormès. Dans cette journée les pertes furent à peu près compensées : de chaque côté, cinq mille tués ou blessés et, en outre, du côté des Fran-

- L-compli

çais, deux mille prisonniers. Mais les suites eurent une immense portée. L'armée battue, refoulée à Alba, ne pouvait plus atteindre le Duero sans risquer d'y être prévenue : elle était donc contrainte de se retirer obliquement sur Arrevalo pour gagner Valladolid par un long détour. Cette circonstance seule assurait aux Anglais l'initiative des mouvemens.

Clauzel, après avoir soutenu le lendemain un engagement d'arrière-garde, prolonge as retraite jusqu'à Burgos. W ellington le fit suivre par un corps d'armée qui prit position, et lui-mem marcha sur Madrid. Joseph fi avait pas assez de forces pour a'y défendre; l'armée ennemie venait d'ailleurs d'être encore renforcée, elle s'était mise en communication avec l'armée insurgée de Galice, et le général Hill s'avançait en suivant la vallée du Tage. Ce roi évacua donc successivement Ségovie, Aranjuez et la capitale; il alla se jeter dans les rangs de l'armée de Suchet. Madrid fut occupé par les alliés le 12 août.

En ce moment, Suchet poursuivait une armée espagnole qui venait d'être battue, et marchait contre une expédition anglaise qui venait de débarquer à Alicante. Soult observait Gibraltar et Cadix. A la nouvelle de la prise de Madrid, les deux maréchaux se mirent en marche. Soult évacua l'Andalousie et vint opérer sa ionction dans le royaume de Valence. Le 15 septembre on reprit l'offensive, on marcha sur Aranjuez, que l'ennemi abandonna; on reprit Madrid, et l'on s'avança sur les Anglais qui s'étaient concentrés à Burgos, dont ils s'acharnaient à vouloir prendre le château. Le général Dubreton s'v était enfermé avec une garnison de dix-huit cents hommes. Il s'y defendait depuis trente-cinq jours. Les Auglais avaient employé quatre fois la mine, et avaient donné cinq assauts. La garnison quoique réduite aux plus dures privations, repoussa toutes les attaques victorieusement. Enfin l'armée assiégeante, sérieusement menacée, fut obligée de se retirer le 22 octobre. Les Anglais se concentrèrent encore une fois aux Arapiles. On était résolu de les y attaquer; on avait cette fois l'égalité du nombre ; mais l'ennemi , profitant du brouillard et d'un violent orage, évacua la position au moment où on

allait l'attaquer avec quelques chances de succès ( 19 novembre). On le poursuivit avec vivacité; on lui fit quelques milliers de prisonniers, mais on s'arrêta devant les montagnes qui couvraient le Portugal. Les deux armées prirent alors leurs quartiers d'hiver. Ainsi, après trois ans de guerre, nous ne nous trouvions guère plus avancés qu'au commencement de la campagne de 1810.

Pendant ce temps, le gouvernement espagnol s'était organisé. Les corrès, formées de députés élus par les populations qui nous semblaient soumises, s'assemblèrest à Cadix vers la fin de 1810. Elles agirent comme assemblée nationale et souveraine : elles formèrent le seul pouvoir auquel la nation obéit volontairement et auquel elle appartint de sentiment. Cette assemblée annula les actes de Bayonne; elle reconnut Ferdinand; elle prépara une constitution. La régence de Cadix, de son côté, chercha un Bourbon auquel elle put confier le pouvoir. Elle s'adressa au duc d'Orléans, qui alors résidait à Palerme, Elle lui envoya une frégate pour le transporter en Catalogne, lui offrant un commandement avec tous les honneurs dus à un infant d'Espagne. Le duc d'Orléans s'embarqua en effet et vingt à Tarragone où , soit influence anglaise, soit vanité nationale, il fut mal reçu. Il en partit donc et se rendità Cadix, où il fut bien accueilli, La régence voulait se servir de lui pour combattre l'autorité et les opinions libérales des cortès. Le prince se trouva dans une position fausse; il ne pouvait donner à la régence des forces qu'elle n'avait pas. Il fut donc obligé d'obéir à un décret de l'assemblée qui cassa la régence, et le forca lui-même à s'éloigner. Ce fut une circonstance heureuse pour lui, car s'il eût pris une part publique à la guerre d'Espagne, jamais il n'eût monté sur le trône de France. Les cortès ne furent pas toujours aussi sages; cédant aux exigences commerciales de la junte municipale de Cadix, elles rapportèrent un décret qui permettait aux colonies d'Amérique une certaine liberté de commerce et en ôtait le monopole aux Espagnols d'origine. En vain les Amériques, qui avaient déjà donné pour la cause de l'indépendance plus de

cinq cents millions et avaient même fourni des soldats; en vain les Amériques réclamèrent-elles par l'organe de leurs députés; on ne les écouta pas, on semontra orgueilleux et fier à leur égard; on leur parla en maltres et en proprietaires, quelques deputés les insulièrent même dans leurs discours : ils jeterent ainsi les germes de l'insurrection des Meriques qui cetate en 1811. — Le 19 mars 1812, les cortes proclamèrent la constitution à la quelle elles travaillaient depuis deux ans. Elles l'avaient calquée sur les modèles que leur avait fournis la révolution française. Aussi, dit-on, ouvrirent-elles avec le roi Joseph des pourparlers auxquels mit fin la bataille de Salamanque. Il était singulier, en effet, qu'en acceptant les idées des Français, ils refusassent le prince que ceux-ci leur offraient.

## ANNÉE 1812.

Cette année le corps législatif ne fut pas convoqué. Il est probable qu'il ne l'ett plus été, soit régulièrement, soit autrement, si la campague de Russie eût été terminée comme toutes celles qui l'avaient précédée; non que l'empercéf eût un projet arrâté à cet égard, mais parce qu'il se fist aperça que ce mensonge représentatif était inutile. En [812], tout occupé qu'il était de la terrible guerre qu'il méditait, il oublia en quelque sorte cette vaipe représentation.

Depuis long-temps, Napoléon et Alexandre avaient compris que deux puissances égales ne peuyent rester long-temps en paix l'une vis-à-vis de l'autre, si elles n'y sont retenues par un principe commune, ou par leur soumission à une autorité sprituelle ou temporelle commune. Or, il n'y avait rien de commun entre la France et la Russie, ni idées, ni cryances, ni intrêtes. Nulle puissance continende n'était de force à maintenir les deux rivaux en paix ; nulle ne le désirpit. Entre deux bommes qu'in ont point une même foi ou un même criterium pour les juger dans leurs une même foi ou un même criterium pour les juger dans leurs

discussions, entre deux hommes qui n'ont d'autre base de raisonnement que leur intérét individuel, il n'y a que la force qui puisse décider. Il en fut aïnsi des deux empereurs. Ils ne reconnaissaient point d'autorité spirituelle à laquelle ils dussent se soumettre; ils différaient de vues et d'intérêts; qui pouvait juger entre eux? Personne. Alors les moindres difficultés, les plus légers dissentimens, les impulsions mêmes de la vanité humaine, conclurent également et toujonrs directement à la guerre. La crainte seule de beaucoup hasarder et de tout perdre pouvait les retesir. Elle les retint en effet long-temps.

En adhérant au système continental, la Russie sacrifiait ses intérêts. Aussi elle s'y soumit incomplétement. Le commerce anglais put encore y pénétrer. Ce fut un premier sujet de plaintes. On avait acheté l'adhésion d'Alexandre en lui laissant prendre la Finlande et en lui abandonnant la Turquie. En effet, il avait commencé la guerre contre celle-ci. Mais on blessa ses sentimens de prince, déjà offensés par l'humiliation infligée à tant de familles royales. En s'emparant de la principaute d'Oldenbonrg, on attenta à ses amitiés intimes, à ses liens de parenté. Enfin, en se saisissant par de simples décrets du royaume de Hollande et de contrées dont l'indépendance était depuis des siècles respectée et reconnue par tout le monde, telles que les villes anséa iques, on lui avait montré qu'on ne respectait en lui que la force dont il pouvait disposer. De là un refroidissement considérable et des pourparlers. L'abandon de la Turquie par la France parut à la Russie seulement un moyen employé par Napoléon pour l'occuper et détourner son attention, pendant que lui-même assurerait sa position dans le midi de l'Europe. La Russie crut que, tôt ou tard, elle serait attaquée; elle se vit dejà menacée, En conséquence, elle arma ; elle réunit des forces nombreuses sur sa frontière : et profitant d'un succès considérable obtenu par Kutusof sur les Turcs, elle guvrit avec eux, pour la paix, un congrès à Bucharest. L'Angleterre appuya ces négociations par son influence et même par la corruption. La France, au contraire, agit à Constantinople de manière à empêcher une

paix fâcheuse pour ses intérêts : ses démarches suffisaient pour révéler, soit des projets, soit des craintes.

Dès 1811, on jugeait en Europe qu'il v aurait rupture entre la France et la Russie, Ainsi, la Prusse entrait en négociation avec ces deux puissances, pour reconnaître sa propre situation. Placée entre elles deux, elle craignait de périr dans le choc. Elle offrit son alliance aux deux empereurs. L'un et l'autre, par le même motif, afin de ne pas dévoiler, soit leurs projets, soit leurs craintes, la refusèrent. Ce fut un malheur pour la France que la Russie ne l'ait pas acceptée; car la guerre eût alors été transportée sur un terrain avantagenx pour elle, on, au moins, accompagnée de chances très-savorables. En effet, s'il eût été nécessaire de pénétrer en Russie, cette opération n'aurait eu lieu qu'après la destruction des armées russes; Chose extraordinaire! Napoléon, ordinairement si habile dans ses calculs, prenait toutes ses précautions pour que la Prusse ne pût lui échapper ; il renforçait les garnisons de Dantzick, de Stettin et des places de l'Oder; il y concentrait une armée. Telle était la situation des choses en 1811.

Au commencement de 1812, la guerre paraissait inévitable. La Prusse, toujours inquiète, allant d'une cour à l'autre, fit l'office de médiateur; Alexandre déclara qu'il n'attaquerait point; mais qu'il se défendrait. Napoléon exigea que le cabinet de Berlin se décidat : il donna l'ordre à Davoust de se tenir prêt à s'emparer des états prussiens qu'il avait déjà presque en sa possession, puisque les places les plus importantes étaient occupées par des garnisons françaises. Le roi de Prusse signa donc, le 24 février 1812, un traité d'alliance défensive ne spéculant que des mesures contre l'Angleterre, mais dont les articles secrets stipulaient qu'il fournirait un contingent destiné à agir avec les troupes françaises. Presqu'en même temps, c'est-à-dire dans le mois de janvier précédent, l'empereur avait fait occuper la Poméranie suédoise, qui était devenue un entrepôt de marchandises anglaises. De là de nouvelles négociations, dans lesquelles Bernadotte offrit l'alliance de la Suede au prix de la cession de la

- I - meri - Linical

Norwege et d'un subside. Ces demandes furent refusées. Le 24 mars, la Suède signa un traité d'alliance offensive et défensive avec la Russie. Bernadotte promit, en cas de guerre avec la France, de fournir trente mille hommes pour une diversion en Allemagne; il reçut, en échange, l'assurance de la souveraineté de la Norwege. Le 3 mai suivant, l'Angleterre acceda à ce traite. De son côte, Napoléon conclut, le 14 mars 1812, un traité avec l'Autriche, par lequel cette dernière puissance s'engageait à lui fournir un secours de trente mille hommes. L'empereur de Russie, des cette époque, était en pleine relation avec l'Angleterre ; mais, s'en tenant à son premier parti, de ne point commencer la merre contre Napoleon , et de se borner à être maître dans ses états, ainsi qu'une puissance neutre entre la Grande Bretagne et la France, il ne signa de traite directement offensif contre elle que lorsque la guerre fut commencée. Ainsi, ce ne fut que le 1" noût qu'il contracta une alliance offensive et défensive avec l'Angleterre, et le 20 juillet avec la regence de Cadix. Napoleon fut plus franc ou fut moins habile a menager l'opinion européenne. Il prit moins de soins de l'apparence que de la realite ; il ne sut point, comme Alexandre, donner à son ennemi l'apparence d'une agression injuste. Il semblait, au contraire, iouer le rôle de provocateur:

Après avoir signé le traité avec la Prusse, il eut une conversation avec Cze hicheft, aidé de camp de l'empereur de Russie, qui remplissait à Parls, sous l'apparence d'une mission diplomatique, le rolle d'observateur. Cet officier, comme on le sut après par des aveux, avait schieté à prix d'or un employe du ministère de la guerre, qui le tenait au courant de tous nos mouvemens de transports et de l'était de l'armée; il évadiait avec non moins de soin l'elat de l'apinion publique. Quoi qu'il en sou, il était en ce moment l'agent des rapports personnels entre Alexandre et Napoléon. L'empereur le fit appeler le 25 février; il s'explique catégoriquement avec lui, et le charge de porter a sa cour des propositions definitives de négociations. Gernicheft partit. Le 24 avril, on recut la réponse au message qu'il avait porte. C'était l'utiniaram de la Russie; on y hait qu'il fallait nécessirement an pays neutre entre la France et la Russie; que cerpays était la Prasse; que le fev-si en conséquence être complétement évacuée, ainsi que Dantack et la Pomeranie suédoise; que la Russie continuerait à admetire le commerce des neutres dans ses ports; qu'il consentait à s'interdire le commerce direct avec l'Angleterre; que, quant au duché d'Odenbourg, on accepterait un équivalent convenable. Or, Napoléon ne pouvait consentir à reculer sans combattre; cet ultimatum fut donc considér pur lui comme une décâtration de querre.

Les deux empereurs étaient d'ailleurs en mesure. Le te mai, la grande armée était sur la Vistnie; et le 28 avril, Alexandre arrivait à Wilna pour passer la sienne en revue.

Avant de partir, Napoléon mit ordre aux affaires intérieures de l'empire. Craiginat que le pape ne fut enlevé à Savonné, il le fit venir et installer à Fontainebleau. L'année avait été man-vaise; il y avait presque distette; dans certains départements thetolitre de blé valut jusqu'à 52 francs. Ou recourut à la mesure d'un maximum mitigé; où resouvela quelques uns des arrêtés révolutionssires. L'empereur ne fut pas moins attentif à arriet suffisamment la France. Le 13 mats, le sénat rendit un décret dont voict les principales dispositions:

La garde nationale de l'empire se divisé en premier ban, second ban et arrière-ban. — Le prenier ban se composé des homses de vingt 4 vingt-six ans qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mises en activité, n'ont point été appélés à l'armée active lorique ces classes ont fournit leur contingent. — Le second ban se compose de tous les hommes valides depnis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante mis. — L'arrière-ban se compose de tous les hommes vali les de quarante abstante ans. Care chort et de premier ban von miser à la diapposition du ministre de la gaerre. Les conscrits des six dermières classes qui se seront maries avant la publication du présent acte ne feront point partie de cès cohortes. — Les bommes composant les coloretes du premier ban se renouvelleront par sixieme cha-

que année; à cet effet, ceux de la plus ancienne claise seront remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante. — Le premier ban ne doit point sortir du territoire de l'empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes. — Jusqu'à ce qu'il ait été pour u par un sénatus consulte à l'organisation du second et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur. »

Un décret impérial, publié dès le lendemain (14 mars 1812), prescrivait le mode de formation, de répartition et de mise en activité des cohortes mises à la disposition du gouvernement. Chaque cohorte comprenait environ onze cents hommes, et contenait une compagnie d'artillerie.

Enfin, l'empereur tenta une démarche auprès du gouvernement anglais. Le ministre des relations extérieures écrivit, le 17 avril, à lord Castlereagh. Il réduisait les causes de la guerre entre la France et la Grande-Bretagne aux affaires de Sicile et de la Péninsule. Il proposait de reconnaître la Sicile comme royaume indépendant de celui de Naples, de garantir l'intégrité du Portugal, de renoncer à toute extension du côté des Pyrénées; la dynastie actuelle serait déclarée indépendante; en effet, quant aux autres difficultés, il serait convenu que chaque puissance garderait ce que l'autre ne pourrait lui ôter. Lord Castelreagh répondit, le 25, qu'il fallait fixer ce que l'on entendait par dynastie actuelle; que s'il s'agissait de Ferdinand VII, le ministère était disposé à entrer en négociations. Il fallut donc rompre encore ces pourparlers, car on ne voulait point abandonner Joseoth.

Personne alors, en France n'ignorait qu'une nouvelle guerre allait commencer. Quoi qu'on en ait dit, l'opinion publique n'était pas favorable à cette entreprise. Nous ignorons ce que l'on en pensait parmi les favoris de l'empereur et parmi les hommes haut placés; au moins nous n'en connaissons que ce qu'en raportent les Mémoires; mais nous savons ce que disait le peuple.



Nous n'étions qu'un enfant alors, et nous nous souvenons encore des sombres pressentimens dont les hommes étaient préoccupés. et dont ils accompagnaient les troupes qu'ils regardaient passer. l.orsqu'aux revues on voyait manœuvrer tant de si beaux et si brillans régimens, chacun se prenait à dire que bientôt ils n'existeraient plus, et que de toute cette jeunesse si fière et si brave, il ne reviendrait peut-être personne. Je me souviens qu'un soir i'entendis parler des chances de la guerre de Russie, et d'une chose inonie, pour moi enfant, c'est que nos soldats pouvaient être battus; tous mes sentimens nationaux furent vivement émus à ce point que je ne pus dormir. Je ne fus rassuré qu'en me rappelant une crovance dont nous étions tous imbus : c'est que les Français ne pouvaient être battus, et qu'ils devaient vaincre tout, le climat aussi bien que les hommes. Ainsi, la France n'était point fascinée comme on l'a dit. Si la presse eût été libre, l'opinion publique eût parlé haut ; la nation ne voulait pas de cette guerre.

L'empereur quitta Paris, le 9 mai, avec l'impératrice. Il se rendit à Dresde, où il eut une entrevue avec le roi de Prusse' et l'empereur d'Autriche. Marie-Louiss se retrouva ainsi au milien de sa famille; elle alla passer quelques jours avec elle à Prague; elle ne fut de retour à Paris que le 18 juillet suivant. Quant à l'empereur, il quitta Dresde le 20 mai. Le 7 juin il était à Dantzick, le 11 à Kœnisberg, et le 19 à Gumbinem, d'où il data son premier bulletin. Il y faisait connâtre la marche des troupes dans les deux mois precéders.

« En avril, disait ce bulletin, le premier corps de la grande armée se porta sur l'Oder; le deuxième corps se porta sur l'Elbe; le troisième corps, sur le Bas-Oder; le quatrième corps partit de Vérone, traversa le Tyrol, et se rendit en Silésie; la garde partit de Paris.

» Le 22 avril, l'empereur de Russie prit le commandement de son armée, quitta Pétersbourg, et porta son quartier général à Wilna.

» Au commencement de mai, le premier corps arriva sur la Vistule à Elbing et à Marienbourg; le deuxième corps à Marienwerder; le troisième, à Thorn; le quatrième et le sixième, à Plock; le cinquième corps se réunit à Varsovie ; le huitième corps, sur la droue de Varsovie ; le septième corps , à Pulavy.

» L'empereur partit de Saint-Cloud le 9 mai, passa le Rhin le 15, l'Elbe le 29, et la Vistule. »

Selon Thibaudeau (*Histoire de la France et de Napoléon*), dont les regseignemens ont été pui-sé aux medieures sources, la composition et la force de l'armée française et alliée, qui devait prendre part à la guerre de Russie, avait ainsi été réglée:

| THOI GIL  | , cancina   |                     |                |
|-----------|-------------|---------------------|----------------|
| 1ºr corps |             | Davoust             | 70,000         |
| 2"        |             | Oudinot             | 42,000         |
| 3° —      | 100         | Ney                 | 40,000         |
| 4         | Italiens,   | vroi, prince Eugène | 45,000         |
| 5e        | Polonais,   | Poniatowski         | 55,000         |
| 60        | Bavarois,   | Saint-Cyr           | 22,000         |
| 70 -      | Saxons,     | Reynier             | 16,000         |
| He        |             | , Junot             | 16,000         |
| 9e        |             | Victor              | <b>52,0</b> 00 |
| 10a -     | Prussiens,  | Macdonald           | 52,000         |
| 110 -     | reserve,    | Augereau            | 50,000         |
|           |             | Cavalerie.          |                |
| 4e corps, |             | Nansouty            | 12,000         |
| 20 -      |             | Montbrun            | 10,000         |
| 3°        |             | Grouchy             | 7,700          |
| 40 -      |             | Latour-Maubourg     | 8,000          |
|           | trichienne. | Schwartzemberg      | 52,000         |

Total. . . . . 509,700

› Cette armée trainait avec elle, toujours selon Thibaudeau, plus de douze cents pièces de canon, trois mille voitures d'artillerie, quatre mille voitures d'administration, sans comprer les fourrages des régimens, les équipages des chefs, les voitares ealevées dans le pays, en tont environ vingt mille voitures et deux cent mille chevaux. » (tom. IX. », 28.).

Selon M. de Ségur ( Histoire de la campagne de 1812), l'armée qui marchait contre la Russie était p'us considérable encore. Nous rapportons textuellement le passage où il en donne l'évaluation ; on y trouvera de plus la position des différens corps d'armée et la désignation des directions dans lesquelles ils devaient agir. Ses comptes sont pris au moment où l'armée allait franchic le Niemen. « D'abord , dit-il , à l'extrême droite, et sortant de la Gallicie sur Drogiczin, le prince de Schwartzemberg et trentequaire mille Autrichiens (1) ; à leur gauche, veuant de Varsovie et marchant sur Bialvstok et Grodno, le roi de Westphaje, à la tête de soixante-dix-neuf mille deux cents Westphaliens, Saxons et Polonais; à côté d'eux, le vice roi d'Italie, achevant de réunir vers Marienpol et Pilony soixante-dix-neuf mille cinq cents Bavarois, Italiens et Français; puis l'empereur avec deux cent vingt mille hommes, commandés par le roi de Naples (Murat), le prince d'Eckmuhl (Davoust), les ducs de Dantzick (Lefebyre), d'Istrie (B. ssières), de Reggio (Oudinot), d'Etchingen (Ney ); enfin, devant Ti sit, Macdonald et treate-deux mille cinq cents Prossions, Bavarois et Polonais formaient l'extrè ne gauche de la grande armée, Tout était prêt. Des bords du Gnadalquivir et de la mer des Calabres jusqu'à ceux de la Vistule, six cent dix-sept mille hommes, dont quatre cent quatrevingt mille dejà présents; six équipages desiège, plusieurs milliers de voitures de vivres, d'innombrables troupeaux de bœufs, treize cent soixante douze pièces de canon, et des miliers de caissons d'a tillerie et d'ambulance avaient été appelés, réunis et places à quelques pas du fleuve des Russes. La plus grande partie des voitures de vivres etaient seules en retard. > ( Tome 1, p. 121 et 125).

Il eta t impossible qu'une arme si nombreuse trouvât à vivre daus le pays où elle allait penétrer. C'était la Li.huanie. Elle marchiait trop vite pour que les voitures chargées de transporter les subsistances pussent la suivre. Les routes d'àilleurs éaitent

<sup>(</sup>i) Le corps de Raynier sut joint à celui de Schwartnemberg, pour apérer sur notre extrême droite et convrir notre slanc ganche et nos derrières. (Note des auturs.)

mauvaises; la moindre pluie les rendait impraticables. En vain ces voitures avaient été soumises à une organisation en quelque sorte régimentaire, et distribuées en compagnies et en bataillons; elles restèrent en arrière dès les premières marches en Lithuanie. Le soldat fut obligé de se livrer à la maraude pour se nourrir. Les Westphaliens commirent des excès que l'on réprima avec peine. Bientôt les soldats faibles, ou que le sentiment du devoir animait faiblement, restèrent en arrière et formèrent une masse de trainards qui s'éparpillèrent dans la campagne, et causèrent des désordres. Les compagnies et les bataillons d'équipages d'administration se désorganisèrent successivement; la plupart des voitures furent abandonnées sur les routes ou dans les boues. A Wilna on commençait généralement à souffrir de la faim : l'empereur fut déjà obligé, dans cette ville, de réorganiser le service des vivres; il tenta de se servir des moyens que lui fournissait le pays; il commanda de réunir des voitures et de les organiser en compagnies; mais il fut obligé d'y renoncer, tant ces voitures étaient mauvaises et les difficultés grandes. On essaya de régulariser la maraude. Le corps de Davoust, et celui du prince Eugène réussirent par ce moyen à se conserver entiers et en bon ordre. Mais il n'en fut pas de même dans tous le corps, Aussi, en arrivant sur la Dwina, l'armée était dejà beaucoup réduite ; d'un tiers, dit on. Les hôpitaux étaient remplis de malades; la dyssenterie causée par l'usage d'un pain de seigle mal cuit (car le soldat était son propre boulanger) faisait de grands ravages. On vit des soldats se livrer au désespoir; c'étaient les plus jeunes; ils s'appuyaient le front sur leurs fusils et se faisaient sauter la cervelle au milieu des chemins. (Ségur, t. 1, p. 168.)

L'empereur n'ignora point ces détails; mais il était engagé; dejà, des Wilna, tous ces désordres avaient eu lieu. Le duc de Trévise (Mortier), entre autres, l'en instruisit: du Niémen à la , Villa, disaicil, il n'avait vu que des maisons dévastées, que chariots et caissons abandonnés. On les trouvait dispersés sur les chemins et dans les champs; ils étaient renversés, ouverts, et les effeits répandus çà et là, et pillés comme s'ils avaient été » pris par l'ennemi. Il avait cru suivre une déroute. Dix mille chevaux avaient été tués par les froides pluies d'orage, et par les seigles verts, leur nouvelle et seule nourriure. Ils gissient » sur la route qu'ils embarrassaient; leurs cadavres exhalaient » une odeur méphytique, insupportable à respirer; c'était un » nouveau fléau que plusieurs comparent à la famine; mais celuisci est bien plus terrible : déjà plusieurs soldats de la jeune » garde sont morts de faim. » — A ce rapport, Napoléon s'écria : « C'est impossible! Où sont leurs vingt jours de vivres? Les soldats blein commandés ne meurent jamais de faim... » Puis il ajouta qu'il fallait bien supporter la perte des chevaux de quelques équipages, celle même de quelques habitations : « C'est un torrent qui s'écoule; c'est le mavais côté de la guerre, un mal pour un bien, etc. » (Séur, p. 169, 171.)

Ainsi, Napoléon répondait par une apparence d'incrédulité à des rapports dont il était trop certain. Il fit de nombreux efforts pour changer cette situation. Les vivres finirent par arriver à Wilna; mais l'armée en était partie, et ainsi toujours elle fui en avant de ses magasins, et bientôt les moyens de transport manquèrent complétement. Ce fut après le passage de la Dwina.

Par suite de tous ces malheurs que l'on eût dû prévoir, l'effectif de l'armée était ainsi réduit, si nous nous en fions à l'exposé très-détaillé que nous tirons du Tableau des guerres de la Révolution (p. 407).

Deuxième corps : maréchal Oudinot, duc de Reggio, trois divisions, trente-trois bataillons français, dix-huit portugais, suisses, croates, vingt escadrons français, en ligne. 25,000 Troisième corps : maréchal Ney, duc d'El-

: marechal Ney, duc d El-

A reporter. . . . . . . 76,000

| 900                  | BRPINE.                        |                |
|----------------------|--------------------------------|----------------|
|                      | Report                         | 76,000 hommes. |
| chingen , trois divi | isions, vingt-sept bataillous  |                |
| français, vingt el   | t un portugais, illyriens,     | ·              |
| wurtembergeois,      | vingt-sept escadrons fran-     | :              |
| cais et wurtembur    | rgeois, en ligne               | 28,000         |
| Quatrième corp       | s : prince Eugène Bauhar-      |                |
| nais, vice-roi d'Ita | alie, trois divisions italien- |                |
| nes, en ligne        |                                | 28,700         |
| Cinquième corp       | s : prince Poniatowski , trois |                |
|                      | es , en ligne                  | 25,600         |
|                      | général comte Saint-Cyr,       |                |
|                      | varoises, en ligne             | 18,000         |
|                      | Reynier, deux divisions        |                |
|                      | e                              | 14,800         |
|                      | : Jérôme Napoléon, roi de      |                |
|                      | divisions westphali-nnes,      |                |
|                      |                                | 15,000         |
| Dix ème corps :      | : maréchal Macdonald, duc      | ,              |
|                      | division franco-rhenane,       |                |
|                      | ussiennes, en ligne            | 29.000         |
|                      | s : Joachim Murat, roi de      |                |
|                      | isions de grosse cavalerie,    |                |
|                      | ie légère, en quatre corps,    |                |
|                      | Intbrun, Grouchy, Latour-      |                |
|                      | me                             | 30,000         |
| Treizième corp       | s : prince de Schwartzem-      |                |
|                      | ons autrichiennes, en ligne.   | 30,000         |
|                      | impériale, composée d'une      |                |
|                      | e-garde, sous le maréchal      |                |
|                      | Dantzick ; de deux divisions   |                |
|                      | sous le maréchal Mortier,      |                |
|                      | et d'un corps de cavalerie,    |                |
|                      | Bessières, duc d'Istrie        | 50,800         |

Il faut ajouter à ces corps le neuvième, commandé par le maréchal Victor, duc de Bellune, et composé de trois divisions, une française, une polonaise, une a'lemande, qui entra plus tard en ligne. Il faut y ajouter encore le onzième corps, commandé par Augereau, duc de Castiglione, qui était en ce moment en formation en Prusse, et qui entra aussi plus tard en ligne. Enfin, si l'on veut connaître quelle fut la masse qui marcha sur Moscow, il faut retirer du total précédent : 1º le dixième corps, celui de M. edons IJ, qui agit dans la Samogitie pour conserver notre gauche; le septième et le treizième corps, Reynier et Schwartzenberg, qui opérèrent sur notre droite pour couvrir le duché de Varsovie et assurer nos derrières ; 3º enfin le sixième corps, commandé par Saint-Cyr, qui fut laissé sur la Dwina pour couvrir notre gauche et opérer le long de ce fleuve sur Polozk. Ces quatre corps formaient ensemble quatre-vingt-onze mille hait cents hommes, ce qui laisse, marchant sur Moscow. une masse de deux cent trente-quatre mille cent hommes. Il est vrai que cette ma-se centrale fut incessamment augmentée, d'abord par les trainards qui successivement rejolgnirent, puis par des renforts qui arrivèrent à plusieurs reprises; en sorte que l'on peut affirmer que l'armée d'invasion dépassa en définitive le tôtal général que nous avons donné.

Qu'opposaient les Russes à ces masses formidables? Trois armées étaient prêtes à agir : deux sur nos flancs, une sur le centre; celle-ci est évaluté à cent soisane mille hommes; sur nos ailes, de chaque côté, il y avait environ cinquante mille hommes, sans compter l'armée de Moldavie, forte de quarante ou cinquante mille hommes, que la signature de la paix avec la Porce venist de rendre libre, et qui accourait sur notre droite; plus, une masse considérable de cavalerie irrégulière. Enfin, en seconde ligne, ils avaient une réserve de quatre-vingt-sept bataillons , cinquantequatre escadrons, et l'armée de Finlande; enfin vensiont en troisième ligne les levées qui s'opéraient dans tout l'empire. Cétaient certainement des moyens de ré isjance égaux à ceux de l'attaque. Alexandre opposait aux trois cent vingt-cinq mille hommes qui la commençaient trois cent soixante mille Russes. Maintenant, nous allons laisser parler les bulletins, dont uous avons extrait ce qui est relatif à la guerre. Nous entrerons ensuite dans quelques détails importans à connaître et dont il n'y est pas fait mention.

Le premier bull-tin de la grande armée, daté, comme nons l'avons dit, de Gumbinem, 20 juin 1812, fait compatire la marche des troppes pendant les deux mois précédens, et montre les positions assignées aux différens corps, tant francals que confédérés.

Le second, date de Williowiakr, le 22 juin, annonce que, malgref tous le préparellé heilète, » un leger espoir de Febender estaisit encore. L'empereur avait donné au coutte Laurisso l'instruction de se rendre suprès de l'empereur Alexandre ou de son ministre des sifiaires étrappères, et de voir c'il n') aurait, pas moyen de concilier l'honners de la France et Pluséret de ses aiffes ace l'overtire de ne goldiston. Uneprit qui réquait dans le cabiteit suscempéres, sous différens petrates, le cogite Lauristo de remple sa missin et l'ou et fipon la première plus une mabasadeur, pe pouvier appocher ni le soutreria ni son ministre dans des direcanances suais importante. Le recrétaire de légation Prévois apporta ces souvigles à Gombourn, et l'empereur doma l'ordre de marcher pour posser le Némen. Les vaiseux, diel.; prensent le ton de vaisapeurs : la listilié les catrelines, que les destins à secoin-plessent.

## Proclamation

Sodists, la seconde guerre de Pologue est commencée. La première vice trainée à l'indiant et a l'isla de l'Isla la Rousie a juri étérentie allaine et à le France, et guerre éternelle à l'Angleterre : élle viole aujourc'his se serones. Elle ne veut donne ausune capitation de eon étrape condoite que les estates françaises a sient repassé le Rhin, laisant par là no alliés à su direction ! La Rousie es textraine par la fabilité; ses destins doirent s'accompiler Nous croit-telle donc dégénéres? Ne are ous-nous donc plus les goldas d'Austerlin? El e nous place eure le déhonneur el la guerre : le choix ne suaruil citre dours. Marchous donce au saruil Fassona le Nicense l'Arrotos la guerre gur son territoire ! La seconde guerre de Pologue sera glorieuse aux armes française comme la première; mais la pais que nous condernos porters avec élle sa garrantin, et metire un terme à cette orguelleuse influence que la Rossie a exercée depuis cinquaine aux sur les afficies de l'Europe ce de plus inquique aux sur les afficies de l'Europe.

» En notre quartier général de Wilkowisky, le 22 jnin 1812.

· Signé NAPOLÉON. ·

L'empereur de Rusie, ses généraus et se prêtres font sussi des produstions; ils applient leurs seclares à a défense de la patries de la liberte; et comme lis n'ont point à ciler de glorieux souvenirs, de rapprochemens membrales, ils entaissent dans un style hoursoulle, moits assert dans in style hoursoulle, moits assert, amoité origination et de la maine. Mais, ce qui langire na naire seniment que cetal de la pité; il ente me de s'afresser nussi ant troupes françaises pour leur conssiller la rébellou coutre un de l'adresser nussi ant troupes françaises pour leur conssiller la rébellou coutre un de l'ente des appendants les livres saits, en invoquant le nom du Dicu qui ponij le parjure, que ces houmbes préchent la désertion, la houle, le échonoure!

Le 24 et le 25 juin, la grande armée passe le Nièmen sur trois pouts. Déjà une bande russe avait été atteinte et dispersée. (Troisième bulletin.)

Le 28, entrée des Froçais à Wilna, Les Russes se rejoleuls parêne, et déclairen leur réclaire per l'Incensité. « Juaqué précent le campages de 3 pas été sangénne; il s'y a ce que des manoraves : nous avous fui en tout mille privou-lers. Mais l'enneuril a déjs produ la capitale et la plus grande partie des provinces polossines, qui d'insurgent. Tous les magasins de première, de seconde et de troislème ligne, éraillat de deux années de soia, et étaulvis plus de vingt millious de roubles, sont commembre par les limanes on tombée en notre poortoir. Enfin , le quartier-général de l'armée française est à Villas, dans le lien où la cour de Russie (tait déposit six semaines. « Quartières bulleties.)

Da 28 jini na 11 julliet, la grande armée rencontra datu su marche des obtatogs intélepedand e la inclique militare. De 1 torreus de pluie en la fombe pendant l'entie-si heures suas interruption; d'aux et reine chièrer le temps a pas-et tout a coup au fr. del rès vil. Pinsieura militer de cievant un dept par l'effet de cutte transition sublice; de control d'artillet e out été arrêtés dans les boues. Néambouil si y en autant de succè-que d'enaggenetis. Nos avand-postes out sur la Divina. Persape toute la Lithauviet, ayant quaire milliona d'bonnés de population, a de conquête. Le soleil a retaille lier chemistry la chaleur recommence à étre très forte. Tout s'organise à Willna. « (Cinquième et sixtème bulletine).

De brillans combats, qui avaient successivement conduit à la possession d'un grand nombre de villes et de possessions avantageuses, furent snivis des trois mémorables combats d'Ostrowno, qui eurent pour résultat la prise de dix pièces de canon, de vingt caissons de munitions et de quinze cents prisonulers. Six mille Russes farent tués ou blessés. La perte de la grande armée se monta à deux cen's hommes tués, neuf cents blessés, et une claquantaine de prisonniers. · Le 28 juillet, à la pointe du jour, nous sommes entrés à Witensk, ville de trente mille habitans. Il y a vingt couvens. Nous y avons trouvé quelques magasios, entre autres no magazio de sel évalué quinze militons. Les combata de Mobilom et d'Osfrowno ont été brillans et honorables pour pos armes : nous n'avons eu d'engagé que la moltié des forces que l'ennemi a présentées, le terrain ne comportant pas d'antres développemens..... A l'un de ces combats l'emperenr était sur une hauteur, tout près de deux cents voltigeurs qui, senis en plaine, avalent attaqué la droite de la cavalerie ennemie. Frappé de leur belle confegance. Il envoya demander de quel corps ils étalent : ils répondirent : Tue neurième, et les trois anarts enfanc de Paris! - Dites-leur, dit l'emperent, one ce sout de brares gens; ils meritent tous la croix l. (Bulletins 7º, 8º, 9º et 10°.)

- Daês le septième bulletin, on lit, à la suile de la notice des marches et des engagemens de l'armée, le passage suivan; sur la situation politique de la Pologne :
- Le diète de Varronie, s'étant constituée en confédération générale de Pologne, a nommé le prince Adam Czarlorinski son président. Ce prince, âgé de quatre-ingit ans, a été, il y a cinquante ans, maréchal d'une diète de Pologne. Le premier acte de la confédération a été de déclarer le royaume de Pologne rétabli.
- Une députation de la confédération a été présentée à l'empereur à Wiina, et a soumis à son approbation et à sa protection l'acte de confédération.

Réponse de l'empéreur en discours de M. le comité palatin Wibicki, présidént de la députation de la confedération générale de Pologne.

 Messieurs les députés de la confédération de Pulogne, j'ai entendu avec intérêt ce que vous vertez de me dire.

 Polonais, je penserais et j'agirais comme vous; j'aurais volé comme vous dans l'assemblée de Varsovie: l'amour de la patrie est la première vertu de l'homme évilisé.

Data imposition, j'a biene da intrétala constiller et bien des devoirs à rempire. Si jeusse requé lors du pensaire, du second ou du troisité ne pertage de P. Pologne, j'arraite armé tout mou peuple pour rous souteuir. Auxiliot que la viotoite ma's permis de retiliser eu soutement lois à vote capitale, et à une de de vou provinces, je l'ai fait seve empressement, sons toutelois prolonger une genere qui etil fait ou ce resouve le sang de mes visité.

 J'aime votre nation: depuis seize ans, j'ai vu vos soldals à mes côlés, sur les champs d'Italis, comme sur cent d'Espagne.

 J'-pplaudis à tout ce que vous avez fait; j autorise les efforts que vous voulez l'ire; untre qui dependra de moi pour second-r vos résolutions, je le ferai.
 Si vos efforts sont unanimes, vous pouves concevoir l'espoir de réduire vos

 Si vos elforis sont unanimes, yous pouves conceroir l'espoir de réquire vos enn mis à reconu i re vos drots; mais, dans ces confrées al éloignées et si étenda: s, c'e-t surtant sur l'annamenté des efforts de la population qui les coutre que yous deves funder vos espérances de succès.

» Je vous ai teau le même langage lors de ma première apparition en Polone je dédia jeune te laug l'a just autoriser souls l'emperure d'autient l'unigerje de sei etits, « que je n' seurais autoriser sounse manouvre al aucen muvvencet qui leufent a la le toubler dus la puisible ponession de cet qui la riste de province polossies. Que la Lithuarie, la Samogite, Wit peck, Poblett, Motiliev, Volypher, L'Etralie, la Podela, polentaulmed au funne ceprit que j'ai va dans la grande l'ougne, et la provincese couronners par le surcès la salatieté de vote ceue; et le récon penares ou devongement à volre patrie qui vous n'endus si la fétreaune, et' vous a acquis isant de droits à mon e-l'me et à una protection, sur laquelle vous d'exce compier dans loubse le serironalismones. »

= e Le fer août i ëunemi a fait la sot lee de pa-ser la Drissa, et de se placer en bataille devant le deuxième corps. Le duc de Reggio a laissé passer la rivière à la moitié du corps canrani ; et quand il a va caviron quinze mille hommes et quatorse pièces de canon engagées au-delà de la rivière, il a déma-qué une batterie de quarante pièces de canon, qui out tiré pendant une demi-beure à portée de mitrolile. En même temps, les divisions Legrand et Verdier, ont marché au pas de charge, la le founette en avant, et ont jeté les quinze mille Russes dans la rivière. Tous les cauons et calssons pris, trois mille prisonniers, parmi lesquels heaucoup d'officiers, trois mitle cinq cents hommes lués où noyés, sont le resultat de celle affaire. Le combat de Drissa, reux d'Ostrowno et de Mohllow, nourralent, d'us d'antres guerres, s'appeler des hatailles... Nous avons appris, per des proclamations, qu'on s'ampsait en Russie à chanter des Te Deum à l'occasion des victoires obtenues par les Russes... Le général Ricard est entré avec sa brigade dans Bungbourg le ter soult. Ainsi cette ville , que l'ennemi fortiffait depuls cinq ans, où il a depensé plusieurs millions, qui a coû.6 la vie à plus de ving: mil e hommes de troupes russes pendant la durée des travanz , a été abandonnée sans tirer un comp de finil, est en notre pouvoir comme les autres ouvrages de l'ennemi, et comme le camp retrauché qu'il avait fait à Drissa, » (Onsième et douzieme bullelins.)

Le 10 août l'empereur résolut de s'emparer de Suozassa, ville forte, que les Russes considèrent comme le boulevart de Moscon. Des ponts furent ie:és sur le Roevsthène, et différens corps d'armée passèrent ce fleuve pour prendre les positions nécessaires à cette entreprise. « Le 16 , les hauseurs de Smolemik fureut courounées; la vil·e présenta à nos yeux une enceiu e de mursilles de quatre mille tuises de tour, épaisses de dls pleds et hautes de vlugt-cinq, entremèlées de tours, dont plusieurs étaient armées de canons de gros calibre. L'empereur recounut la ville, et plaça ainsi son armée : le marcehal due d'Elchingen eut la gauche, appuyant au Borysthène, le maréchal prince d'Ekmûlh le centre. le prince Poulatowski la droite, la garde fut mise eu réserve au rentre, le vice roi en réserve à la droite ; et la cavalerie , sous les ordres du roi de Naples , à l'extrême droite. L'enuemi occupait Smolemk avec treute mille hommes, et le reste de sou armée se formalt sur les belies positions de la rive droite do fl. uve; vis-à vis la ville, communiquant par troi- pouts. Ou savait que les géneraux avalent les ordres ré térés de leur maitre de livrer bataille, et de sauver Smolen-k. Le 17, à trois heures après mill, la canounnée s'eugagea à qualre heures et demie commença une vive fusillade; à cinq heures les oivisjons Moraud et Gudin enlevèrent les faultourgs retranchés de l'eunemi avec nue froide et rare lutrépidité, et le poursulvirent jusqu'au chomin couvert, qui fut jonché de cadavres rua-es. A six heures du soir trois batteries de pièces de douze (de brèche) fureut placées contre les murailles. On déposta l'ennemi des tours qu'il coupelt par des obus qui y mirent le feu. Le géneral d'artillerie comte Sorl ler reudit impraticable à l'ennemi l'occupation de ses chemins couverts par des batteries d'enfilade. Le combal con luga toute la nuit ; les trois batteries de brèche tirèrent avec une grande activité; deux compagnics de mineurs furent attachées an rempart. Cependant la ville é sit en feu : au mitieu d'une belle puit d'août, Smolen-k oftrait aux Franç is le spectacle qu'offre aux hab tans de Naples une eruption du Vésuve. A une heure acrès minuit l'eunemi abandonna la ville, et repassa la rivière; à deux heures la place était évacuée; deux cents pièces de canon et mortiers de gros calibre, et une des plus belles vi les de la Russie ; étalent en notre pouvoir, et cela à la vue de toute l'armée entiense. Le combat de Smolensk, qu'on peut, à juste titre, appeler batalile, puissue cent mille hommes y out été engagés de part et d'autre, coûte aux Russ a qua re mille sept cen s hommes restés sur le champ de bataille, deux mille prisonniers, la plupert blessés, et sept à huit mille h essés. Parml les morts se trouveut eloq généraux russes. Notre perte se moule à sept cents morts et trois mille deux ceuts blessés. Toutes les troupes out riva isé d'intrépidite. Le champ de bataille a offert, aux yeux de deux cent mille personnes qui peuvent l'aitester, le speciacle d'un cadavre français sur sept ou huit cadavres russ-s. Le 18, on a retabil sur le Borvsthène les ponts que l'ennemi avait brûles, et l'ou est parveuu dans cette même journée à maltriser le feu qui consumait la ville, les sapeurs français ayant travail é avec ac ivité. » - A quelque distauce de Smolensk, les géneraux Gouv ou Saint-Cyr, Gudin, Maison, Ledru, Gérard, Verdier, se couvralent de gloire, dans les combats de Polotsk et de Valourina. Le combat de Polotsk eut lieu le 18, et celui de Valoulina le 19. « Dans le premier, notre perte est de mille hommes tu's ou bles és : la perte d-s Russes est trip'e ; ou leur a fait cinq cents prisouniers. Notre perte au combat de Valontina, où plus de quatre-viugt mille hommes se sout trouvés engagés, a été de six cents morts et de deax mille six ceu's blessés. Le général comte Gudin est mort, stielet d'un beulet, au commencement de l'action : cette perte est sensible ; le général Gudin était un des officiers les plus distingués de l'armée. La perte de l'ennemi , comme l'atteste le

champ de baisille, ext exocer triple; nous lui avois fait un millier de prisonniers, 1 in plunt blenest. Le treatmail l'empereur a distribut sur les chambes habille des récompesses à tous les règlimess qui étaisent déstinqués; et comme le cert vierge-suplème; qui est un nouveu régimens, était bier comperés, S.M. fui a accordé de direit d'avoir non sigle, d'ordi que ce régiment parait point accore, se rédunt trouvé jouvil à présent a neceno baisille. Cer récimpenses, données sur le champ d'honnare, no milleu des mores, des mourras, penses, données sur le champ d'honnare, no milleu des mores, des mourras, et de chelrée de les républes de la victore, offraient un spectatie renineure millitière et limposant (1).— L'encemi court en toute bâte sur Moscou» (Tretaieme et unstructione bullettins).

· L'armée enuemie , en s'en aliant , brûle les ponts , dévaste les routes , pour retarder la marche de l'armée française. Les établissemens de commerce de Smolensk étaient tout entiers aur le Borysthène, dans un bean faubourg : les Russes out mis le feu à ce faubourg pour obtenir le simple résultat de retarder noire marche d'une beure. On n'a jamais fait la guerre avec tant d'inhumanité; les Russes traitent leur pays comme ils traiteralent un pays ennemi. Le pays est beauet abondamment fourni de tont; les routes sont superbes. La chaienr est excessive; it n'a pas plu depnis un mois. Le 29 août, à la pointe du jour, le générat comte Caulincourt est entré dans Via ama. L'ennemi avait brûté les ponts, les magasins, et mis le fen à plusieurs quartiers de la vitle. Vianna est une ville de quieze mille habitans. Deux batailions du vingt-cinquième se sont employés avec beaucoup d'activité à éteindre l'Incendie; on est parvenu à le dominer. Les Ru-ses continuent da brûter toutes les villes qu'ils abandonnent. Nous avons ieté six ponts sur la rivière de Ghiat, qui se jette dans le Volga ; ainsi nous sommes sur le pendant des eanx qui descendent vers la mer Caspienne. L'armée prend deux jours de repos. : (Bulletins 15°, 16° et 17°,)

BATAILLE DE LA MOSKOWA. - Dix-huitième bulletin.

Oyask , le 10 septembre 1813.

 Le 4 septembre l'empereur partit de Ghiat, et vint camper près de la porte de Gritueva.

Lo S, a six beures, du mello, l'urmée se mit en movement. A deux beures, après midio advervair l'armée russe, piece à la froitée notéé de la Noiere, après midio advervair l'armée russe, piece à la froitée notéé de la Noiere, la ganche sur les hanteurs de la rive gauche de la Kolegha. A doure cents toisses en avant de la gasche, l'ennemi avail commence à fortifier no beur maneure en avant de la gasche, l'ennemi avail commence à fortifier no beur maneure reconsus, réstoul de ne pas différer en moment, et d'entere cette position de ne pas différer en moment, et l'arméer et de l'arméer et la container de la commence de passer la Kolegha avec la distinio Compune et la cavalerie. Le prise Poulson Val, qui deils reun par la droite, se trouve en mesure de tourater la position. A quatre beures l'atteque commença. En nue beur de temps la redoute enzeme fing freis avec ses conon; le corpe mello chasé de hois et uni se a découte, agrès avoir laiser le tiers de son .monds sur le champ de hastill. A sept beures de sole le fe coexes.

 Le 6, à deux heures du matin, l'emperenr parcournt les avani-postes eunemis; on passa la journée à se reconnsitre (2). L'ennemi avait une position très-resserrée : sa ganche était affaiblie par la perte de la position de la veille;

<sup>(1)</sup> Un décret du 27 août, rendu au quartier-général impériai de Slavkowo, nomme maréchal d'empire le général Gouvion Saint-Cyr.

<sup>(2) «</sup> Au milliru de cette fournée , Napoléon avait remarqué dans le camp ennemi un mouvement extraordinaire ; en effet, toute l'armée russe était debout et aous les armes : Kotusof, entouré de toute les pompes religieuses et militaires, à vançait au

elle était appegée à un grand bois , soulenne par un bean namelon ocuronne d'inne redoite armée de vitipt-i onjetes de cano. Dens autres namelous conronnes de redonies , à cent pas l'un de l'antre, protégeaient as ligne jusqu'à un grand village que l'enhanti s'ait démolt, pure curris; le plateun d'artillerie et d'iufanterie, et, y appyrer no centre. Sa droite passait derrière la Kologha, en arrière da village de Borotione, et était appuyes à deux beaux manelons counnede de redoutes, et armée de histèries. Cette position parti belle et forte. Il était facile de manœuvere et d'obliger l'ennemi à l'étacuer; mais cela aurait en l'entre la partie, et a position ne fut pas jugée tellemont forte qu'il faitait de le combat. Il fut faité de dislinguer que les redoutes n'é aient qu'elauchées, ple fousée pur profout, one plissabée à iraité. On évaluait les fortes de l'ennes de cent viegt on cent treate mille hommes. Nos force étaient égales ; mais la superiorité de nos troupes n'évil pas douteus.

« Le 7, à deux heures du matin. , l'empereur était ealouré des marchaux à la poillon prise l'avant. veille. A clon heures et demic le soleil se leva sans nuage; la veille il avait plu: C'est le soleil d'Austerlitz, dit l'empereur : quoiqu'ân mois de septembre, il faussi aussi froid qu'en décembre en Moravie : l'armée en accepla l'augure. On battin na ban, et on la l'fordre du jour saivant :

Soldas, voilà la baisille que vous avez tant désirée! Désormais la violençe, de depend de vois cile noue et decessire e ille nous donners l'abondames de bous quartiers d'hives, ét un prompt retour dans la parire! Conduisses-nous comme à Austrellit, a Friedland, à Villepak, à Solomenk, et que la prorité la plus reculée cite avec organil voire conduite dans cette journée; que l'on die de vois et l'était à celle grande betails rous les murs de Moster.

» Au camp Impérial , sur les hauteurs de Borodino, le 7 septembre , à deux

a L'armée répondit par des acclamations réitérées. Le plateau sur lequel

milieu d'elle. Ce général a fait revêtif à ses popés et aux archimandrites leurs riches et majestueux vétements, héritage des Grees. Ils le précédent, portant les signes revé-és de la religion, es untout cette astant lange, naguere protectrece de smolensk, qu'ils disent s'être miraculeusement soustraite aux profanations des Français sacriléges.

Quand le Ruse voit ses soldats bien émus par ce spectacle extraordinaire, il étère la voix, surtout il leur parle du cl-1, seule patrie qui reste à l'esuayage. C'est au nom de la relighon de l'égalite qu'il cherche à excete res serfs à défenule les biens. de leurs malite »; c'est surtout en leur monrant cette image sucrée, réingiée dans leurs ransa, qu'il invoque leur couragé et soulve relur indignation.

Napoleon, dau sa bouche, est un despote univenel le iyranoique perturhateur din mondel un vermusean ing archi-rebelle qui renvene leors autels, les souffle de sang, qui expusee la vrale arche du Segient, représentée par la sainte image, anx profanations des hommes, aux interipéries des saisons, s

"Mel il mouve à ce lisses l'eur ville en reodres; il sur rappelle leurs fermies, leur editai, pour de l'entre de l'entre

Du reite, organeilieus par delant de comparaison, et crédules, comme lla sont orgueilleux, par ignorance ; adorant des images, idolatres autant que des chrétiens, peirent l'ére car cette reigion de l'espirit, tout intellectuelle et morale. Ils i'ont laite toute physique et matérielle, pour la mettre à leur brute et courte porriée.

Mais, entre de specie de more rese, pour la mettre a cur brute et course portre.
Mais, entre, ce spect cle solennel, ce discours, les schordistions de leurs officiers, les bénédictions de leurs pretres, acheverent de fanather leur couraer. Cous, jusqu'aux moinders soldais, se crurent dévoués par Dien Intérmêne à la défense du clet et de leurs poi serré.

In colé de Estructie. Il n'a qui d'alloquell si bubblisse au militaire, au militaire, active de le leur sol serré.

Du côté des Français, il n'y eut d'appareit ni relizienx ni militaire, point de revue, aucun moyen d'excitation . le discours de l'empereur ne fut même distribué que trétard, et du le Inchenains si près du combat, que plusieurs corps s'engagerent avant d'avole pit l'entendre. s (Ségur, t. I. p. 582.)

506 EMPIRE.

était l'armée était couvert de cadavres russes du combat de l'avant-veille.

» Le prince Poolatowski, qui formait la droile, » e mit en mouvement pour bourner la forch un laqueile l'enu miappuyst as gauche. Le prince d'Ekmülh se mit en marche le long da la factet, la ditiaion Compané en tête. Deux patries de coixante pièces de canon s'hacune, bastant la position de l'ennemi, avaient été construits a pendant la nouit.

A ais hours le genéral comte Sorbier, qui avult armé la baltrie d'ordie avec l'attlière de la réveru ée la grade, commerce le Ge. Le général Bernetty, avec treute pièves de canon, pris la lité de la division Compans (quarrième du pendier corès), qui lour gue le los, locoment la tée de la posidio de l'enneme. A sit hourse et d'emie le général Compans est lès-sé. A e pi bourse le prigne. Le vive rov, qui farmait norte guo he, athape et prend le village de Brondon, que fevenne in possuit défendre, ce village etus sur à 1 rie gauche de de Kolpha. A se, l'henres le marchol due d'Eichingen se met en mourement, que sons la production de noire n'e pères de canon, que le général Fouch l'avail placés la ville e cattre le centre de l'ennemi, se porte sur le centre. Mille pleces de conon que la sur de gort al Fouch et de cono monties et de pris et d'avail de pris et d'avail et la nort.

a A hult berres les positions de l'ennemis no enlevée, ser redouter priese, en or a crilleille cournone ses susaneinos. L'avantage de position qu'avaient en pedant d'ent berres le balteries encemies nous áppartient mistatenuit en parquet, qu'un et de fontre nous podant l'attaque, red viennem pour nons. L'ennemi voit la bataille perdoe, q, 'il ne ta cropai que co miencée. Partie de son artil r'ile est pries je res e net éstates for ses lignes en antière. Dans celle estarfinir l, il prend le part de résilial riec not la c'el data, par avec loules sur masses es a tortes positions qu'il tu'a pu garder. Trois cents pièces de anon finquiess, vialectes urce abunders, fondroient ses manses, et as sodieds viennent mourir au piri d'ec est prapeis qu'ils avient élevrs les jours précedens avec laut de soit, et comme des bien prote écans.

a. Le roi de Napleo, a rec la cavaleric, fit divraes charges. Le duc d'El binien (Ney) se couvrit de solive, et nours a sutural d'ar-pfeldic que des a, froid. L'empereur ordonne une chorge de front, le droite eu avant; ce mouvement nous rend myltre des trois guarta du champ de bataile. Le prince Posistowski se but dans le boia seve des succès variés.

» Il restali à l'enormi ses redoutes de droite; le général counte Nornad y marche, et les enbires quisi à non heures de soule; a justiqué de cous cot és, il ne prot s'y moir cuire. L'enuensi, eccouragé pir ca spocé, il, avaite est controlle et les deriviles routes pour leuis encorris fortues et le gardé impérial en fait partie. Il attaque noire entre, aux lequel asait pitoté note droite. On crais p-notes un moment qu'il archéme le vitage britis ; il divisio à l'estat s'y porce. Quatre-ringte p èces de casoa française arrêtent d'abord et d'essente ensui la miraille, n'essent pas ausander, ne voulant pas receire, et renoqued à l'enperie de la victore. La roit de Napide déche term icheritaine; il l'uni charger le quatrième coupa de cravit, et pu plostre par les bréches que la mirai lié non comous a faire dans les messes service de. Devace et les reservous de le mirai lié en common de leurs genérales es service de de l'excelle et les reservous de le victore de l'estat d'estat de la leur le leur de l'estat de

quême de culturaires, cultude tont, cutre dans la redoute de gauche par la gage, De l'ec anoment, plus d'incertinde ; la baille est gages il l'ourne e-uire; les ennemis les vings et une pièces de ranon q-la et renorent dans la redonce. Le gonde Colsicouret, qui vessif de se dissigner par celle becharje, avail fermice est destince; il hombe mort froppé par un bonict, norit gloricus et diagne d'evuie!

« Il est deux heures après m'di; loule e-pérance abandonce l'ennemi. Ly bataille est finie; la canonnade continue cocore : il se bat pour sa retraite et pour son salot, mais non plus pour la viccire.

> La perte de l'ennemi est énorme; douze à treize mille hommes, et huit à neuf mille chev-ux russes out été comptés sur le champ de bataille; soixaute pièces de cason et cinq mille prisonniers sont restés en notre pouvoir.

» Nous avons deux mille eing ceuts hommes tude, et le Iripie de bleude. Note perte joule pent être évaluée à dix mille hommes; celle de l'enceur quarante on cioquanie mille. Januils on n'a va percil cavanjo de betaille; que six cadavres II y en avait un français et cioq raises. Quarante generous russée ont éc né, nès ce qui pris je genéroral Bagratin na éte bleuc (1).

» Nous avons perdu le général de division comie Montarun, lué d'un conp de canon; le général comte Caulinement, qui avait élé envoyé pour le remplacer, tué d'un mêne coup une heure après.

Les généraux de lirigade Compèrg. Pauzonne, Mirion, Hairt, ont élé thés; apt ou huit généraix ont été blessés, la plupart légèrement. Le pri ce d'Ekmühl n'avu aucun mat. Les troupes fi ança as sa sont couvertes de gloire, et out moutré leur grande supériorité aux les trouses russes.

» Telle est ra peu de most l'empisse de la labelllé de la Moskowa; donnée à deux lieux en arrière de Mojafik e, et à vingi-, in lieux de Moisto, près de la petite ratère de la Moskowa. Njous avons bré not-que mille coups de entone, qui sont déparemplaces por l'arrière de boil conts volures d'artillir rico plavaient déparemplaces por l'arrière de boil conts volures d'artillir rico plavaient dépared bouse de la moje de la moje de la contra de morts et de bleach. On a l'arout el deux mille morts ou aprophét route, Plank aux goféreux et colonois son prisonalers.

• L'empreur n'a jamin été expoé; la gande, nià pied ni a cheral, n'a padone, et n'a par perd un an di hamme. La ticcire no jaman éte niceration. Si l'enn-ni, forre dans ses positions, n'avait pas vouls se reprender, notes prevanant et épis soft que la nicera mis il a dérient sou ormée ne la tenud depuis buil bu rers jusqu'à deux sous le feu de nos latterés, et en s'opinistrant à represender est all s'avait persi, est c'et la cens de son immemes perte.

 Tout le monde s'est distingué. Le roi de Naples et le duc d'Elchingen se sont fait remarquer.

» L'artillerie , et surtout celle de la garde , s'est surpassée, »

Du 16 seplembre. — « Depuis la hataille de la Moskowa l'armée française a poursulvi l'ennemi sur les trois routes de Mojalsk, de Svenigorod et de Kalouga sur Moskon.

" Le 14 septembre, à midi, nous sommes entres dans Moskou.

(1) Les révisitions données par le d'étact me ségérie ne cont par entre par que concrete les réages. Explicés à cont de historiers maier, couveje criterie par le quiencement les répaises. Explicés à contra de l'est puise mille tote, parul lesquée de mile homises hou de combat, avoir poise mille tote, parul lesquées de l'est partie de l'est parti

- à L'ennemi avait élevé sur la montagne des Moineaux, à denx werstes de la ville, des redoutes qu'il a abandounées,
- LA ville de Moskou est sunsi grande que Paris ; c'est une ville catrichmeno; riche, remplic des palais de loss les principats de l'empire. Le gouvernour russe Rostopchin a voolu ruiner cette belle ville lorsqu'il a va que l'armée russe l'abandonanii: il a armé trois mille antilatieurs qu'il a fait serbir des chois: il a appelé également sis mille satisfiare, et leur a fait distribuer de armes de l'arsenal, où nous srons concer trout évizante mille fanils nettés, et cent riquit diverd de canou ars leurs affits.
- 1. La plus complète sauraline régant dans la ville; des forcessés irres coursient dans les quartieres et métaines le les partonts. Le gouverneure Rostopoble swit fait enterre tous les marchands et négorians, par le moyen dequels on aurait por rélabilir Torder; plus de quatre conts. Français et allemands avaient été arricés par ses ordres; cetfin il avait en la précaution de faire entere les pompers avez les prompes.
- » Les flammes consument cette grande et belle ville. Nous y avions trouté des ressources considérables de toute «spèce.
- L'empereur est logé an Kremlin, qui est au ceutre de la ville, comme une espèce de citadelle entourée de banks murailles.
- Trente mille blesses ou malades russes sont dans les hôpitanx, abandonnés, sans secours et sans nourriture.
- » Les Russes avouent avoir perdu cinquante mille hommes à la hataille de la Moskowa.
- $D_{\rm H}$   $T_{\rm c} = 0$  na chastie des  $T_{\rm F}$   $D_{\rm cmm}$  en Russie pour le combat de Poiolui, on en a chastie Pour les combata de Riga, pour le combata d'Ostrowo, pour ceiul de Sundiensk; parroint, setos les relations des Russes, il étaient visienqueux, et l'en a suit-proposale les Prosquis laids de chatup de bastille. Cest donce su bruit des  $T_{\rm F}$  Denne russes que l'armée est arrivée à Monkou. On  $z^{\rm c}$  recopit visienqueux, du moint sa la populeux et ne le gra nistrativa atraient ex qui se passait.
- Moskou était l'entrepôt de l'Asie et de l'Europe; ses magasius étaient immenses; toutes les maisons étaient approvisionnées pour huit mois.
- Moxion, une der plus belies et des plus riches villes du mode, n'existe plus. Dans la journée de et ét le feu avait été mis par les Rouses à la Bocare, an Bazar et à l'Hôpital. Le 16 un reut violent s'est déveis truts à quatre ceub brigands ont mis le feu à enq ceuts endrais à la fois. Les cliq sistèmes des maisons soint en bels je feu a pris ser come prodigieur expidiré : était un océan de fiammès. Des églies il y en avait seine ceuts, des palsis plus de mille, d'un moment magasiles provenue lotte d'écourané. Da s'étreré le Kremille. Treute
- mille bletaés ou malades russes out été brûlés.

  a Cette perte est incalculable pour la Russie, pour son commerce, pour sa noblesse qui y avait tout laissé.
- On a strèté et fusillé une centaine de ces chauffeurs; tous ont déclaré qu'ils avaient agi par les ordres du gouverneur Rostopchin et du directeur de la police.
- Les ressources que l'armée trouvait sont par cet événement fort diminuées; cependant on a ramassé et on ramàsse besucoap de choses. Toutes les caves sout à l'abri du Ru, et les habitans, dans les vingt-quatre dernières heures, avaient enfoui heavooup d'approvisionnemes.
- » La température est encore celle de l'automne. Le soldat a trouvé et trouve encore beaucoup de pelisses pour l'hiver : Moskon en était le magasin. »
  - Du 20. . Trois ceuts chauffeurs out été arrêtés et fusillés. Ils étaient armés

d'une fasée de its ponces contenne entre deux morceaux de bois. Its avaient aoust des artifices qu'ils jetaient ure les toits. Ce misérable Routopetins avait fait confectionner ces artifices en faisant accroire aux habitans que é était poir exéquier na ballon qu'il lancerait plein de matières incendiaires sur l'armée française.

- » Daus la journée du 19, et dans celle, du 20 les incendies ont cessé. Les trois quarts de la ville sont brûlés, entre autres le beau palais de Catherine, meublé à neuf.
- » Pendant que Rostopchia enlevail tes pompes de la ville, il laisait sotante, mille fatili, cent cionquate jêtec de canon, plan de cent mille boules el bonn-bes, quiane cent mille carlonches, quatre cents millers de aspléte et de soutre. Ce n'est que le 19 qu'on a décourre cents millers de salpéte et de soutre. Ce n'est que le 19 qu'on a décourre de soutre, dans na bel établisement situé à une demi-liene de la ville. Cels est importants nous voità approvisionaire pour deux ciangages.
  - » On trouve tons les jours des caves de vin et d'eau-de-vie.
- » Les mannfactures commençaient à flenrir à Moskon; elles sont détruites. L'incendie de cette capitale retarde la Russie de ceut ans,
- » Le temps parait tourner à la pluie. La plus grande partie de l'armée est casernée à Moskon. »
- Du 27.— «Le consul général Leiseps a été nommé intendaut général de Moskou. Il a organisé nue municipalité et des commissions toutes composées de gens du pays.
- » Les incendies out entièrement cessé.
- On découvre encore lors les jours des magasins de sucre; de pelleteries, de draps, etc.
- Le temps est à peu près comme à la fia d'octobre à Paris. Il pleut un peu, et l'on a en quelques gelées blanches. Ou assure que la Moskowa et les rivières du pars ne gélent point a vaut la mi-novémbre.
  - » La plus grande partie de l'armée est toujours cantonnée à Moskou, où elle se remet de ses fatigues.
- Du 9, octobre. « L'avant-garde, commaudée par le roi de Naples, est sur la Nara, à viugt fieues de Moskou. L'armée ennemie est sur Kalonga. Des esearmonches ont lieu tous les jours; dans toutes nons avons l'avantage. Les Cosagnes rodeut sur uos flancs.
- Ou vient d'armer le Kremin de treute pièces de cauen, et on a construit des flèches à tous les reutrans. Il forme une forteresse; les fours et les magasins y sont établis.
- » Il fait depuis hait jours du soleil, et plus chaud qu'a Paris dans cette saison; on ne s'aperoit pas qu'ou soit dans le nord.
  » Du 14. « Le roi de Naples est toojours à l'avant-garde, sur la Nara, en pré-
- seuce de l'ememi, qui est occupé à refaire son armée en la complétant par des millées. Les troupes que la Russie avait en Finlande ont débarque à Riga. Elles sont sorties, et ont aitaqué le dixième corps : elles ont été battases trois mille-
- hommes ont été faits prisonniers.

   Les ingécieurs ont levé le plan de Moskou, en marquant les maisons qui out été sauvées de l'inceudie. Il résulte que l'ou n'est parvenu à sauver du feu que la ditième partie la ville. Les neuf ditièmes n'existent plus.
- Le temps est encore beau. La première neige est tombée hier. Dans vingt jours il faudra être en quartiers d'hiver.

Du 20. — . Tous les malades qui étaient aux hopitaux de Moskou ont été étacués sur Mojatik et Smolenak. Les coissons d'artillerie , les mutitions prises, que grande quantité de choses curieuses et des trophées , out été emballés et sout partis le 15.

. L'armée a reçu l'ordre de faire du biscuit pour vlugt jours, et de se teult préte à parlir. E feptivement, l'empereur a quitté Moskou le 19. Le quartier général était le même jour à Disna.:

D'un auire côté, ou a armé le Kremliu, et on l'a fortifié; dans le même temps on l'a miné pour le faire sauter.

Les uns croieni que l'empereur veut marcher sur Toula et Kalonga pour passer l'hiver dans ces provinces , eu occupant Moskou par une garnisou dans

le Kremlin.

- \* Les autres croised que l'empereur for a sutte le Kremilla , ét brêter le 6 de bilacemens publics qui restion ; ét qu'il se rapprobrar de cent fiende de la Poligace pour établir ses quartiers d'hirer dans un pay amí, et étre à portée de recevir tout ce qui étaits dans les imagains de Dunlick , de Kromo, de Winan et de Milan, pour se rélativé des fuilges de la gargre. Cest-ci font l'Observation que Musiçon est elogacés de Pétersbuarg de ceut quaire-ringui lienes de mauratier coule, fundis qu'il à y de Vileigh à Péterboarg que ceut trente lienes; qu'il 1 y a de Milaion à K'où deux ceut d'un lienes qu'il vir p de Smolensk à Kiov que ceut doure lienes gén d'il or conduit que Mokion ét qu'is une position militaire. Ou Nokon é a plus d'importance positique, pulsape cett vitie et brûtel, et ruinde pour ceut ains.
- L'ememi moutre brancoup de Cosques qui inquiblecula equérie. L'avaingarde de la cavalerie, plusée en raude d'vindore, a éla surprise pur me, horde en Co-a qu'es; il éciaient d'uni le camp sean qu'on pul être à devral : ils ont pris un parc du genéral Sébassiant, de ceut voltures de balègaes, et d'ul mont luite de prinouire. Le roi de Nugles est moufe à cheval sive les cavaliniers; et, spercerant une colonne d'infangerie legère de quitre biaditions qu'el noment auroyait pour apper les Casquege, d'il chargés, compuer laillée de pièces. Le genéral Desi, aide-de-camp du roi, officier brace, a été tue dans cette charge, qui honore les carabhiers.

· Le vice-roi est arrivé à Fominskoé. Toule l'armée est en marche,

» Le maréchal duc de Trevise est resté à Moskon avec une garnison.

Le lemps est très-beau, comme eu France en octobre, péut-être un pen plus chand; mais les premiers jours de novembre on aura des froids. Tout indiquée qu'il faul souger aux quartiers d'hiver; notre casalèrie surfont en a besoin. L'infanterie s'est remise à Moskou, et elle est très-bien portante.

Bu 23 octobre. — a lepnia que Morkun essait d'exister, rempereur avait projet, our dishandouver et amas de décombres, ou d'occuper sectionent le le remin avec trois mille hommes; mais le Kremlin, a prês quitre jours de fra-quis, ne, full pas liège assez fort pour êxe abandone feedant is full du frenie morra a sea propret forces al seprait affaibil et gêné formée dans ses motivemes agas donner un grand axaniage. Si los neis touding garder Moskou coptre les mendians el lar pillerds, il fafalit vingl milte hommes. Moston est aujurel'hui un vari clorque maissi nei impar a une population de deux cest mitte amés, est-cand dans les hois roisins, mourant de fairq, vient sur ces décombres chercher esclepas débries et quéques les gemen des pretius pour viver. Il parait justifie de comprometire quait que os soit pur un objet qui u'était d'acusue importance militates, etque it a sujourc'hai déseau auss importance politique.

. Tous les magasins qui étaient dans la ville ayanl été découverts avec soin.

les outres évacuer, l'empereur fit miner le Kremtiu. Le duc de Trévier le fit sauter le 25 , à deux heures do mhtin. L'orsenal , les casernes , les magagins ; tont a été détroit. Cette ancienne citadette, qui date de la fondation de la monarcble', ee premier palais des cars , out été anéantls.

's Le duc de Trévise a'est mia eu marche pour Véreia.

» Le quartier-général fut porté le 19 au château de Troitskoë : il y séignéria te 20. Le 21 il était à Iguatiew; le 22, à Pominskol, toute l'armée avant fait denx marches de flanc, et le 23 à Borowsk, ...

. L'empereur compte se meltre en marche le 24 pour gagner la Dwina , et prendre une position qui le rapproche de quatre-vingts henes de Pétersbourg et de VVilna, double avantage, c'est-à-dire plus près de vinet marches des movens et du but.

- De quatre mille maisons de pierre qui existatent à Moskou ; il n'en restait plus que deux ceuts. On a dit qu'il en restait le quert parce qu'on y a comoris hult centr églises ; encore une partie en est endommagée. De buit mille miliona en bois, il en restalt à peu près cinq cents. On propesa à l'empereur de faire br'àler le reste de la ville, pour servir les Russes comme lis te véulent, et d'étendre cette mesure autour de Moskou : il y a deux mille villages et aniant de maisons de campagne ou de châteaux. On proposa de former quatre colonges de deux mille hommes chacane; et de les charger d'incendier tout à vingt ficties à la ronde. - Cela apprendra aux Russes, disait-on, à faire la guerre en règle, et non en Tartares. S'ils brûlent un village, une maison, il faut leur répondre en en brûlsut ceut. -
- » L'empéreur s'est refusé à ces mesures, qui auraient tant aggravé les malbears de cette population. Sur neuf mille propriétaires dont ou aurait brûlé les châteaux, cent peut-être sont des sectateurs du Marat de la Russie : mais buit mille neuf cents soot de braves gens, déjà trop vietimes de l'intrigue dequelques misérables. Pour panir cent coupables, ou aureit ruine buit mille neuf cents innocens. Il fant ajouter que l'ou aurait mis absolument sans remources deux mille pravres serfs iunocens de tout cela. L'empereur s'est donc confeuté d'ordonner la destruction des citadelles et établissemens militaires , selon les osages de la guerre, sans rien faire perdre aux particuliers, delà trop malheureux par les suites de cette guerre. .
- . Les habilaus de la Russie ne reviennent pas du temps qu'il fait depuis vingt jours : c'est le soleil et les beiles journées du voyage de Fontainebleau. L'armée est dans un pays extremement riche, et qui peut se comparer aux meilleurs de la France et de l'Allemagne. .
- Du 27. . Le 22, le prince Pociatowski se porta sur Vereia. Le 23. l'armée affait sulvre ce mouvement , lorsque dans l'a) res midi on apprit que l'emnémi avait quitté sou camp retranché, et se portait sur la petile vifte de Malotarostavelz. On jugea nécessaire de marcher à lai pour l'eu chasser.
- a Le 24, à la polute du jour, le combat s'engagra. Peudant ce temps l'armée ennemie parut tout entière, et vint prendre position derrière la ville. Les d.visions Delzons, Broussier et Pino, et là garde italieune, furent successivement engagées. Ce combat fait le plus graud houneur au vice-rol et un quatrième corps d'armée. L'enueun engagen les deux liers de son armée pour souteuir la position; ce fut en valu; la ville fut enjevée; ainsi que les hautours. La retraite de l'ennemi fut si précipitée , qu'il fut obligé de jeter vingi pièces de canon dans la rivière.
- " L'empereur porte son quartier-général, le 24, un village de Ghofodoité. A sept heures du matiu , six mille Cosaques, qui s'étaient glisses dans les bois. Brent

un hours général sur les derrières de la position, et enterèrens its pièces de canon qui désaire purquées. Le due d'Estré se porte as giago pares tousi le ganda à cheral : cette horsée fistanère, ramenée, et juété dans la rivière y on la repeti l'artillerie qu'elle avall prire, et plessieurs voltgares qu'elle qu'elle apparentaient; sis ceus de cer Consquero cut été toés, blessés on pris. Treute hommiss de la gardie out été plèsses, et trius tiets. Le général de dévision comes Rapp a en un cheral tas sons lui : l'intreplatié dout ce général se donné tant de preuves se mointer dans toutes les cocasions. An commiscement de la charge les officiers de Conques appelalent la-grés; gu'lls reconnaissalent, muscadans de Paris. L major de sárquos. Lotor s'est fait treumques. A hoit bénera l'ordre étal tretabil.

- L'empereur se porta à Malolaroslavets, reconnut la position de l'eunemi; et ordonna l'atlaque pour le lendemain; mais dans la nuit l'ennemi a battu en etraile. Le prince d'Eumèlio la poursuivis peddant six, lieuse; l'empereur alors l'a laisse aller, et a ordonné le mouvement sur Véréia.
- Le temps est superbe; les chemins sont beanx: c'est le reste de l'eulomne; ce temps durera encore buit jours, et à cette époque nons serons rendus dans nos nouvelles positions.

Du 11 norenbre. — Le quartier général impérial útil le l'e norembre à Vissans, et le 9 Sombone, Le temps a ét teix-beam pagéen es mais ribter a commencé, la terra s'est couverte de neige. Les chemies sont devensabre-gilassas et l'éve-difficile pour les cièrens de rairig : none an aroucoup perte par la froid et les faitgues; les birounci de la muit leur maisent besnoop.

- Depuis le combat de Maloiaroslavets l'avant-garde n'avait pas va l'ememi, si ce u'est les Cosaques, qui, comme les Arabes, rodent sur les fiancs et voltigent pour inquiéter.
- " Le 2, à deux heures après midi, doure mile hompues d'inhasteier russe; courreis par nom heis de Cossages, colopèrent la roule aux leure de Visama, entre le prince d'Ekonille et le rice vol. Le prince de prince de un deserve et lui externe de un combe de prince de un combe de prince de un combe de prince de un consenie de Cosques.
- ». Le léndral Willignustein, ayant été renforcé par les dirisions russes de Filinandes tya en grand nombré de troupes de miliee, a attaqué, le 18 octobre, als marcénal Gouvion Saint Cyr. Il a dé reponsaé par co marcénal et par le général de Wrete, qu'il lut ont fait trois mille prisonniers, et ont oqurert le champ de bataille de ser morti.
- » Depuis le mauvais temps du 6 nous avons perdu plus de trois mille chevanx de trait, et près de cent de nos caissons ont été détruits. »

## RETEATE DE LA BERESHA. — Vingt-neuvième bulletin. Nolodetschap, le 3 décembre 1812.

- Jusqu'an 6 novembre le temps a été parfait, et le mouvement de l'armée s'est exécuté avec le plus grand succès. Le froid a commencé le 7. Dès ce moment abance nuit nous avons perdu plusieurs centaines de chevanx, oui mou-
- raient au bivousc. Arrivés à Smolensk, nous avious déjà perdu bien des chevaux de cavalerie et d'artillerie. L'armée raise de Volhyuis était opposée à notre droits. Notre droite quitta la ligne d'opération de Minak, et prit pour pivot de ses opérations la ligne de

Varonie. L'empereur apprit à Smolenni, le 9, ce changement de ligne d'operation, et présunt en que fersit l'emend. Quelque dur qu'il. Ini paraît de se mettre en mouvement dans mes et cruelle saison, le nouvel état des choises le nécessitait : il espérait arriver à Minak, on din moies sur le Bérésina savie le mécessitait : il espérait arriver à Minak, on din moies sur le Bérésina savie ment le mentant de la commencé le 7; s'accrut multiement, et, du 14 an 15 ét au 16, le thermo-mète marques siene de dit-luit dépers au-dessou de glace, les chemies furrent couverts de verglas. Les chapaux de cavaleire, d'artillette, de train, périsaient bitoise les maits, non par ceutaines, mais per milliere, y untroil les chervaits d'Allemagne; plus de treduc mille chervait périent en peut de jours. Notes cavaleire à trous doute à pied, notes milliere et ous transporte se trouvieus issus attelage. Il fallut abandonné et détraire une bonné partie de nos pièces et de no munitions de gurere et de bonche.

a Cette armée, a belle le 6, était blen différente dès le 14, presque sans cavalere, sans artifleré, aus transport; sans cavalere nous ne pouroisse pas nous éclairer à un quêrt de lieue; sans àrtillerie, nous ne pourriem par rieque; mes batelle et attendre de pied ferme. Cependant il fallait marcher pour ne pas évre contraints a une batalle, que le défant de maintilons nous empéchait de délèrer; il faisit occuper un cerain espace pour se pas dère tournel; et cela aux exaulers qui destaire t'ait la teotomes. Che similaté, jointe à un froid excessif sabitement veux, rendit notre situation fischeuse. Les hommes que la saturen à pas trempés aussi fertennes pour des an-dessus détoutes les chances du nort et de la fortune parurent chraitée; perfairent leur gaieté, leur hommen, et ne révérent que mallauver et classiforéper; ceux qu'elle a créé su-périeurs à lont conservèrent leur gaieté et leurs manières ordinafres, et virent une nouvelle géoré ans les difficultés différentes à aurmonter.

» L'ementi, qui voyalt sur les chemins les traces de celle affreque calamité puil frappait l'armé freque les chemins les traces de celle affreque calamité pour l'appart l'armé freque les chemins et l'armès qui l'entre depuit fontes les célones par ses Coseques, qui entersient, comme les Arribes dans les déserts, les traine et le voiters qui a frait rèun de la voiter de crischerie, qui in chi traine de l'armés de crischerie compagné de voitigents, se rendit rédotaible à la faveur des circonstances. Cependant l'enceme util a ser-poutir de touble se destaitres sériesses qu'il voulle enterprendre; il fatrual-buté par le vice-rol, un-derant dequel il était placé, ét il y perdit beaucoup de monde.

» Le don d'Élchingen, qui, avec trois mille hommes, faissit l'arrière-grafiq, avait fait santer les remperts de Smolensk. If fat carer de, et v-trouva dans une position critique; il i'en tire avec cette interplisié qui le distingue. Après avoir, binn l'encemé diogné de lai pendant toute la journée de 16, et l'avoir constamment repoussé, à lignist il fit un mouvement par le fiture droit, passe le Borgathère ; et dépons nois carciacid de l'ennemi. Le 19 l'arrière passa le Borgathère à Oriza, et l'arrière rause, faitguée, ayant perdu beaucoup de monde, cessa lis accistulatives.

5 L'armée de Voltyria e'était portée de le 16 sur Minis, et marchait sur Bionov. Le général Bonbrowski. Édynedit la tête de ponts de Boriouw arest trois mille hommer. Le 23 li fut forcé et obligé d'éracuer cette position. L'emient passa alors la Bérésian, 'marchant sur Bob: la division Lambert (1) finait l'avait parde. Le deutième corpe, commandé par le don de Régulo, qui était à trait parde. Le deutième corpe, commandé par le don de Régulo, qui était à

574 EMPIRE.

Tücherica, avait roşa l'order de se porter aux Borisons, pour assurer à l'armee le passage de la Bec-folian. Le 24 à le cue de Regie renomente au division. Les aix que la quatre lissess de Borisons, l'estaques ; la betta; lui fit deux mille prisonniers , lui pris dis pièces de moton, chiqu centa voltares de băsqueis de l'armede de Valalie, et rejeta l'enconensi sur la rei cevite de la Berceian. Le genéral Berceian, avec le quatrifiente de cuirassiers, e distingua par une belle charge. L'emenum ne terrarisso autat qu'en britain le pont, qua in pius de trois écules loies.

- « Cependant l'eunemi occupait tons les passages de la Bérésina : cette rivière est large de quarante toises ; elle charrialt assez de glaces ; mala ses bords sodt couverts de marais de trois cenís toises de long , ce qui la rend un obstacle diffielle à franchir.
- Le géoéral cunemi avait placé ses quaire divisions dans différens débouchés où il présumait que l'armée française voudrait passer.
- Le 26, à la pointe du jour, l'empereur, après avoir trompé l'ementi par divers mouvemens faits dans le journée du 25, no porta sur le village de Staditions, et fit aussi de, maigre une airtison ensentée, et en la précence, leter deux pools un la rivière. Le dec de Reggio passa, situaçan l'ensenni, et le mon abraid deux heures : l'acomoin e reire sur la tide de pois de Borison. Le goéral Legrand, efficier du premier mérile, fia blessé grièrement, mais non dagge-resement. Dots la journée du 26 et du 27 t'armée passa.
- Lo dec de Beltone , commandant le neuvême corps, avait reçu ordre de mitre le mouvement du doc de Regio , de faire l'artière-garde , et de sontenir l'arme- russe de la livina , qui le suivait. La division l'artounean faissi l'artière-garde de ce corps. Le 27, à midi , le duc de Bellume arriva, avec deux divisions au ront de Studinante.
- La division Partomenau partit in mul de Bartinov. Une birgitade de cette division, qui format l'arrière-garce, et qui clini chappe de, ph'être les ponts, partit à erpt beuvre du noir, eile arriva cotte dix d'onne burres; elle shervia per la contra de la contra de division, qui d'alesti, partit d'emb beuvre avant, elegic clie n'antique de since gendre de division, qui d'alesti, partit d'emb beuvre avant, elegic clie n'antique partite à cinq beuvre, s'est égarce à six, a prix à droite me la contra de la contra del contra de la contra del la con
- a Toule l'armée ayant panei le 28 au matin , le due de Bellane gardait la tête de pent sur la rive gauche; le due de Beggie, et derrière lai foute l'armée, était sur la rive d'oute.
- "a Borison ayant did orassal, lea graphe de la Divina et de Volyinte communiquierent; ette concertierent une sitane. Le 28, à la pointe du jourge deux de Reggio dis prévenir l'empresur qu'il deit à listepat, une demi-berre après, le duc Bellan et l'inite un la rive guede la Traute prit le armes. Le duc d'Elchiagen a pares à la mite de duc de Reggio et le duc de Trèvice derrière de duc d'Elchiagen. Le combat defiait vil. 'L'accepts' voul déforder noté rerdire le duc d'Elchiagen. Le combat defiait vil. 'L'accepts' voul déforder noté redire du partie de destinée corps rest ve par la Dvina, crotona une charge de cavalerie aux quartième et cinquièmes régimess de cuirasières, au moment oit la fégio de la Vistalie et granget al dans de hois pour pareser le noatre de l'emment qui froit

calbuté et mis en déroute. Ces braves culrassiers enfoncèrent subcessivement six carrés d'infanterie, et mirent en déroule la cavalerie enormie, gui venait au secours de son lutauterie. Six mille prisonniers, deux drapeaux et six pièces de canon tombèrent en notre pouvoir.

- » De sou côté, le duc de Belinne fit charger vigoureusement i'ennemi, le battit, lui fit cinq à six cents pri-ooniers, et le tint bors la portée du canou du pont. Le général Fournier fit une belle charge de cavalerle.
- » Dana le combat de la Bérésius l'armés de Volhyule a beaucoup souffert. Le duc de Reggio a élé blessé; sa blessure u'est pas dadgereuse; c'est une balle qu'il a recue dans le côté.
  - Le lendemain, 20, non retiantes sur le champ de balaille. Nous avique choisir entre deux rollire, celle de Minnk et celle de Wilnis. La ronte de Man abuse au milleu d'une froite et de marsia inguites, et il est été impossible à l'armée de s'y mourrie; la route de Wilna, au contraire, pare dans de tra-bona prys. L'armée, aux cavalerie, faille en musillous, herribiement faliques de cinquants jours de marche, trainant à as mille ses malaises et les bieses de timb de combiste, a sait basoin d'arriver à ses magasins. Les 0, la quariere-général fut à Pichudisi ; le tre décembre à Siniki, et le 3 à Molodetichno, où l'armée a receil se oremitre sources de sons de la combiste, a sait per control de Ville.
  - a Tous Jea officiers et soldats blessés, et tout ce qui est embarras, bagages, etc., ont été dirigés sur Wilna.
- Dire que l'armée a besoin de rédablir au discipline, de se rédate, de remonder na expatieix, don artillière de sou maiériel, e/est le produita de l'expanse qui vieut d'être fait. Le repose est son premier besoin. Le maiériel et les chevans arrivent. Le genéral Bourcler a de/à plus de vinet mille chevrux de remonte duss différent adopts. L'artillière a déja réport éta persert. Les généraux, les of-fidiers et les soldats out beaucoup souffier de la fairgue et de distille. Beaucoup on ferrid nors bayrege par suite de la perir de leurs chevans; quirques- uns par le fait des embaucades des Cossques. Les Cossques cut pris southere d'hommes coles, d'inguelaires goorgaphes, qual l'evalue les positions, et d'afficiers, bleasé-qui marchisent auto précaution, préférant courir des risques plutôt que de marcher présentent 4 dennées des conseques par l'entre de l'article produit de d'un durée courir des risques plutôt que de marcher présentent 4 dennées des conseques par l'articles de l'art
- Les rapports des officiers-généraux commandant les corps feront counstire les officiers et soldais qui se sont le plus distingués, et les détails de tous ces mémorables événemens.
- » Dans tous ces événemens, l'empreur à totjours marché au mijen de sa garde, la cavaleire commande par le marchéal du défaire, et l'Infantepie communide par le due de Dontrick. S. M. a de satisfaire du box esprit que sons garde a montré, et le a loujonne été pretu à es porten protont de les eferciones. Parrient calgé, mais les croonaiseces out toujours été teller que sa simple présette a vuit, et qu'elle d'up se été dans les au de dours
- » La prince de Neufchâtel, le graud maréchal, le grand écuper, et tous les aldes de camp et les officiers militaires de la maison de l'empereur, ont loujours accompagné S. M.
- Note paralirie dali Islameni demonice, qui Tori a di reinzi tei difficiale anquesi Iteration nelvanjoura ci norme quatre companiede centiliciana hommes chacune. Les gederan y finalent les fonctions de capitales, el les co-loude celle in commende par le general Groudry, et toos les ordres dural de Naples, se perdait pas de rue l'empareur dant ou les morties collections serve, commande par le general Groudry, et toos les ordres dural de Naples, se perdait pas de rue l'empareur dant tou les movemens.

— La publication de ce bulletin jeta la consternation en France, et cependant il était loin de faire connaître toute la vérité. Le désastre était immense; les corps de Victor et d'Augereau, neuvième et onzième, formant ensemble, selon Thibaudeau, quatrevingt-deux mille hommes, y avaient été enveloppés et avaient péri comme les autres.

Les pertes qu'avait éprouvées l'armée pendant son mouvement offensif, et qui étaient dues en grande partie au défaut de subsistances, devaient faire prévoir toutes les misères qui l'accableraient si elle était jamais réduite à la retraite. On avait déjà beaucoup souffert en Lithuanie, le mal devint plus grand des qu'on ent passé la frontière russe. Alexandre avait ménagé la Lithuanie, afin de ne pas éloigner davantage de lui de nouveaux sujets, Mais dans son pays rien ne fut épargné. Les nobles et les paysans mirent eux-mêmes le feu à leurs villages. L'incendie de Smolensk fut le premier signal du système adopté par les Russes, et quiallait nous livrer une terre déserte, sans abris et sans vivres. Leur armée en reculant incendia tout, villes et villages; elle detruisit tout et emmena les habitans; toute la population mâle devint cosaque. Le pays, d'ailleurs, était peu peuplé, en sorte que le sacrifice fut moins considérable. Autour de Moscou où les villages étaient nombreux, on les trouva déserts et évacués de toutes richesses alimentaires, mais la plupart entiers et debout. L'ennemi, qui avait incendié sa capitale, en avait brûlé seulement quelques-uns, soit qu'il les eût onbliés, soit que l'égoisme des nobles eût reculé devant ce sacrifice personnel. Si l'emperenr eût dirigé son invasion par une autre route, par un territoire qui ne fût pas peuplé de Russes, où la propriété fût plus individuelle et moins seigneuriale, il est probable que l'égoïsme des populations eut, comme aux environs de Moskon, résisté aux mesures qui affamèrent l'armée; il est possible, il est probable que les Cosaques, qui étaient chargés de cette opération de destruction, auraient trouvé moins de complaisance, et que le peuple indigné nous eût reçus en libérateurs.

Dans sa campagne de Russie, Napoléon suivit le système qui

lni avait reussi dans sès campagnes d'Autriche et de Prusse, celui de marcher sur la capitale ennemie. Mais en Russie, il y en vauit deux; Moscou était sans doute jusqué un certain point la capitale morale; mais Pétersbourg était la capitale réelle, le entre du gouvernement, la tête et le point où aboutissaient toutes les communications. Dans un pays composé de tant de nations et de langues diverses; elle était à l'empire ce que l'empereur était aux peuples eux-mêmes, l'auité où se portaient tous les regards et d'où partaient tous les ordres. Ainsi, en prenant Moscou ou, avait rien. Dans un pays où la population est comptée pour peu et où le gouveriennent est tout, on ne désorganisait rién. En prenant Pétersbourg au contraire on est jeté le désordre dans l'administration, c'est-à-dire paralysé en grande partie les forces d'une nation où l'administration est tout.

Dans les campagnes précédentes, l'empereur avait presque toujours dirigé ses troupes parallèlement à un grand fleure sir lequel il appuyait l'un des flancs de son armée. En marchaut sur Moscou au contraire la ligne qu'il suivait était perpendiculâire à toutes les rivières qu'il devait rencontrer ; il fallait les traverser toutes; c'était autant de positions dont l'ennemi pouvait profiter pendant le mouvement offensif, autant de difficultés à vaincre dans une retraite ; et en effet, le passage de quelqués-uues de ces rivières entra pour beaucoup dans les désastres de la retraite de Moscou. En outre, ses deux flancs étaient découverts, ou en l'air, comme ou dit en style militaire; l'un et l'autré étaient livrés, sans appui, aux tentatives de l'ennemi. Ce fut en effet cette circonstance qui dans la retraite permit aux généraux russes de couper incessamment nos colonnes et de nous enlever un nombre immense de prisonniers.

Nous nous sommes demandé pour quoi, dans son projet d'invasion de la Russie, Napoléou ne choisit pas de préférence de marcher sur Péterabourg, en suivant les bords de la Balique. Il anrait en d'abord l'un de ses flancs appuyé; il est marché à travers des contrées qui ne sont point peuplées de Raisses, mais d'Allemands et de Suédois; la Samopite, la Courlande, la Livonie, l'Estonie. Ces provinces ne sont point presque désertes; elles sont au contraire convertes de villes riches et de nombreux villages, où l'on eat trouvé à vivre. Au fur et à mesure qu'on se fut avance on eut rencontré un pays plus riche, plus peuplé, comme l'est tonjours celui qui avoisine les grandes capitales: Il n'eût point été aussi facile de brûler une ville bâtie en pierre comme Pétersbourg qu'une ville de bois comme Moscow. On y eût en outre trouvé une population plus européenne que russe. Sans doute il eut fallu faire quelques siéges, enlever Mittau. Riga, Revel; mais en prenant ces places on eût été forcé à des mouvemens moins brusques, moins désastreux; on eût été obligé de se conduire avec plus de mesure et de prudence, et l'on eût acquis des points d'appui. Enfin, l'on eût posséde un sol propre à se couvrir, à établir des points de résistance et de manœuvres, coupé par de grands lacs et des cours d'eau, c'est-adire avantageux pour une armée dirigée par des généraux habibiles, peu favorable aux armées russes, qui ne savent point manœuvrer et ne sont guère propres ou à des mouvemens d'attaque ou de défense. Quant aux routes à suivre, il y en a deux. L'une part de Riga, passe au nord du lac Peypas, aboutit à Narwa et de la à Petersbourg ; l'antre est celle de Wilna , qui , après avoir traversé la Dwina, passe par Sebeck, Ostrow et en suivant la rive méridionale du lac Levpus, aboutit encore à Narwa. La Dwina passee, tous les cours d'eau étaient favorables au mouvement offensif comme à celui de retraite. Les Russes semblaient nous attendre sur cette route, car ils avaient retranché un camp à Dunabourg et à Drissa sur la Dwina. Ils avaient réuni deux cent mille hommes de Riga à Driséa. · Nul doute que, si la mer eut été libre, que si Napoléon eut

Nul doute que, si la mer chi cic libre, que si Napoleon est possedé sur la Baltique une flotte sur laquelle il chi pu charger sex vivres et son matérial, il n'elt préféré le mouvement sur Pétersbourg dont nous parloes; mais, même sans ces avantages, il semble qu'il est été préférable. Lette voie était d'ailleurs moiss longue d'un dixième de mar-be que celle de Moscou. Nous surlous pu, en la suivant, prendre également Wilna, organiser la Lithuanie, dont l'armement est couvert notre flanc droit; nons aurions pu tenir long-temps l'ennemi en doute sur le point ou nous voulions porter notre attaque. Si, un jour, une puissance continentale aidée d'une puissance maritime devait recommencer l'infasion de 1812, il nous paraît que la route que noss indiquons est la meilleure et la plus certaine. Mais revenous à l'histoire de la campagne, dont ces réflexions nous éloignent.

Dejà pendapt la mar che offensive ou vit se former à la suite de l'armée ces colonnes de baudes nombreuses de trainards et de cataliers démoutés, de longues filies de voiures, les unes chargées de matheureux abimés de fatigue, de blessés ob de maindes, les antres de toutes les provisions que la marande parvemit à trouper. Il paraît que l'une des principoles alimentations des froupes consista en blé de seigle vert, que l'on faissit griller, que l'on écrassit ensuite et que lon convertissait en une sorte de pain. Une pareille nourriture devait exténier tous les jennes soldats; un suite était déjà fort réduite lorsquo u arriva à Borodino.

On a blamé l'empereur d'avoir ainsi précipité sa marche : on lui a reproché de ne s'être point arrêté à Smolensk: Il aurait dû, disait-on, prendre position sur la Dwina et le Dnieper, et se donner le temps d'organiser l'insurrection lithuanienne. Nous avions en effet été reçus en libérateurs à Wilna; les acclamations du peuple nous y avaient accueillis. Il v avait tonte apparence que si l'on se fût donne le temps et que l'on eût proclame hautement le rétablissement de la Pologne, les Lithuagiens, qui formaient une population de quatre millions d'ames, auraient fourni-une armée et de nombreux Cosaques, tandis qu'ils ne fonrnirent que quelques escadrons et quelques basaillons. Mais l'empereur, diton, a était pas encore décide à rétablir la Pologue ; il craignait d'ôter par là toute espérance à cette paix qu'il allait chercher à Moscou et qu'il comptait y imposer. Quoi qu'il en soit, on assuresqu'en entrant à Witepsk sur la Dwina il manifesta l'intention de s'y arrêter. Son premier mot, dit-on, for: « La campagne de 1812 est finie; celle de 1813 fera le reste. » D'un antre côte, on lui prêta ce propos contradictoire : « Crovez-vous donc que je sois venu sir loin pour conquérir cette masure? > Ce qui est certain , c'est que l'empereur tint un conseil. Plusieurs généraux furent d'avis de s'arrêter ; d'autres voulaient qu'on continuât les opérations. Il est vrai que parmi les officiers qui demandaient une halte, on comptait les plus actifs et les plus habiles. A Smolensk ils essavèrent encore de l'obtenir; tout l'état-major était de cet avis. Sébastiani, Murat, Rapp, Lauriston, Mouton, etc. Lorsque l'on vit la marche continuer, on se plaignit du temps que l'empereur avait perdu en sejournant dix-huit jours à Wilna, et presque autant à Witepsk. On voyait en effet l'automne s'avancer à grands pas. On disait qu'il n'avait plus la même activité qu'autrefois, que l'embonpoint dont il était surchargé le rendait lourd et paressenx; on remarquait qu'il n'était plus insensible anx variations de l'atmosphère. Selon M. de Ségur, il fut retenu à Wilna par les premières atteintes d'une maladie grave et douloureuse (la dysurie). La vérité est, cependant, que ces longues stations furent utiles à l'armée, à laquelle elles permirent de se reformer, de se reposer et de se refaire un peu. Elles ne furent pas même assez prolongées pour donner le temps à tont le monde de rejoindre. et aux approvisionnemens d'arriver. On partit toujonrs trop tôt. sans avoir pu profiter des secours en ce genre que l'administration travaillait à réunir.

Dans la marche de Smolensk à Gjatsk, o'est à dire du 19 août au 1º septembre, l'armée d'invasion était diminuée de quarante mille combattans. Le résultat d'un appel général fait le 2º fut que sur cent soixante mille hommes qui étaient partis de Smolensk, cent vingt mille seulement étaient présens. Ce déficit considérable ne proveait point dessperters faites en pressant la retaite de l'ennemi; elles n'en formaient pas le dixième. On l'attribua à la maraude, à la fatique, à la maladie, qui avaient retardé ou arrété deaucoup de soldats. Cela était si vrai, qu'un grand nombre de ces tralnards rejoignirent l'armée à Moscou. En effet, l'armée, lors de son entrés dans cette capitale, n'était plus forte que de quatre-vingt-dix mille combattans. Elle fut affaiblie epcore par divers engagemens, et particulièrement par l'échec

qu'eprouva Murat, le 17 octobre, et qui acheva la destruction de notre cavalerie ; cependant , lorsqu'on sortit de Moscou , l'armée présentait un effectif plus considérable qu'à son entrée. Elle comptait plus de quatre-vingt-dix mille fantassins, de douze ou treize mille hommes de cavalerie, et de plus de six cents pièces de canon. Cet accroissement était l'effet de la réunion des trainards, des maraudeurs, dont la marche en aboutissant à Moscou les reconduisit à leurs corps. Mais pendant que ces adjonctions avaient lieu, et garnissaient les cadres de quelques régimens, d'autres corps sans doute se désorganisaient, ou il arriva qu'un grand nombre de trainards ne rejoignirent pas leurs drapeaux ; car, on ne pourrait expliquer autrement la formation de cette population sans armes qui sortit de Moscou avec l'armée et qu'on n'évalue pas à moins de cinquante mille âmes. On avait fait partir les blessés d'avance, le 17. En réunissant tous les Français qui habitaient la capitale russe, tous les employés, tous les cavaliers nouvellement démontés, on ne donnerait pas raison d'un pareil total, si l'on n'y joignait un plus grand nombre de traînards.

En sortant de Moscou, l'armée présentait encore un effectif redoutable. Malgré l'incendie, elle avait trouvé dans cette ville des provisions. Les caves n'avaient pas été atteintes et l'on y avait. découvert des ressources en subsistances; enfin, on était entré en rapport avec quelques paysans et on en avait tiré des vivres. Aussi les soldats avaient repris des forces et se trouvaient en état de livrer bataille. Des maréchaux même avaient proposé de ne point évacuer la place; mais, au contraire, de la fortifier et d'y hiverner. La situation des troupes était telle que Kutusof, qui était à la tête d'une armée plus nombreuse, bien réorganisée. crut imprudent de tenter une bataille généralé, et se borna à côtoyer l'armée, à l'inquiéter, à retarder et à lui disputer vigoureusement sa retraite, mais sans s'engager à fond. Il la tint assiégée avec ses Cosaques, dont il venait de recevoir un renfort composé de vingt-deux nouveaux régimens venant du Don. Il comptait pour l'achever sur la longueur des marches, sur la famine, et sur le froid qui allait venir. L'événement prouva qu'il avait raison.

A Smolensk, on rallia l'armée, L'elite des soldats se tennit encore réunie : suivait ses chefs et gardait quelque discipline. Cette elite ne depassait pas cinquante mille hommes. Le thermomètre marquait seize à dix-huit degrés au-dessons deglace lorsque l'armée quitta cette ville. Au passage de la Bérésipa, on ne comptait guère plus que trente mille combattans. Il fallut se faire jour en tête, et résister en queue pour protéger le passage; la plupart de ces troupes furent détruites dans ces divers combats où les Russes attaquaient avec un acharnement pareil à celui de la défense. Sur huit mille hommes avec lesquels Victor protegeait le passage dans la journée du 8 novembre, il en perdit cinq mille. Lorsque l'armée arriva (8 et 9 décembre), à Wilna, elle ne présentait plus qu'une masse confuse, où quelques bataillons à peine, dont les uns improvisés, les antres grossis de tous les hommes les plus énergiques, se maintenaient encoré en ordre. Le thermomètre descendit à trente degrés an dessous de zéro. Lorsque le canon des Russes se fit entendre, on quitta Wilna en déroute. Ce fut encore un acte de courage de la part de ceux qui y prirent part; les moins braves aimèrent mieux rester et s'abandonner à l'esnemi. Les Russes, de leur côté, commençaient à poursuivre mollement. Ils subissaient anssi les effets du froid et des bivouacs. L'armée de Kutusof, qui était forte de cent soixantedix mille combattans, au moment où nous quittions Moscon, était en ce moment réduite à moins de cinquante mille hommes. Cet affaiblissement explique comment on cessa de nous poursuivre au-moment même où nous ne ponvions plus nous défendre. Enfin, le 43 décembre, après quarante-six jours de marche, les débris de la grande armée repassèrent le Niemen , à Kowno. Les historiens ne sont pas d'accord sur le nombre d'hommes dont elle était composée. Les uns l'évaluent à vingt mille, les autres à trente-six mille. Ainsi, en consultant les chiffres que nous avons donnés en premier, et en retranchant l'effectif du corps de Macdonald, composé en partie de Prussiens; de celui de Schwartzemberg, composé d'Autrichiens, et de celni de Reynièr, composé de Saxons, il se trauvera que la campagne de 1812 ceuta, au minimum, à la France, trois cent quatre-vingt-treize mille hommes. Si nous precons le chiffre donné par Ségur, la perte serait plus considérable encore. Le fait est que nous nous souvenons que, dans le temps, les rapports officiels des Russes évaluaient le nombre de leurs prisonniers à deux cent treize mille hommes.

Cependant, le 5 décembre, l'empereur réunit au quartier-général de Suorgony les principaux chefs de l'arinée; il leur fit consoltre qu'il avait nommé le roi de Naples son lieutenan-génécal. Ensuite il se mit en route pour Paris; voyageant incognito dans un seut traineau, avec et rous le mom du duc de Vicencé. Le 14, il atteignit Drésde, où il s'entretint avec le roi de Saxe, et de la il-partit jour Paris, où il arriva inopinément vingt-quatre heures après la publication du XXIX bulletin. L'impératrice meme n'était pas prévenue de son arrivée.

La désorganisation de l'armée ne cessa point après le départ de l'empereur; le général d'York, qui commandait les Prussiens placés sous les ordres de Masséna, traita avec les Russes, et passa de leur côté avec son corps d'armée. Macdonald se retira à Krenisberg avec ses Français, au nombre d'environ sept mille, et se joignit au mouvement géneral de rétrogadration de l'armée; que Murat conduisit jusque derrière la Vistule. Là, ce prince abandonna l'armée, et remit le commandement an prince Engène. De son côté, Schwartzemberg abandonna aux. Russes le grandduché de Varsovie, et leur en remit la capitale par capitulation. Il laissa à Reynier le temps de se retirer. La position des Rosses à Varsovie cut forcé l'armée française de se replier, si elle ent encore existe, mais elle s'était dispersée et réfugiée soit à Dantzirk. soit dans les autres places; un grand nombre d'individus regaguèrent la France isolément. Dans ce grand désastre, pormi tant de généraux qui payèrent si conrageusement de leur personné. un homme s'était fait distinguer, c'était Ney; l'empereur le nomma prince de la Moscowa par décret du 21 février 1815 ....

Pendant l'absence de Napoléon, une tentative hardie avait

failli lui ravir l'empire. La conspiration de Mallei avait éclafé et avait été sur le point de réussir. Ce général avait choisi pour agir, un moment où depuis long-temps on manquait de nouvelles de l'armée. Sa tentative peut être considérée comme un signe des inquietudes et du méconteutement public. Nous en empruntons les détaits à l'histoire de Thibandean.

Le général Malet, depuis son arrestation en 1808, presque oublié et sans importance, avait eu la permission d'hâbiter une maison de santé où il jouissait d'une certaine liberté. Il forma dès que Napoléon partit ponr la campagne de Russie , le projet de le renverser du trône. Il mit dans sa confidence denx individus, l'abbé Lafon, agent bourbonnien, prisonnier comme lui; Rateau, jeune caporal de la garde municipale, employé dans cette maison. La supposition de la mort de l'empereur en Russie fut la base des combinaisons de Malet, une série d'actes en était la conséquence. Une proclamation du senat au pemple, pour annoncer cet événement, contenait une critique amère de son gouvernement; un sénatus-consulte qui déclarait Napoléon et sa famille déchus du trône, et nemmait une commission de cinq membres pour exercer provisoirement le pouvoir exécutif; des lettres de service par lesquelles elle chargeait Malet du commandement des troupes de la première division et de la place de Paris; un arrêté qui lui conférait le grade de général de division : l'épuration des autorités ; le remplacement du ministre de la police générale et du préfet de police par les généraux Lahorie et Guidal, ennemis du gouvernement, détenus à Paris; tout fut prévu, calculé, préparé. Malet projetait, Lafon soignait la rédaction et la forme, Rateau faisait les expéditions. Ce travail, qui devait être secret, renfermé entre trois personnes, était considérable : il dura plusieurs mois, et ne se tronva terminé qu'au commencement d'octobre ; le moment était favorable : depuis quinze jours Paris était sans nouvelles de l'armée de Russie, Alors Malet se décida à agir. Il réunit chez le prêtre espagnol Caamagno, antre connaissance de prison, place Royale, tous ses documens; des armes, un uniforme de général pour lui, un d'aide-de-camp pour

le caporal Rateau, et une ceinture de commissaire de police. Il s'assura de deux chevaux et de leur harrachement. Il fixa l'execution de son plan à la nuit du 22 au 25 octobre.

A onze heures du soir, Malet et Rateau se rendirent chez Caamagno, prirent leurs costumes, allérent rejoindre leurs chevaux, et se dirigèrent successivement aux quartiers du 3º régiment d'infanterie de la garde de Paris et de la 10º colorie des gardes nationales. Malet montra toutes ses fausses paperaisses aux deux cheis, Rabbe et Soulier, qui eurent la houhomie d'y croîre et de mettre leurs corps à sa disposition. Malet les harangua, leur annonça la mort de l'empereur, les résolutions prises par le ségat, et envoya plusieurs détachemens au tresor, à la Banque, à la poste aux lettres et à l'Éduel-de-Ville.

s A la téte du reste de ses troupes, il se dirigea vers la Grande-Force, où les généraux Lahorie et Guidal étaient détenus, les délivra, leur expliqua en peu de mots l'état des affaires, leur remii leurs nominations, et leur doina à chacun un détachement en leur recommandant d'aller promptement occuper leurs postes, et d'envoyer dans leurs places, à la Force, les deux fonctionnaires auxquès lis succédaient. Un Corse, nomme Bucheciampo, fut aussi mis en tiberté, et nommé prétot de la Seine.

Malet marcha ensuite à la place Vendome, il faisait grand jour; il entra chez le général Hullin, lui annonça les nouvelles, et lui déclara qu'il le remiplaçait et qu'il était clargé de le faire garder à vue: Hullin lui demanda de représenter ses ordres; Malet tira un pistodet et le lui décharges au visage. Hullin tomba baigné dans son sang.

Malet se porta à l'état-major de la première division militaire, situé aussi place Vendome, fit arrêter le chef de bataillon Laborde, entre chez l'adjudant commandant, Doucet, chef de l'état-major de la place, lui remit ses pièces, et l'informa de ce qu'il avait déjà fait. Pendant leur conversation, Laborde, qui avait échappé à ses gardes, arriva; Doucet et lui s'elancèrent sur malet, le édasmèrent, le terrassèrent et le livrèrent à des gendarmes. Laborde descendit sur la place, harangua la froupe, ja détrompa sur la mort de l'empereur et sur le caractère du prétendo général, qui n'était qu'un prisonnier d'état évadé, acquellement entre les mains de la gendarmerie, et qui serait incessamment fusillé: les soldats répondirent par des cris de: Vive l'empereur!

Pendant ce temps-là, Guidal avait envahi la préfecture de police, s'était emparé du prefet Pasquier et l'avait envoyé, sous escorte, à la Force. Lahorie en avait fait autant du ministre Savary et s'était établi au ministère de la police. Le chef de bataillon Soulier, envoyé par Malet à l'Hôtel-de-Ville, s'y était rendu avec des instructions de ce général pour le préfet Frochot, dans lesquelles il lui était prescrit, entre autres dispositions, de faire préparer un local pour recevoir le gouvernement provisoire. Frochot avait couché à la campagne. En revenant à Paris, le 25 au matin, il reçut un billet d'un de ses employés, qui lui annonçait de grands evénemens et se terminait pas ces mors : Fuit Imperator! Il hata sa marche, arriva à l'Hôtel-de-Ville, où Soulier lui remit une dépêche de Malet, Frochot, étourdi et profondément affecté, ne concut pas le moindre doute, et donna l'ordre de préparer un local pour les séances du gouvernement provisoire, en presence de Soulier, qui ne le quitta pas,

Le conseiller-d'état Kéal, informé seulement à huit heures du matin de l'arrestation du ministre de la police par Lahorie, qui avait pris sa place, couret chez l'archi-chiancelier, qui resta interdit. Il fut convenu d'avertir le ministre de la guerre, afin qu'il fit venir en poste les clèves de l'école de Saint-Cyr pour la garde du roi de Rome, et diriger sur les Tuileries tous les hommes disponibles des dépôts de la garde impéri-le. Mais avant que ces ordres fussent exécutés, l'arrestation de Malet avait coupé court au complot; il était averté. Doucet, que des rapports aucessifa informaient de ce qui s'etait passe, donnait des ordres pour rétablin les choces dans leur état ordinaire. Laborde, à la téte des fr, upes, girréta, sans résistance Laborie et Guidal, qui s'occupaient ninisepient de leurs costumes, des détails de leur établissement et d'affaires couvantes. Il délarrasses Frochot de

il delivra de la Force Savary et Pasquier. Les complices de Malet furent arrêtés; à neuf heures du matin, tout était fini et rentré dans l'ordre avant que dans Paris on eut soupçonné l'existence du complot. Le public n'en fut informé que par cet avis laconique du ministère de la police : « Trois ex-généraux , Malet , Lahorie n et Guidal ont trompé quelques gardes nationales, et les ont dirinées contre le ministre de la police et le commandant de la » place de Paris. Ils ont exercé des violences contre eux : ils répandaient faussement le bruit de la mort de l'empereur. Ces ex-généraux sont arrêtés, ils sont convaincus d'imposture ; il » va en être fait justice. Le calme le plus absolu règne à Paris , il. n'a été troublé que dans les trois hôtels où les brigands se sont

Pendant le reste de la journée du 23, divers détails venaient à la connaissance du public. Il se livrait à toutes sortes de conjectures, et s'attendait à ce que l'autorité satisferait la curiosité et la juste impatience des citoyens. Les journaux du lendemain furent presque muets, ou ne firent que d'insignifians commentaires de l'avis du ministère de la police, qui n'apprenaient rien. On se dédommagea du silence de l'autorité par des suppositions et des calembours sur Savary et Pasquier, qui avaient fait, diton . un fameux tour de force (prison).

» Les généraux Malet, Laborie, Guidal, le colonel Rabbe, le chef de bataillon Soulier, le caporal Rateau et dix-huit officiers, en tout vingt-cinq accusés, furent traduits à une commission militaire présidée par le général Dejean, premier inspecteur général du génie. Les pièces de la procédure n'ayant point eté publides, on ne connut point l'etenque du complot, ses ramifications, son but. On sait seulement que, dans le cours des debats, Malet ne démentit point son caractère; qu'il se montra constamment calme, ferme et réservé; et qu'à la décharge de ses coaccusés, il assuma sur lui toute la responsabilité du complot. Il répondit au président, qui lui demandait s'il avait des complices : « Toute la » France, vous-même, si j'easse réussi, » Par jugement du 29.

la commission militaire acquitta dix accusés, et en condamna qu'nze à mort, comme coupables ou complices, dont les six cidessus nommés et huit officiers; ils furent fusillés même jour à la plaine de Grenelle, excepte Rabbe et Rateau, auxquels il fui accorde un sursis, depuis converti en grace.

- Malet marcha à la mort avec son calme accoutumé mélé d'un peu d'ironi, adressant aux spectateurs des allocutions coinformes à sa cause. Ses compagnons, la plupart non moins ferne, restaient muets, s'étonaint d'aller au supplice pour un complot et avec un homme qui leur étaient également inconnus. Guidal, ecul, s'exhala en pleurs, en cris, en vôciférations contre l'empereur.
- Le crime de plusieurs des accosés ne fut que d'avoir été trop crédules, L'empereur blama la rigueur du jugement et la promptitude de son exécution. Il n'est pas probable que Malet est écrit d'avance la liste des cinq membres de son gouvernement provisoire. On lui en a cependant attribué plusieurs. On y voyait figurer pêle-mêle des honmes de tous les partis, Marthiea de Montmorency, A'exis de Noailles, le général Moreau, Frochot, Fériand, Payvert, les Polignac, Sievès, Destutt de Tracy, Garat et l'abbé Grégoire.
- En renversant le gouvernement impérial, que se proposait ré liement Malet? On n'a nul aveu de ldi, nuls documens avérés. Après la restauvation des Bourbons, on a dit qu'il avait travaillé pour eux. Cependant Malet avait servi honorablement dans les armées républicaines; pour tous ceak qui avaient eu des relations avec lui, e était un républicain. Les principaux complices de son choix, Lahorie et Guidal, avaient toujours professé les mêmes principes. Le but du complot semblerait donc avoir été la tilérié. Ou a dit qu'au premier bruit de la conspiration, une réunion de sénateurs eut lieu pour aviser aux moyens à prendre, qu'ils en donnérent même avis à Pouché, qui habitait son château de Ferrières, et que ce fut alors qu'il fat te tente réponse : . Je ne tra-vaille pas en serre chande.
- . Au premier avis qui vint à Cambacérès de l'entreprise de

Malet, son premier mot, dans sa frayeur, fut d'envoyer au Luxembourg fermer les portes des salles du sénat.

» On a traité de folie cette conspiration. On y voit une audace, une prévoyance, une résolution qui denotent un grand caractère. Le moment était bien choisi; Napoléon était, avec toutes les forces de l'empire, à six cents lieues de la capitale. Son armée avait fait de grandes pertes dans le cours de cette campagne. Il était stationnaire dans les ruines de Moscon. L'avenir ne présentait pas un aspect rassurant. Malet, dans quelques heures, avait réus-i à se rendre maître des principales forces militaires et des denx magistratures e sentielles de Paris. Si Lahorde eut été mieux gardé, et ne se fût pas mis én communication avec Doucet, le complot, pour le moment, eût probablement réussi, Ensuite que serait-il arrivé? Il est difficile de le dire. Mais précisément à cette époque, Napoléon évacuait Moscou, et commer cait cette tardive retraite qui détruisit son armée. Personn llement, nons avons lieu de croire que le complot de Ma'et avait des ramifications dans les départemens. Depuis plusieurs années, il existait, dans le midi, une conspiration contre l'empereur, qui recevait l'impulsion et attendait le mot d'ordre de Paris. Elle était tramée par les restes du parti dit anarchiste, ranimé et entretenu par Barras. Guidal y avait joué un rôle, et avait été par ce motif arrêté à Marseille, et traduit à Paris, »

Cette conspiration fut sur le point de réassir; et l'on peut douter si ce ne fut pas un malheur pour la France qu'elle ait échoné. La nation, en effet, était encore en état, en se repliant derrière le Rhin, de résister à la coalition tout entière. Les forces énormes qui furent dissipées en 1815, à tenter de nouveau l'asservissement de l'Allemagne, lui eussent suffi pour défender avec succès ses frontières. Comme par une sorte de pres-entiment de l'avec ir, le public acueillit la nouvelle de cette conspiration avec des s nimens tout autres que ceux de la colète; is coompagna les conjurés de ses sympathies, et ne vit qu'avec dégoût les ténioignages exagéres de dévoiement que les autorites répandirent dans leurs discours. L'empereur fut effrayé de cette tentaive; elle lui montrait le peu de solitéé de son pavoir. Aussi ne put-il s'empêcher de témoigner quelque chose de son mécontentement, lorsque le canale lendemain de son arrivée, ent l'imputeur d'aller le complimenter sur son retour. Voici l'adresse du s'enat, et la réponse del empereur. Nos fecteurs apprécieront la valeur du style officiel adopté dans ces deux discours.

AUDIENCE SOLENNELLE DU DIMANGHE 20 DÉCEMBRE 1812.

Discours du sénat à l'empereur, prononcé par M. Lacépède, président annuel.

- « Sire, le sénat s'empresse de présenter au pied du trône de votre majesté impériale et royale l'hommage de ses félicitations sur l'heureuse arrivée de votre majesté au milieu de ses peuples.
- L'absencé de votre majesté, sire, est toujours une calamité nationale; sa présence est un bienfait qui remplit de joie et de confiance tout le peuple français.
- Yotre majesté impériale et royale a posé toutes les bases de l'organisation de son vaste empire; mais il lui reste encore bien des objets à consolider ou à troiner, et le moindre retard dans le complément de nos institutions est un malbeur dational.
- » Pendant que votre majesté, sire, était à huit cents lieues de sa capitale, à la têté de sesarmées victorieuses, des hommes échappés des prisons, où votre élémence impériale les avait soustraite à la mort méritée par leurs orimes passés, ont voulu troubler l'ordre public dans cette graade cité. Ils out porté la peise de leurs nouveaux attentais.
- Heureuse la France, sire, que sa Constitution monarchique met à l'abri des effets funestes des discordes civiles, des haines sapglantes que les perús enfantent, et des désordres horribles que les révolutions entrainent!
- Le senat, premier conseil de l'empereur, et dont l'autorité n'existe que lorsque le monarque la réclame et la met en mouve-

ment, est établi pour la conservation de cette monarchie et de l'hérédité de votre trône dans notre quatrième dynastie.

- à La France et la postérité le trouveront, dans toutes les éfreonstances, fidèle à ce devoir sacré, et tous ses membres seront toujours prêts à périr pour la défense de ce palladium de la sareté et de la prospérité nationale.
- » Dans les commencemens de nos anciennes dynasties, sire, on vit plus d'une fóis le monarque ordonner qu'un serment solennet liát d'avance les Français de tous les rongs à l'héritier du trône, et quelquefois, lorsque l'age du jeune prince le permit, une couvonne fut p'accée sur sa tête, comme le gage de son autorité futre et le symbole de la perpétuité du gouvernement.
- » L'affection que toute la nation à nour le roi de Rome prouve, sire, et l'attachement des Français pour le sang de votre majesté, et ce sentiment intérieur qui rassure chaque citoyen, et qui lui montre dans cet auguste enfant la sureté des siens, la sauvegarde de sa fortune, et un obstacle invincible à ces divisions intestines, ces agitations civiles et ces bouleversemens politiques, les plus graves des fléaux qui puissent affliger les peuples.
- Sire, votre majesté a arboré les aigles françaises sur les tours de Moscou. L'ennemi n'a pu arrêter ses succès et contrarier ses projéts qu'e ayant recours aux affreuses resources des gouvernemens despotiques, en créant des déserts sur toutes ses frontières, en portant l'incendie dans ses provinces, en livrant aux flammes sa capitale, le centre de ses richesses et le produit de tant de siècles.
- Ils connaissaient mal le cœur de vôtre mujeste, sire, œux qui ant renouvelé cette tactique barbare de leurs sauvages noètres! Elle eût volontiers renoncéà des trophées qui deva ent coûter tant de sang et de maux à l'humanité.
- L'empressement avec lequel on voit arriver de tous les départemens de l'empire, sous les drapeaux de votre mâjesté les nombreux soldats appelés par le sénatus-consulte de séptembre denier, est un exemple de tout ce que votre majesté doit attendre du zéle, du patriotisme et de l'ardeur belliqueuse des l'rançais pour

arracher à l'influence de nos ennemis les diverses portions du continent, et pour conquérir une paix honorable et solide.

 Que votre majeste impériale et royale, sire, agrée le tribut de la reconnaissance, de l'amour et de l'inviolable fidélité du sénat et du peuple français.

## Réponse de l'empereur.

- « Sénateurs , ce que vous me dites m'est fort agréable. l'ai à cœur la gloire et la puissance de la France; mais mes premières pensées sont pour tout ce qui peut perpétuer la tranquillité intériere, et mettre à jamais mes peuples à l'abri des déchiremens des factions et des horreurs de l'anarchie. C'est sur ces ennemies du bonheur des peuples que J'ai foudé, avec la volonté et l'amour des Français, ce trône auquel sont attachées désormais les destinées de la patrie.
- Des soldats timides et lâches perdent l'indépendance des nations; mais des magistrats pusillanimes détruisent l'empire des lois, les droits du trône, et l'ordre social lui-même.
- La plus belle mort serait celle d'un soldat qui périt au champ d'honneur, di la mort d'un magistrat périssant en défendant le souverain, le trône et les lois n'était plus glorieuse encore.
- Lorsque j'ai entrepris la régénération de la France j'ai demandé à la Providence un nombre d'années déterminé. Oa détruit dans un moment, mais on ne peut réédifier sans le secours du temps. Le plus grand besoin de l'état est celui de magistrats courageux.
- Nos pères avaient pour cri de ralliement: Leroi est mort, vive le voi l'e peu de mois contient les principaux avantagres de la monarchie. Je crois avoir hien étudié l'esprit que mes peuples ont montré dans les différens siècles; j'ai réfléchi à ce qui a été fait aux différentes époques de notre histoire; j'y pensurai encore.
- La guerre que je soutiens contre le Russie est une guerre politique. Je l'ai faite sans animosité; j'eusse voulu lui éparguer les maux qu'elle-méue s'est faits. J'aurais pu armer la plus grande

partie de sa population contre elle-même en proclamant la liberté des esclaves; un grand-nombre de villages me l'ont demand ; mais, lorsque j'ai reconnu l'abutuissement de cette classe nombreuse du pruple russe, je me suis refusé à cette mesure, qui aurait voué à la mort, et aux plus horribles supplices bien des familles. Mon armée a essuyé des pertes, mais c'est par la rigueur prématurée de la saison.

» J'agrée les sentimens que vous m'exprimez. »

Discours du conseil d'état à l'empereur, prononcé par M. le comte

Defermont, président de la section des finances.

« Sire, le premier besoin qu'éprouvent, avec tous vos fidèles sujets, les membres de votre conseil d'état, est d'apporter au pied du trône de votre majesté leurs felicitations sur son heureux rétour, et de lui exprimer les sentimens de reconnaissance dont ils ont été pénétrés en apprenant que votre majesté venait combler par sa présence les veux et les espérânces de ses peuples;

Tandis que, pendant l'absence de votre mojesté, nous nous occupions des travaux qu'elle a daigné nous confier, et que tous nos instans étaient consacrés à l'exécution de ses ordres pour le bonheur et la prospérité de l'empire, nous étions loin de penser qu'aucun Français pût méconnaître les principes sacrés et conservateurs qui nous ont tirés de l'anarclife, et doivent à jamais nous en garàntir.

» Sire, nous avoss vu avec la plas profonde douleur l'attentat commis par un homme en délire, qui, par un prémier crime constaté, avait déjà mérité une perine que votre majesté avait eu la générosité de loi remettre; mais sa tentative n'a servi qu'à prouver à nos anciens ennemis l'inutilité de pareils complots, et à mettré dans un nouveau jour le sincère attachément de tous les fonccionnaires de l'empire pour la Constitution que votre majesté lui a donnée. Toutes les parties de l'empire ont donné la preuve de leur attachement, et tous vos sujets ont rivalisé avec les functionnaires publics de respect pour les principes, et d'attachement à votre personne sacrée et à son auguste dynastie.

- » Dieu, qui protégo la France, la préservera long-temps du plus grand des malheurs; mais dans cette circonitance tous les coeras se rallièraient autour du prince qui est l'objet de nos vœux et de nos espérances, et chaque Français renouvellerait à ses pieds les sermens de fidélité et d'amour pour l'empereur que la Constitution appolle à succéder.
- Nous avons été sensibles aux récits que renfermé le dernier bulletin de la grande armée; quelle admiration ne doit pas inspirer le développement du plus auguste caractère pendant ce mois de périls et de gloire, où les peines du cœur n'ont rien pu ôter à la force de l'esprit!
- » Quel sentiment ne doit pas faire naître chez une nation vraiment généreuse le tableau fidèle de ses pertes imprévues, en voyant que le genie tutelaire de la France a une prévenir les effets, et en faire l'occasion d'une gloire nouvelle! votre majesté para-ellé jamais mieux à la hauteur de ses destinées que dans ces momens où la fortune semblait essayer, en armant les élémens, de rappeler qu'elle peu-têtre inconstante?
- » Que nos ennemis s'applaudissent s'ils le veulent des pertes matérielles que nous ont occasionnées la rigueur de la saison et l'âpreté du climat; mais qu'ils calculent nos forces, qu'ils sachent qu'il n'est point d'efforts et de sacrifices dont, à l'exemple de votre møjesté, la nation française ne soit capable pour réaliser ses giorieux projets!
- Nous ne pouvons, sire, offrir à votre majesté, comme tout votre empire, en recomaissance de ses travaux et de ses soins paternels, que l'expression de nos sentimens de respect, d'admiration et d'amour. Nous osons espérer que votre majesté daignera accueillir cet hommage avec la même honté dout elle n'a cossé d'honorer la fidélité et le dévouement de son conseil d'état.

## Réponse de l'empereur.

· Conseillers d'état, toutes les fois que j'entre en France, mon cœur éprouve une bien vive satisfaction. Si le peuple montre tant



d'amour pour mon fils, c'est qu'il est convaîncu par sentiment des bienfaits de la monarchie.

. C'est à l'idéologie, à cette ténébreuse métaphysique, qui, en recherchant avec subilité les causes premières, veut sur ses bases fonder la legislation des peuples, au lieut d'approprier les lois à la connaissance du cœur humain et aux leçons de l'histoire, qu'il faut attribuer tous les malheurs qu'à éprouvés notre belle l'Fance. Ces erreurs devaient et ont effectivement amené le régime des hommes de sang. En effet, qui a proclamé le principe d'insurrection comme un devoir? qui a adulé le peuple en le proclamant à une souveraineté qu'il était incapable d'exercer? qui a détruit la sainteté et le respect des lois, en les faisant dépendre not des principes sacrés de la justice , de la nature des choses et de la justice civile, mais seulement de la volonté d'une assemblée, composée d'hommes ét angers à la connaissance des lois civiles, crimmelles, administratives, politiques et militaires?

Lorsqu'on est appelé à régénérer un état, ce sont des principes constamment opposés qu'il faut suivre, L'histoire peint le cœur humain; c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les avaitages et les inconvéniens des différentes législations. Voità les principes que le conseil d'état d'un grand empire ne doit jamais perdre de vue; il doit y joindre un courage à toute épreuve, et, à l'exemple des présides Harlay et Molé, être prêt à perir en défendant le souverain, le trône et les lois.

J'apprécie les preuves d'attachement que le conseil d'état m'a données dans toutes les circonstances. J'apprée ses sentimens, »

— Chose singulière! Napoléon reçoit des felicitations, des consolations et donne des leçons après un désastre dont il était le seul auteur, après tant de sang répandu, tant d'hommes perdus dont il devait demander pardon à la France, lorsque, dans une République, il eui été destitué et puni!

### ANNÉE 4813

Le brusque retour de Napoléon déplut grandement à l'opinion. On l'accusa d'avoir lachement abandonné son armée, et de ne l'avoir pas protégée de sa présence, lorsqu'elle avait plus que jamais besoin de lui, car on croyait qu'elle existait encore; mais ces discours n'étaient point publics, quoiqu'ils fussent ceux de presque tout le monde. On n'aurait alors osé se communiquer de pareilles confidences ailleurs que dans le secret du fover domestique, tant la terreur de la police était grande. Cependant Napoleon avait fait ce qu'il y avait de plus raisonnable à faire; il était venu au centre de ses ressources, chercher des moyens d'empêcher les eff-ts de l'immense désastre qui avait anéanti l'armée française. Dès qu'il fut arrivé, il pensa à mettre ordre aux affa res qu'il considérait comme relatives à l'administration intérieure de l'émpire. Il s'occupa d'abord de rétablir la paix de l'Église. Au fer lanvier, il fit complimenter sa sainteté qui se trouvait alors, ainsi que nous l'avons dit, à Fontainebleau; et il saisit cette occasion pour ouvrir de nouvelles conférences. Il se rendit luimême, le 19 janvier, à Fontainebleau; il eut une longue entrevue avec le pape, où furent jetées les bases d'un nouveau concordat qui fut signé le 25. On lui donnait Avignon pour résidence et on lui assurait un revenu considérable. Ce concordat fut publié comme loi de l'état, le 13 février. Cependant Pie VII ne tarda pas à se repentir. Il écrivit, le 24 mars, à l'empereur une lettre da s laquelle il retractait cet ucte comme contraire aux lois de l'Église, L'empereur n'y repondit pas et la tint pour non avenue.

Le 14 février, il ouvrit la session du corps législatif. Il prononça le discours suivant.

« Messieurs les députés des départemens au corps législatif,

la guerre, rellumée dans le nord de l'Europe, offrait une occasion favorable aux projets des Anglais sur la Péninsule; ils ont fait de grands efforts. Toutes leurs espérances ont été deçues; leur armée a échoué devant la citadelle de Burgos, et a dù, après avoir essuyé de grandes pèrtes, évacuer le territoire de toutes les Espagnes.

» Je suis moi-même entré en Russie. Les armes françaises ont été constamment victorieures aux chi-mps d'Ostrowno, de Polotzk, de Mohilow, de Smolensk, de la Moskowa, de Maloiaroslavetz; nulle part les armées rosses n'ont pu trair devont nos aigles. Moskou est tombé en notre pouvoir.

Lorsque les barrières de la Russie ont été forcées, et que l'impuissance de ses armes a été reconaue, un essaim de Tartares ont tourné leurs mains parriçides contre les plus belles provinces de ce vaste empire, qu'ils avaient été appelés à défendre. Ils ont en peu de senaines, malgré les larmes et le désespoir des infortunés Moskovites, incendie plus de quatre mille de leurs plus beaux villages, plus de cinquante de leurs plus belles villes, assouvissant ainsi leur ancienne baine, et sous le présexte de retarder notre marche en nous euvironnant d'un désert.

Nous avons triomphé de tous ces obstacles. L'incendie même de Moskou, ou en quatre jours il sont anéanti le fruit des travaux, et des épargnes de quarante générations, n'avait rien changé à l'état prospère de mes affaires.

 Mais la rigueur excessive et prématurée de l'hiver a fait peser sur mon armée une affreuse calamité. En peu de nuits j'ai vu tout changer.

» J'ai fait de grandes pertes. Elles auraient brisé mon ame si dans ces grandes circonstances j'avais dû être accessible à d'autre sentiment qu'à l'intérêt, à la gloire et à l'avenir de mes peuples.

A la vue des maux qui ont pesé sur nous, la joie de l'Angleterre a été grande; ses espérances n'ont pas eu de bornes. Elle offrait nos plus belles provinces pour récompense à la trahison; elle mettait pour condition à la paix le déchirement de ce bel empire : c'était, sous d'autres termes, proclamer la guerre perpé-

.) L'énergie de mes peuples dans ces grandes circonstances, leur attachement à l'intégrité de l'empire, l'amour qu'ils m'ont montré, ont dissipé toutes ces chimères, et ramené aos ennemis à un sentiment plus juste des choses.

». Les malheurs qu'a produits la rigueur des frimas ont fait ressoriir dans toure leur étendoe la grandeur et la solidifé de cet empire, fondé sur les efforts et l'amour de cinquante millions de cito; ens, et sur les ressources territoriales des plus belles contrées du monde.

C'est avec une vive satisfaction que nous avens vu nos peuples du royaume d'Italie, ceux de l'ancienne Hollande et des départemens réunis, rivoliser avec les anciens Français, et sentir u'il n'y a pour eux d'espérance, d'avenir et de bien que dans la consolidation et le triomphe du grand empire.

Les agens de l'Angleterre propagent chez tous nos voisins l'esprit de révolte contre les souverains; l'Angleterre voudrait voir le continent entier en proie à la guerre civile et à toutes les fureurs de l'anarchie; mais la Providence l'a elle-même désignée pour être la première victime de l'anarchie et de la guerre civile.

Tal signé directement avec le pape un concordat qui termine tous les différends qui s'étaient malbeureusement élevés dans l'Église.

. La dynastie française règne et régnera en Espagne.

\*• Je suis satisfait de la conduite de tous mes alliés. Je n'en abandomerai aucun; je maintiendral l'intégrité de leurs états. Les Russes rentreront dans leur affreux climat.

» le désire la paix; elle est nécessire au monde. Quatre fois, depuis la rupture qui a seivi le traité d'Amiens, je l'ai proposée dans des démarches solennelles. Le pe ferni jamais qu'une poix honorable et conforme aux intérêts et à la grandeur de mou empire. Ma politique n'est point mystérieuses j'ai fait commaître les sacrifices que je pouvois faire.

. Tant que la guerre maritime durera, mes peuples doivent se

tenir prêts à toute espèce de sacrifice; car une manyaise paix nous ferait tout perdre, jusqu'à l'espérance, et tout serait compromis, même la prospérité de nos neveux.

• L'Amérique a recouru aux armes pour faire respecter la souveraineté de son pavillon. Les vœux du monde l'accompagnent dans cette glorieuse lutte. Si elle la termine en obligeant les enemis du continent à reconnaître le principe que le pavillo acouvre la marchandise et l'équipage, et que les neutres ne doivent pas être soumis à des blocus sur le papier, le tout conformément aux stipulations du traité d'Uirecht, l'Amérique aura mérité de tous les peuples : la postérité dira que l'ancien monde avait perdu ses droits et que le nouveau les a reconquis.

» Mon ministre de l'intérieur vous fera connaître, dans l'exposé de la situation de l'empire, l'état prospère de l'agriculture, des manufacturs et de notre commerce aiterieur, ainsi que l'accroissement toujours constant de notre population. Dans aucun siècle l'agriculture et les manufactures n'ont été en France à un plus haut degré de prospérité prospérité.

» l'ai besoin de grandes ressources pour faire façe à toutes les dépenses qu'exigent les circonstançes; mais, moyennan différentes mesures que rous proposerà mon ministre des fidances, je ne devrai imposér aucune nouvelle charge à mes peuples. »

La seance fut levée au bruit des applaudissemens et des vivats officiels. La seconde séance eut lieu le 25 février. Le ministre de l'intérieur présenta l'exposition de la situation de l'empire. Ce rapport était le plus long et le plus complet de tous œux qui avaient cité faits; il semblant avoir cité rédigé dans le but de montrer les avantages de l'administration impériale et d'en faire apercevoir les bienfaits. N'ayant plus de victoires à glorière, ou montrait ses succès administratifs. On avait, au reste, pris le plus grand soin pouc ne douner aucune prise à la critique; ou avait multiplié les chiffres; on y commençais par évaluer les produits de l'agriculture; on les portait à 5,0,4,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits des mounfattures étaient comptés pour 4,500,000,000 fr. Les produits de l'agricultures pour 4,500,000,000 fr. Les produits de l'agricultures de l'a

de 65/000,000; enfin, en ajourant la spleur de la main d'ouvre à celledes produits bruts agricoles, valeur évaluée à 659,000,0000 fr. on montrait que le travail fivrait annuellement à la consommation une valeur égale à 7,055,600,000 fr. Ensuite on passait à l'examen des bénéfices du commerce; puis on rendait compre des travaux de toute espèce, exécutés soit par le génie militaire ou marisime, soit par les points et chaussées. On n'y oublia, ein un mot, aucune partie de l'administration; mais on insista particolièrement sur celle où les démonstrations pouvaient le mieux être calculées et présenter des avantagres plus incontestables.

Le produit des dépenses de 1815 fut fixé à 1,130 millions. Il fallait de plus couvrir un déficit sur les exercices de 1814 et 1812. En 1814 les revenus estimés à 980 millions n'en avaient produit que 905. En 1812, les recettes évaluées à 1,030 millions n'avaient produit que 992 millions. On ne pouvait point augmenter les impos. On proposa donc de mettre en vente pour 570 millions de biens des communes. La loi du budget fut votée avec la complaisance obligée à laquelle on était façonné. Peu de jours après, le 23 mars, les députés allèrent présenter une adresse à l'empereur; ils venaient le remercier mêne, de ce qu'il faisait dans l'inté ét de sa dyna-tie et dont nous parlerons plus bas; ils lui promettaient une assistance sans bornes. L'empereur leur répondits.

- · Monsieur le président et messieurs les députés,
- Le corps législatif m'a donné pendant cette conrte, mais importante session, des preuves de sa fidélité et de son amour.
   J'y suis sensible.
- Les Français ont justifié entièrement l'opinion que j'ai toujours eu d'eux.
- ». Appelé par la Providence et la volonté de la nation à constituer cet empire; ma marche a été graduelle, uniforme, analogue à l'esprit des événements et à l'intérêt de mes peuples. Dans peu d'années eg grand œuvre sera terminé, et tout ce qui existe complétement consolidé.
- . Tous mes desseins, toutes mes entreprises n'ont qu'un but, la

prospérité de l'empire, que je veux soustraire à jamais aux lois de l'Angleterre.

L'histoire, qui juge les nations comme elle juge les hommes, remarquera avec quel calme, quelle simplicité et quelle promptitude de grandes pertes ont été réparées; on peut juger de quels efforts les Français seraient capables s'il état question de défendre leur territoire ou l'indépendance de ma couronne.

. Nos ennemis ont offert au roi de Danemarck, en compensation de la Norwége, nos déportemens de l'Elbe et du Weser. Par suite de ce projet ils ont ourdi des trames dans ces contrées. Le Danemarck a rejeté ces propositions insidieuses, dont le résultat était de le priver de ses provinces, pour Jui leguer eu échange une guerre éternelle avec nous.

, l'urai bientôt me mettre à la tête de mes troupes, et confondre les promesses fallacieuses de nos ennemis. Dans aucune negociation l'intégrité de l'empire n'est ni ne sera mise en question.

Aussitôt que les soins de la gurrre nous laisseront un moment de loisir, nous vous rappel erons dans cette capitale, ainsi que les no ables de notre empire, pour assister au couronnement de l'impératrice notre bien-ainnée épouse, et du prince héréditaire, roi de Rôme, notre très-cher fils.

» La pensée de cette grande solennité, à la fois religieuse et pol tique, émeut mon cœur. J'en presserai l'époque pour satisfaire aux désirs de la France. »

L'empereur, en effet, préparait tont pour une nouveile campagne. Ce qui était arrivé à Paris pendant son absence en 1812, la prévoyance d'une tentative analogue à celle de Malet ou de quelque autre ma heur, le déterminèrent à organiser un gouvernement qui pût suppléer à sa présence. Sur sa demanle, le sénat rendit, le 2 février, un décret qui réglait tout ce qui était relaif à la régence. Le 30 mars Napoléon conféra la régence à Marie-Louise.

En même temps, il cherchait par tous les moyens à s'assurer r. xxxix. 26

la faveur publique. Il se faisait populaire; il parcourait les rues de la capitale, visitait les ateliers et causait avec les ouvriers. Enfin al se montrait préoccupé de projets d'amélioration à venir, comme s'il efit été certain, comme s'il n'eût pas douté de sa fortane.

Ces zoins ne le détournaient pas de ceux que réclamaient la guerre et la diplomatie. La conscription levée et organisée l'année précédente lui fournit les premiers élémens de réorganisation de l'armée. Ces jeunes gens, encadrés entre de vieux sousofficiers et commandés par des officiers expérimentés, lui parurent propres à former de bons régimens. Pour les recevoir on appela d'Espagne cent quarante cadres de bataillons, composés d'officiers et sous-officiers expérimentés.

La gendarmerie fournit les officiers et sous-officiers pécessaires pour réorganiser la cavalerie. On rappela enfin les régimens de marine qui fournirent des canonniers. Ce furent ces troupes qui les premières passèrent le Rhin et allèrent en Prusse et en Saxe retarder les progrès de l'ennemi; on les expédia au fur et à mesure qu'elles furent formées. Le 11 janvier un sénatus-consulte mit à la disposition du ministre de la guerre les cent cohortes du premier banc de la garde nationale, organisée depuis un an, contenant plus de cent mille hommes. On en forma trente-quatre nouveaux régimens que l'on put de suite faire entrer eu ligne. L'empereur en passa une grande partie en revue à Paris : tout le monde admira la belle tenue des corps, aussi bien que la vigueur et la tournure militaire de ces hommes. On reconnut alors la différence qui existait entre de tout jeunes hommes, comme nos conscrits, et des hommes formés comme ceux des cohortes. Ceux-ci présentaient l'aspect et les manières vigoureuses de vieilles troupes déjà éprouvées par le feu de l'ennemi. Outre ces cent cohortes comptées dans le décret du senat seulement pour cent mille hommes, le sénatus-consulte ordonnait la levée de cent mille concrits pris sur les années 1809, 1810, 4811 et 1812. C'était enlever le reste de la population valide de ces années. Enfin il appelait cent cinquante mille conscrits de 1814. Toutes ces levées, jointes à la conscription de 1815 qui était en marche, formaient un total d'environ cinq cent mile hommes. En même temps le corps municipal de Paris offrait cinq cents hommes de cavalerie tout armés et tout équipés. A son exemple toutes les villes, tous lés cantons en firent autant, offrant des cavaliers équipés et montés en nambre proportionné à leurs moyens. A voir ces démarches, à lire les adresses dont elles étaient accompagnées, n'auroit on pas eru que le plus grand enthousissme animait la France? Il n'en était rien cipendant; tout cela ou presque tout cela o'était que servillé s'échient les autorités qui parlaient; c'étaient les eles de l'administration qui votaient, les mêmes hommes qui, une année plus tard, montrèrent le même selée aux Bourtons.

Mais ce n'était pas encore assez que ces cinq cent mille hommes şi la l'ait garder la France; il fallait avoir d's hommes pour zémplir les codres que la guerre dégarnirait. On ne prévoyait pàs la possibilité d'un nouvel échec; car on étit sans doute eu recours à des mesures plus extrêmes que celle dont nous allons parler. Le 5 avril, sur la proposition de l'empereur, le sénat rendit un décret qui contennit les dispositions suivantes;

a Une force de cent quatre vingt mille homines est mise à la disposition du ministre de la guerre pour augmenter les amises actives, savoir : — Dix mille hommes de cantas à monstra canta canta

as seront le plus distingués. — Afin de rendre disponibles les quatre-vingt-dix mille hommes de la conscription de 1814 qui étaient destinés à la defense des frontières de l'ouest et du midi, il y sera pourvu par les gardes nationales sédentaires, qui seront en conséquence organisées dans res départemens.

Conformément à cette dernière disposition du sénatus-consulte du 3 avril, un décret impérial du 5 appela tous les Français de l'âge de vingt à soixante ans pour former dans les arrondissemens désignés, et d'après les obligations déjà imposées aux citovens par les lois relatives à la force publique, des cohortes de pardes nationales divisées en grenadiers et chasseurs, des cohortes urbaines composées de grenadiers, de chasseurs et de canonniers, etc. Le sénatus-consulte qui créait les gardes d'honneur fit beaucoup crier la noblesse et la bourgeoisie. C'était sur elle que s'appesantissait l'impôt du sang que le peuple acquittait depuis si long temps, et dont elle rachetait ses enfans en payant à prix d'or ( 15 ou 20 mille francs ) des remplaçants. La levée des gardes d'honneur appelait aux armes les remplacés eux-mêmes. C'est ainsi qu'on régularisa les offres que les autorités avaient faites au nom de leurs villes et de leurs cantons. Ce furent leurs fils qui furent chargés de les acquitter.

Ces levées consi lérables, la rapidité avec laquelle les armemens se fisisaient, doncèrent à l'empereur une grande confiance en acs forces. Il se crut assuré de maintenir la position qu'il occupait en Europe. Mais, de leur côté, les Russes agissaient avec activité et avéc lous les avantages d'un tôle oit ils se présentaient comme les libérateurs des princès que Napoléon tenaît asservis. Ils rassemblaient des levées considérables que le dévouement des seigneurs russes avaient ofèrres à leur empereur, lors de l'invasion. Leur armée était formi lable. Al-xandre avait eu, le 28 août, une entrevue avec Bernadotte à Abo en Finlande, dans laquelle celui-ci avait pro nis une armée qui était prête à entrer en ligne. La Pruse, qui avait d'abord désavous la conduite du général d'Yurk, ne tarda pas à démaquer ses intentions. Les Français occupaient encore Dantzig, Glogau, Stettin et quelques autres

places de l'Oder; ils avaient une garnison à Berlin, Une armée d'environ trente mille hommes se reunissait à Posen. Leurs forces sur ces divers points étaient encore considérables. Le roi était en quelque sorte assiégé; ses propres troupes disséminées au milieu des cantonnemens français, n'étaient guère libres d'agir. Le seul corps de Bulow présentait réunie une masse considérable. Il était campé sur l'Oder, paraissant disposé à prendre avec nous la défense de cette ligne importante. Cependant des le 22 janvier, Frédéric-Guillaume quitta brusquement Postdam et se rendit à Breslau où il se trouvait à portée de l'armée russe. Aussitot Bulow prit une position neutre et laissa passer les troupes légères ennemies. En même temps son roi appelait aux armes toute la jeunesse de ses états et bientôt toute la population mâle. On répondit de toutes parts avec ardeur à cet appel : car on sentait que la cause du roi était celle de tous ; il s'agissait de se débarrasser de la lourde oppression qui pesait si cruellement sur le pays depuis bien des années déjà. Les apôtres de la guerre étaient partout ; ils agissaient avec l'énergie d'hommes qui la voulaient par conviction. Les societes secrètes qui existaient en Prusse rendirent alors leurs pensées publiques; leurs nombreux adeptes disperses dans la population, y répandirent l'enthousiasme qui les animait. En chassant les Français, ils espéraient con querir plus que la liberté ; mais en outre une constitution libérale. Ils s'en donnaient pour gage toutes les améliorations législatives que Frédéric-Guillaume avait dejà introduites dans ses états. Mais, pour que ce mouvement se propageat librement. et produisit tout ce que l'on devait en attendre, il fallait se débarrasser des Français qui occupaient encore quelques-unes des principales communications du royaume. En conséquence, le roi de Prusse ayant eu à Glogau une entrevue avec l'empereur Alexandre qui vint l'y rejoindre, on envoya proposer à Napoléon une trève dont'les conditions seraient que les Russes resteraient derrière la Vistule, que les Français se retireraient derrière l'E be, remettant aux Prussiens la garde des places de l'Oder qu'ils occupaient, et évacuant Dantzig.

Cette proposition fut rejetee; et ce fut selon nous un tort grave. En acceptant une pareille trève on se fût donné l'espacé nécessaire pour se réorganiser complétement. On aurait peutêtre pu gagner toute une année et donner aux jeunes conscrits le temps de se former comme soldats et comme hommes. On eut ainsi diminué l'nne des chances de pertes que présentaient nos armées, car on savait, depuis longtemps déjà, que les conscrits n'ayant pas achevé leur croissance etaient hors d'état de supporter les fatigues, que les hommes faits soutenaient sans souffrir, en sorte que la maladie plus que le feu de l'ennemi détruirait nos armées. Enfin cette trève eut elle été un leurre, ce qui n'est pas probable puisqu'elle était conforme à l'ultimatum de la Russie en 1812, eût elle eté un leurre, disons-nons; employé comme moyen d'acquerir quelques places fortes sans combattre, il nous semble qu'il était encore de notre intérêt et surtout de notre prudence de l'accepter. En effet, nous aurions retiré de ces places plus de soixante mille hommes de vieilles troupes, sans nous compromettre vis-à-vis de l'opinion européenne puisque nous aurions donné une prenve de nos intentions pacifiques, et, dans le cas où la trève n'eût point été suivie de la paix, nous aurions eu au moins l'apparence de gens dont on avaicabusé la bonne foi.

Quoi qu'il en soit, la proposition étant réjetée, le roi de Prusse constitte 28 fevrier un traite d'ultinnee offensive et défensive avez la Russie, Celle-ci promettait cent cinquante mille hommes; la Prusse quatré-vingt, sans compter ses levées en masse : les Russes eux-mêmes porterent leurs forces actives à un effectif qui dénassa de béaucour leurs promesées.

Napoleon n'était guère plus rassuré sur le pari que prendrait l'Autriche; celle-cl ofirait ea médiation, mais une médiation armée, à laquelé Metternich donnait sellement le non d'intervention. Cétait le moyen de couvrir les relations qu'elle avait ouvertes avec Alexandre. On avait acquis en outre la certitude qu'elle était en bégotisations avec l'Augleteire. On avait arreté un de ses ourriers.

La position militaire des Français dans le nord de l'Allemagne devenait en même temps chaque jour plus fa heuse.

Le 18 janvier, comme nous l'avons indiqué, le prince Éugène avait pris le commandement général de l'armée que lui avait laiséé Murat. Céul-ci était précipiumment retourné dans son royaume de Naples, afin d'être à même de prendre librement son parti pour laconservation de sa couronne, et de ne consultér que son intérêt propre.

Le prince Eugène avait essavé de se reformer à Posen : mais les Russes avant passé la Vistule après avoir bloqué Dantzig (20 janvier), et Bu'ow leur ayant livré le passage de l'Oder, il fut obligé d'abord de se retirer derrière l'Oder (7 février). Il y trouva quinze mille hommes que le général Grenier lui amenait d'Italie. Mais le pays n'était pas tenable; l'insurrection s'organisait autour de nous et prenait une attitude de plus en plus hostile. Favorisés par elle, les Russes s'avançaient. Il fallut donc se retirer derrière l'Elbe, après avoir jeté des garnisons dans les places. Berlin fut évacué du 5 au 4 mars. Le vice-roi se trouva là à la tête d'un peu plus de quarante mille hommes, graces aux renforts qui arrivaient de France. L'ennemi menacait incessamment ses ailes. Dix mille Cosaques commandés par Tettemborn après avoir, aidés de l'insurrection, déblayéla Poméranie et le Mecklembourg, inondèrent le Bas-Elbe. Hambourg s'insurgea; les autorités françaises le quittèrent le 2 mars. Le Danemarck se trouva isolé et il adopta en conséquence un système de neutralité armée. Les Français évacuèrent Dresde le 27 mars. Davoust en fit sauter le pont. De la ce maréchal fit retraite en descendant l'Elbe, et, pivotant sur Magdebourg, il alla prendre position à Brunswick, couvrant ainsi la ligne du Weser. Le prince Eugène s'arrêta sur les bords escarpés de la Saale; puis, lorsqu'il sut que Wittgenstein avec les Russes avait passé l'Elbe, il déboucha vivement de Magdebourg et culbuta le corps d'obs-rvation établi devant cette place (5 avril), ayant l'air de menacer la route de Berlin. Ce rétour offensif avait pour but d'arrêter la marche de l'ennemi ; il le retarda en effet d'une quinzaine de jours. It l'attira sur la Saale. Cependant, bientôt il se remit à avancer et vint occuper Leipzig, Mais, en ce moment, des corps français s'avançaient de toutes les frontières de l'empire et de l'Italie. L'empereur allait reprendre l'offensive.

L'ennemi ayait mis le temps à profit. Il avait inondé l'Allemagne de prociamations. Par une convention conclue à Brislau entre la Prusse et la Russie, le 49 mars, il avait été stipulé que les deux puissances annonceraient, par une proclamation, qu'elles n'avairnt d'autre but que de soustraire l'Allemagne à l'oppression extroée par la France, qui, depuis sept ans, lui demandait ses avoldats et ses richeses pour défendre ses incise propres; que tous les princes allemands était appeles à concourir, dans un dési fixé, à l'affranchissement de leur patrie, sous peine d'être privés de leurs états; qu'un conseil central serait créé pour administrér, au prôtit des alliés les previnces conquises; et qu'il serait organisé une armée de ligne, une milice et une levée en masse dans les états dits de la confédération du Rhin. Six jours après, une proclamation annonyà que cette dernière confédération était dissoute.

On employa tous les moyens possibles pour donner une grande publicité à ces arrêtes. L'Autriche, dit-on, y accédà assidot, mais en secret. On organisa immédiatement le conscil chiargé d'administrer l'insurrection; il fut composé pour la Russie du comte de Kotschuber et du baron de Strin, pour la Prusse des conseillers Schoen et Redeger.

Les proclamations adressées à la population furent une consequence de cet arrangement. Elles claient signées par les généraux susses et prussiens. Ils appelaient les Allemads aux armes; il s'agissait, y disait-on, de gonquérir leur indépendance et leur liberté politique; il s'agissait de se débarrasser pour toujours des tributs en boume et en argent qu'on leur imposait chaque année; il s'agissait de briser le sceptre de ce Napoiéon qui s'était monté autant l'ennemi des peupl's que des rois, en calerant, aux premiers la liberté, et aux seconds la dignité. L'époque était vente pour les nations germaniques de conquérir de vrais

gouvernemens constitutionnels fondés sur l'intérêt national et la véritable égalité. Ces promesses enflammérent tous les œurs; propagées et commentées par les associations s-crêtes, elles causèrent une fermentation dont les effets tournèrent contre la France. Le comte de Lille, Louis XVIII, lança lui-même d'Hartwel, en Angleterre, une proclamation adressée aux Français. Il les invitait à se sonlever contre le dévantateur de l'Europe et à ach-tre ainsi la paix et la sympathie des peuples.

Le prince de Mecklembourg Schewrin fut le premier qui obeit au décret de la Prusse et de la Russie. Il rompit avec la confédération de Rhin. Le roide Saxe, qui s'était d'abord retiré, à Ratisboone, se jeta entre les bras de l'Autriche et se refugia définitivement à Prague avec ce qu'il avait de troupes autour de lui, Quant à l'Autriche et le armait; élle avait déja réuni en Bohème cent mille hommes prés à entrer en ligne, cinquante mille hommes devaient bientôt réjointre ce premières troupes. Elle était entrée en négleculion avec les princèse de la confédération du Rhin, leur offrant sa protection et les engageant à ne point faire d'armennes inutiles, mais à se tênir neutres et armés dans leurs états. Elle fit les mêmes ouvertures au roi de de Westphalie, à celui de Wurtemberg et au roi de Naples, et, chose singulière! il n'y eut que le roi de Wartemberg qui en fit la revélation à l'empereur.

Le moment clait arrivé pour Napoléon d'entreprendre le retour oft naif qu'il meditait. Un mois encore d'immobilité et tous ses allèés du Rhin eussent pris la position d'une neutre lité armée; lui-même cût été reduit à ses propres frontières de France et d'Italie. L'événement a prouvé que ce fut un malheur pour lui que les choses ne sè soient pas sinsi passées; avec cinq cent mille hoames derrière le Rhin, il eût été invincible et peutêtre n'édi-il pas été obligé à cette extrémité. L'Al'emagne, suisfaite d'être delivrée, avaint touvièson intérét à le onserver puissut, afin de garder coutre la Russie une i vialité redoutable.

L'empereur quitta Saint-Cloud le 15 avril. Le 16, il était à Mayence, où il inspecta les troupes et étit une entrevue avec

plusieurs princes de la confédération du Rhin. Le 25 il était à Erfurt.

Il s'agissait d'abord de reprendre Leipzig. Dans ce but, il . donna l'ordre au prince Eugène qui occupait toute la ligne de la Saale et qui v avait été successivement renforcé, de marcher sur cette ville; Ney dut déboucher par Naumbourg située sur la même rivière et dans la même direction. Le reste de l'armée eût l'ordre de défiler par le flanc gauche, le long de la Saale pour venir rejoindre Ney. Dans le temps où ces mouvemens s'opéraient, Wittgenstein, qui ignorait l'approche de la grande armée, s'avançait avec des forces considérables pour déborder le vice-roi et pénétrer derrière lui en Thuringe. Il arriva donc que les co'onnes françaises et prusso-russes se rencontrèrent en quelque sorte en marche. L'avant-garde de Ney repoussa toutes les troupes qu'elle rencontra pendant deux jours de suite, dans deux combats successifs. On remarqua que son corps composée de conscrits et presque uniquement composé d'infanterie, resista parfaitement à la cavalerie ennemie en se formant en carré, et attaqua l'infanterie ennemie avec une vigueur de vieux soldats. Ce fut dans l'affaire qui eut lieu le second jour que le maréchal Bessières fut tué. Cependant l'armée entière passa par la route que venait de lui fraver le corps de Ney et s'établit dans la plaine de Lutzen. Maintenant nous allons laisser parler les Bulletins, ils vont nous rendre compte de la bataille de Lutzen.

## A S. M. l'impératrice-reine et régente.

#### Le 2 mai, à neuf heures du matin

CHENTEL

<sup>.</sup> Le première mai, l'empercue monta à cheval à noti beures du main, avec le prince de la Montava et se général Souham. La d'italio Souhum en en mouvement vers la helle plaise qui commence sur les banteurs de Vésisserfeis et étécnis jusqu'à Filèm. Cette divisions formar en quiere carrer le questre la tifle outre de la récentis de la commence de la latter, et a yant quatre places de souns, chaque carrer à cluq conts toines l'au de l'autre, et ayant quatre places de de conserve de la general Labolastère, sous les ordres du come e de Valuny qui vessis d'arrèrer. Les divisaus Gérard et Mirchand venaient d'arrèrer es de-lo sues t'écrnesse de la intens maulère que la distion Souham. Le marchal due d'Intrie tensis la éroite seve touts la caratieré de la garde.

<sup>·</sup> A onze heures, ecs dispositions faites, le prince de la Mosk wa, en presence

d'une nuée de savalerie euneunie qui rouvrait la plaine, se mili en mouvrement autr le défilé de Poserna. Od s'empara de différens rillages sans coup frir. L'ennemi occupait, sur les hanteurs du défile, une des plus beles politiques qu'on passe roir; il avait six pièces de canon, et présentait trois lignes de cavalerie.

Le premier carré passa le défilé au par de charge et aux cris de rire l'empereur long-temps protongés sur foute la ligne. On s'empara de la hauteur, Les quaire carres de la division Sonham dépassèrent le défilé.

a Dena natrez divisions de cavalerle vinerat alors reculture. Plennell avec neigt pièces de cason. La canonacid et elizit vire; Pencenl pleya partout : la division Sonbam se diriges sur Latzen; la division Gérari pril la directon de la route de Pegan. L'empereur, vosinat renforce les batteries de cette druiters division, envos alons pièces de la garde, sons les ordivers de son side-de, camp le général Drouci, et ce renfort fit mervellle. Lés rangs de la cavalerie emenia furnet cultures par la militaille.

» An often minnent, le vice-roi débondhal de Mersebourg, avec le onaiteme corps, commandé par le duc de Tarenie, et le cinquième, commandé par le giénéral Laursians : le cirps de gresepit Laursians tenut la gauche set la graude roite de Mersebourg à Leipink is, celui du duc de Tarente, ou étal le vice-roit, past entendu la vice cononande qui avait little prés dé Bottero, fit un mouvement à a roite, el l'empereur se trouva presqu'an métan moment au vi la inade Lutzero.

La division Marchand, et successivement les divisions Brenler et Ricard

passèrent je defilé; maia l'affaire était décidée quand elles entrèrent en ligne. » Quinze mille hommes de cavalerie ont donc été chassés de ces belles plaines, à peu près par un pareil nombre d'infanterie. C'est le général Winizingerode qui commandalt ces trois divisions, dont l'une étalt celle du général Lanskol; l'ennemi n'a montre qu'une division d'infanterie. Devenu plus prudent par le combat de Weissenfels, et élonné du bel ordre et du rang-froid de notre marche, l'ennemi n'a osé áborder d'aucune part l'infanterie, et il a eté écrasé par notre mitraille. Notre perte se modie à trente-trois hommes tués et cinquantecinu blesses, dont un chef de hatsillon. Cette perte pourrait être considérée comme extrémement legère, en comparaison de celle de l'ennemi qui a eu trois colonels, trente officiera et quatre cents hommes tués ou blesses, outre un grand nombre de chevaux : mais , par que de ces fatalités dont l'histoire de la guerre est pleine, le premier coup de canon qui fut tiré dans cette journée, coupa le poignet an duc d'Istrie , lui perça la poitrine, et le jeta raide mort. Il s'était avancé à cinq cents pas du côté des tirailleurs pour bien reconnaître la plaine. Ce maréchal qu'on peut à juste titre nommer brave et juste, é:ait recommandable autant par son conp d'œll militaire, par sa graude expérience de l'arme de la cavalerie, que par ses qualités civiles et son attachement à l'empeur. Sa mort sur le champ d'honneur est la plus digne d'envle ; elle a été si, rapide qu'elle a dù être sans donleur. Il est peu de pertes qui pussent être plus semibles au cour de l'empereur : l'armee et la France entière partageront la douteur que S. M. a ressentie.

Le duc d'Istrie, depuis les premières campagnes d'Italie, c'est-à-dire depuis setze ans, avait toujours, dans différeus grades, commandé la garde de l'empereur qu'il avait suivi dans tontes ses campagnes et à lontes ses batailles,

Le sang froid, la bonne volonté et l'intrépidité des jeunes soldats étonne les vétérans et tous les officiers : c'est le cas de dire qu'aux simes bien nées, la valeur n'altend pas le nombré des années.

- ...s. M. a eu, dans la nuit du (w au 2 mai, son quartier-genéral à Luttern; le, viuc-roi avait sori quart i r génér i à Mark andstedt; le général Lausisson était. à Kieb-rador (; le prince de la Mock va avait e un quartier-général à Kaya, et le due de Raguse avait le sien à Poeron. Le général Bertraud était à Siohssen; le due de Raguse oon murche sur Nummbourz.
- » A Dantzick la garnison a obtenn de graeds avantages et tait une sortie si heureuse qu'elle a fait prisonnièr un corps de trois mille Russes.
- » La garaison de Wittemberg paraît aussi s'être distinguée et avoir fait, dans une sortie, besaucoup de mal à l'ennemil.

## A S. M. l'impératrice-reine et régente.

- Les comba's de Welsenfols et de Lutien a'étairet que le prelude d'évenues de la plus bute importance. L'emperçur Alcandrer et le voil de l'encues qu' désint arrivés à Dresde avre tottles leurs forces et dans les deruvers jours d'avril, apprenant qua l'armée (rançaise avail debouché de la Thuringe, édoptérent le plus de lui l'inver bateille dans les plains de Lutien, et se nitront en marche pour en occapre la position; muis lis fun et prévenus par la repôtide des mouvement de l'armée le-noglies jis persis èrent cepend aid dans leurs projets, et réclutent d'attaquer l'armée pour la déposier des positions qu'elle stait prites.
- » La position de l'armée française au 2 mai , à neuf heures a matin , était la suivante :
- » La gauche de l'armée s'appuyait à l'Elsier; elle était formée par le vice-roi, ayant agus ses ordres les ciaquième et onzième corps. Le centre était commandé par le prince de la Mosk wa, an vilage de Kaia. L'empereur avec la jeune et la vieille gardé était à Lutsen.
- Le duc de Raguus é ait un défié de Poserna, et formait la droite avec es troisdiritions. Eoûn le géoriel Bertrand, commandant le quatièrime corps, marchait pour se ren tre à ce défié. L'eunemi, débouchait et passait l'Eller aux, pouts de Zwenk-un, Pegaus et Zéles. S. M. ayant l'expéraure de le prévair dans son mo-rement, et, pensant qu'i ne pourrait ait squer que le S, créonas an général Lauristion, dont te orque formait l'exrémeil de la grache, de se porter sur Li-juick, afin de déconc-trer les projets de l'eunemi, et de piscer l'ermée fraçaise, pour la journée du S, deus une position toute différente de celle où le re canemis avalent compté la trouver et où elle était effectivement le 2, et de porter sais de la containor et du décordre dans teurs colonnes.
- A noed beures da matia, S. M. ayant cateada use ca consade da coté de Lepick, y ly parta ugajou. L'enomi défendait le petit tillage de L'Islama et les pouts ca avant de Lajakik, S. M. a'attendait que le moment où ces deries a poitiles ascrient en'evé s, pour meitre en movement toute son armée dans cette direction, is faire pivoter sur L'ajairk, passer sur la droite de l'Ejuér, et prendre l'enternia revers; mals a dis houres, J'armée camente d'abouchs ters kais, sor plainteur colonnes d'une noire profindeur; l'Potrione a était obscurd. L'enneum présentait des forces qui paraissient limmesse. L'enneum perceur fit aird-cheun per edipositions. Le vie-co-i requ'il toufre de se portes une la ganche du prince de la Monkwa y mils il la failait trais heures pour cette ce movement. Le prince de la Monkwa puil les armes, et avec est ciquitivious loutiant le combat, qui au hout d'une demi-burre deriat terrible. S. M. es portes elle-mire à la lette de la garde derible le contre de l'armée.

soutenant la droile du prisea de la Monk va. Le duc de Raguse, sexe ses trois dirisions, occupali testrime droite. Le godora la Bertand eut ordre de debucher sus les devenires de l'armée ensemble, au moment où la ligne se trouverait le pist fortement eneagée. Le forteme se pist à rormon cerd pais la liligat succès toutes ces dispositions. L'ennemal, qui parrais-init certain de la réusit que con estreprise, aumérait par de bode des proise devide et gaper le chemin de Weissenfels. Le généra it Compans, général de lataitite du premier mérite à la tété de la premier division du dout de Regue, l'érrêti tout court. Le arégimens de marine southireut pisséeurs charges avec saugé-foid, et couvirrent et change de lataité de l'été de la ceur èrrei evenire mis les grands efforts et change de lataité de l'été de la ceur èrrei evenire mis les grands efforts et change de lataité de l'été de la ceur èrrei evenire mis les grands efforts change de lataité de l'été de la ceur èrrei evenire mis les grands efforts change le lataité de l'été de la ceur èrrei evenire la mis les grands efforts change de la forte de la font ve étaite, de l'empere. Le vintre de la forte de la font ve étaite, de l'empere. Le vintre de la font de l'ennem. Le contre de Loban diriges le général Ricard pour reprendre le village; If fot repris.

1. La batille cubrasati une l'igne de deux llenes couvertes de feu de faume et de tourblinon de possière. Le prires de la bidoxive, je géreris 2004, le général Girard, étalent par-ont, fastaient face à tout, l'avent de plateirar batte, je général Girard votuit restee autre champ de basille. It décaire voublet, noutre en commandant et d'rignant ses troupes, poisque le moment dans arriée pour lous les Francies qui avaisent du couré de vaierre ou de mondrist.

» Cependant, on commençait à apercevoir dans le lointain la poussière et les premiers feux du corps du genéral Bertrand. An même moment le vice-roi entrait en ligne sur la gauche, et le duc de Tarente attaquait la réserve de l'ennemi : et abordait au village où l'enneml appuyait sa droite. Dans ce moment . il redoubla ses efforts sur le centre ; le village de Kaïa fui emporté de nouveau ; noire centre fiéchit; queiques bataiil ns' se débandèrent; mais cette val preuse ienn sse, à la vue de l'empereur, se railia en crient vive l'Empereur! S. M. ingea que le moment de crise qui déci te du gain ou de la perte des batailles était arrivé : li n'y avait plus un moment à perdre. L'empereur ordonna an duc de Trévise de se porter avec seize bataillons de la jeune garde an village de Kala, de donner tête baissée, de culbuter l'ennemi, de repreudre le viliage, et de f ire main-basse sur lout ce qui s'y trouveit. Au même moment, S. M. ordonna à son aide-de-camp le générai Dronot, officier d'artiflerie de la plus grande distinction, de rennir une batterie de quatre-vingts pièces, et de la piacer en avant de la vieille garde, qui fut disposée en échelons comme quatre redoutes, pour sontenir le ceutre, toute notre cavalerie rangée en bataille derrière. Les généranx Duianioy, Dronot et Devanx parlirent an gaiop avec leurs qua re-vingts bouches à feu piacées en un même groupe. Le f u deviet éponvantable. L'ennemi fléchit de tous cô.és. Le duc de Trévise emporta sans coup férir le village de Kala, culhuta l'ennemi et continua à se porter en avant en bettant la charge, Cavaierie, infanterie, artitlerie de l'ennemi, tout se mit en retraite.

 Le général Bonnet, commandant une division du duc de Riguse, réçut ordre de faire un mouvement par sa ganche sur Ksia pour appayer les saccès du centre. Il sooniat pluseurs charges de cavalerie dans lesquelles l'ennemi éprouva de grandes pertes.

s. Cepend ent le genéral comie Bertrand avanqueit et entrait en tigne. C'est en rain que le cavalerie ensemie carsecola antinar de ses earrés; sa marche n'en fait pas raientle. Pour le rejolodre plus prompiement. I empereur ordonns un changement de direction en pirotant sur Kala. Toute la droite fit un changement de front. la droite en avant.

- L'ennemi ue fit p'us que fuir; nons le ponrsulvimes une lieue et demie. Nous arrivames bieutit sur la bauteur que l'empereur Alexandre, le roi de Prusse et la famille de Braud-bourg occu-aient pendant la bataille. Un officier prisonèler qui se troussit la, nous appeit cette circonstance.
- » Nous avons fait plusieurs milliers de prisonniers. Le nombre u'en a pu être considérable, yn l'infériorité de notre cavalerie et le désir que l'empereur avait montré de l'éparguer.
- Au commencement de la bataille, l'empereur avait dit aux troupes : C'est ame bataille d'Équpte. Une bonne infanterie doit savoir se suffire.
- s. Le agéneral Gourre, che d'étai-major du prince de la Mohataga déte tre, pour digne d'un si hou sodel 11 Noire perte se moute à dit millé bomparés ap bless s; cele de l'ennemi pout être évalue de vingt-cing à treute mille hommes. La garde rayale de Presse e dét dérirale, les grades de l'emperaude Russi ent considérablement souffert ; les deux divisions de dix régimens de nitras ser ausse out d'étérants.
- » S. M. ne saurait trop (aire l'éloge de la bonne volonté, du courage et de l'intrépidité de l'armée. Nos jeunes soldats ne considéraient pas le danger. Its ont dans cette circonstance relevé toute la noblesse du sang français.
- 1. L'éji.-major-géneral, dans ar rebaino, fera concelire les béties actions que dillustre cet les billiants parties qui, comme ou comp de fosserres, a putrivire les chimériques expérances et tous les calculs de destruction et de d'extentive les chimériques expérances et tous les calculs de destruction et de dévision prement de l'univer. Les trames réchéreuses configue par les châted de Solu-Japons product (aut no hier es trouvent en un lisatant déconées comme le nois proficie par l'épec d'Alcanoir.
- » Le prince de Hesse-Hombourg a été tué. Les prisonniers disent que le jeune prince royal de Prusse a été blessé, que le prince de Mecklenbourg-Strelitz a été tué.
- . L'infauterie de la virille garde, dont six bataillons étaient seulement arrivés. a soutenn par sa présence l'affaire avec ce sang-froid qui la caractérise. Elle u'a pas tiré un seul coup de fusil. La moitié de l'armée n'a pas donné, car les quatre divisions du corps du général Lauriston d'ont fait qu'occoper Lelosick ; les trois divisions du duc de Reggio étaient encore à deux journées du champ de batallie : le comte Bertraud n'a donné qu'avec que de ses divisions , et si légèrement, qu'elle n'a pas perdu cinquante hommes; ses seconde et troisième divisions n'out pas donné. La seconde division de la jeune garde, commandée par le général Barrois, était encore à cinq journées; il en est de même de la moitié de la vieille garde, commandée par le général Decouz, qui n'était encore qu's Erfurt : des batteries de réserve , formant plus de cent bouches à feu , u'avaient pas rejoint, et elles sont encore en marche depuis Mayence jusqu'à Erfart : le corps du duc de Bellune était aussi à trois jours du champ de bataille. Le corps de cavalerie du général Sébastiani, avec les trois divisions du prince d'Eckmühl, étalent du côté du Bas-Elbe, L'armée alliée, forte de ceut cinquente à deux cent mille hommes, commandée par les deux souverains, ayant un grand nombre de princes de la maison- de Prusse à sa tête, a donc été défaite et mise en déroute par moins de la moitié de l'armée française.
- Les ambulaces et le champ de bataille offraient le speciale le plus touchant ; les jeunes soldats, à la rue de l'empreur, listail-et trère à leur douleur, en criant : l'ue l'empereur ! — Il y a pingt ans , a dit l'empreur, que je commande des armées françaises ; fe n'ai pas encore un audant de bravoure et de déronnemel.
- > L'Europe serait enfin trauquille, si les souversins et les ministres qui diri-

gent leurs cabinets, pouvaient avoir été présens sur ce champ de bataille. Ils renonceraient à l'expérance de faire rétrograder l'étoile de la France; ils verraient que les conseillers qui veulent démohrer l'empire français et hamilier l'empereur, préparent la perte de leurs souverains.

Cette bataille eût été décisive; elle eût eu les résultats ordinàires; mais nous manquions de cavalerie; et celle que nous possédions était en partie montée sur des chevaux qui n'étaient pas habitués au feu. On ne put ni les achever, ni les poursuivre, ni faire de prisonniers. Le bulletin exagérait la perte de l'ennemi et d'minusit la notre; il paraît qu'elle fut à peu près égale de part et d'autre; l'ennemi n'avait laissé sur le champ de bataille que quelques milliers d'hommes de plus que nous. Il faut encore attribuer cette presque égalité au défaut de cavaleri; elle manquit partout où il cût été nécessaire d'achever les corps que l'infanterie ou l'artillerie avaient rompus. Le bulletin exagérait en outre la force de l'ennemi; il n'avait guère plus, à ce qu'il paraît, que cent cinq mille hommes; quant aux Français, ils étaient à peine au nombre de quatre-viogt-einq mille.

Le 3 mai, l'empereur adressa à son armée la proclamation suivante :

Solidats, je suis content de vous! Vous avez rempli mon attente. Vous avez suppléé à tout par votre bonne volonté et par votre bravoure. Vous avez, dans la célèbre jouraée du 2 mai, défait et mis en dévoute l'armée russe et prusienne, commandée par l'empereur Alexagdre et par le roi de Prusse. Vous avez ajouté un nouveau lustre à la gloire de mes aigles; vous avez montré tout ce dont est capable le sang français. La bataille de Lusten sera mise au dessus des batailles d'Austerlitz, d'lena, de Friedland et de la Moscowa! Dans la campagne passée l'ememi n'a trouvé de refuge contre nos armes qu'en suivant la méthode féroce des barbares ses angêtres; des armées de Tartares out incendié ses campagnes, ses villes, la sainte Moskou elle-même! Auj-urd'hui ils arrivisient dans nos contrées précedes de tout ce que l'All-magne, la Françe et l'Italie on de mauvais sujets et de déserteurs pour y précher la révole. l'asuarchie, la guerre civile.

le meurire; ils se sont faits les apôtres de tous les crimes : c'est un incendie moral qu'ils voulaient allumer entre la Vistule et le Rhim, pour, selon l'usage des gouvernemes despotiques, mettre des déserts entre nous et cux. Les insensés! ils connaissaient peu l'attachement à leurs souverains, la sagesse, l'esprit d'ordre et le bon sens des Allemands; ils connaissaient peu la puissance et la bravoure des Français!

Dans une seule journée vons avez déjoue tous ces complots particides! Nous rejetterons ces Tartares dans leurs affreux climats, qu'is ne doivent pas franchir. Qu'ils restent dans leurs déserts glacés, séjour d'esclavage, de barbar e et de corruption, où l'homme est ravalé à l'égal de la brute! Vous avez bien mérité de l'Europe civilisée, soldans! L'Italie, la France, l'Allemagne vous rendent des actions de grace.

De notre camp impérial de Lutzen, le 3 mai 1813. Signé Napoléon.

La bataille de Lutzen nons livra Leipzig et Dresde, En effet, après avoir donné ordre à Davoust de marcher sur Hambourg et de là de menacer la route de Berlin; à Ney, qu'il renforça, ce-' lui de marcher sur Wittemberg et Torgau, l'emperenr se mit à la poursuite de l'ennemi par les routes de Leipzig. Burna et Chemnitz. L'avant-garde, commandée par le prince Eugène, eut à combattre tous les jours. Les Prusso-Russes, rassurés par leur nombreuse cavalerie qui couvrait leur retraite, par la nullité de la notre qui ne pouvait les poursoivre, s'amétaient chaque jour et défendaient la route. Néanmoins, le vice-roi ar iva devant Dresde le 8 mai ; il s'établit dans la viri le ville située sur la rive gauche de l'Elbe. On rétablit les ponts que l'ennemi avait détruits, et l'on prit possession de la ville nouvelle que Frédéric Guidaume et Alexandre venaient de quitter. Napoléon y entra le même jour. Le 12, il recut le roi de Saxe qui venuit reprendre sa capitale et lui amenait quelques troupes, dont quatre mille chevaux, force précieuse dans le manque où nous étions de cavalerie.

La bataille de Lutzen eut des conséquences plus importantes que la possession d'une bonne ligne militaire, celle de l'Elbe.



Elle cut un grand retentissement en Europe, et enchaîns pour un moment les mauvaises dispositions de l'Autriche; on commença à parler d'armistice. Cette puissance proposa un congrès. Napoléon y donnait son consentement; il fut fait mention de la composition de l'Autriche dans le Moniteur du 24 mai. Mais il fallait une nouvelle batail pour contraindre les conlisés à y consentir.

Lenr armée s'était concentrée à Bantzen; elle avait reçu de nombreux renforts, et se montrait disposée à recevoir la bataille. En conséquence, l'empereur partit de Dresde, massant dans cette direction toutes les troupes qu'il avait conservées sons ses ordres. En même temps, il donna les ordres nécessaires pour que l'ennemi fût surpris et aneanti par une de ces grandes manœuvres auxquelles il avait du tant de victoires complètes. Ce fut Ney qui fut chargé de l'exécuter. Ce marechal avait alors dépassé de beauconp Wittemberg; ilétait arrivé en face de Berlin avec une armée considérable, poussant devant lui le corps de Bulow, et menacant déià cette capitale. On lui prescrivit de laisser une partie de ses troupes pour masquer son mouvement et occuper Bulow; de rétrograder rapidement lui-même, et de se porter avec soixante mille hommes sur Hoverswerda, position qui coupait directement la route de Bautzen à Berlin ; de marcher de là de manière à tomber sur les derrières de la grande armée prusso-russe réunie à Bautzen. Sa marche devait être calculée de telle sorte que son arrivée sur ce dernier point coîncidât avec une attaque de front que l'empereur dirigerait lui-même. Les choses furent en effet ainsi conduites. La concordance entre les deux monvemens fut aussi parfaite que l'on pouvait le désirer.

Avant d'engager la bataille, Napoléon attendit une réponse à un message qu'il avait adressé à l'emipereur Alexandre en partant de Dresde. Caulaincourt. en avait été chargé. « Oni; dissait-il en » attendant avec une vive impatiènce la réponse de son parle-

- » mentaire, oni, je veux un armistice et m'entendre avec les
- » Russes pour me débarrasser des Autrichiens. Si nous étions
- » d'un mois plus vieux, je ne demanderais jamais une plus belle
   » occasion pour finir, les armes à la main, les affaires du monde;
  - occasion pour finir, les armes à la main, les affaires du mond

seir j'aurais de la cavalerie. Sans cela je ne lui proposerais pas a l'armistice, Ils sont loin de s'attendre à ce qui va leur tomber sur le corps (les soixante millehommes de Ney); jamais je n'ai seu une plus belle chance de succès. Ce serait sur les bords de la Vistule que je leur dicterais mes conditions et que mon beaupère me supplierait d'oublier le passé. La nuit vint, on ne recut pas de réponse : il fallut se préparer à combattre. (Thiesandean, Histoire de Napoléon). Voici maintenant le bulletin de la bataille de Bautzen.

# A S. M. l'impératrice reine et régente.

Le 22 mai 4813.

L'emperant Atennâre et le roi de Pruse stribuisent la perte de la bistille de Lutrario de fantes que leura préneira varient comines dans la bistille de Lutrario de fantes que leura préneira varient comines dans la division de collentif de cent cinquante à cent quater-ingt mille, hommes, ils résoluères de prendre la position de Bautiene et de l'Inchibirch, deji o'elibre dans l'initiative de la guerre de sept sus; d'y réquir tous les remotrs qu'in attendient de la Viales et d'autres position en arrières d'ajouter à cette position fout ce que l'art pourreit fournir de moyens, et là, de courir les chances d'une noment les les productions de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de l

. Le duc de Tarente, commandant le onsième corps, était parti de Bischofswerda, le 15, et se trouvait, le 15 au soir, à une portée de canon de Bautzen, où il reconnut foute l'armée ennemie. Il prit position.

• Dès ce moment, les corps de l'armée française furent dirigée sur le champ de Bantsen.

L'empereur parfit de Drésde le fê; il coucha à Harta, et le 19, il arriva, à dix heures du mailu, devant Bautsen. Il employa toute la journée à reconnaître les positions de Lennemi.

On apprit que les corps russes de Baretsi de Tolly, de Langeron et de Sais et le corps pransien de Kleist avaient rejoint l'armée combinée, et que sa force pouvait être évaluée de cent cinquante à cent soisaute mille hommes.

à Le 19 au soir, la position de Fennemi chaït la ruíssuie : sa gauche était apuyée à des montageus écourrées du bois, « la prependicalaire aux dours de la Sprée, à peu près à une lieue de Bautzen. Bantzen sontenult son cruire. Cesté "tille avait été crégalée, retrassable et couvreire par des redoncies. Le avoirée de l'emonté d'épops vir une des mousélons fortillés qui décréudant les débauches de la Sprée, du edit de 1 lilege de Nimechiür. : fout son front était con-trar sur la Sprée. Cute position thes defen de la Capte.

• On appreceial distinctement, à trois mille foites in arrière, de l'is intre finitement rémande, et alse trassus, que, parquaitent four seconde position. La ganche tinit empre appuyée nix mêmes montignes, à deux mille toires en arrière de cettes de la prenière position, et fort est avant utilisée, de Fochi tiniges, de Fochi tinige

en arrière de la première position, à des villages et des mamelous également retranchés.

» Le front de l'armée ensemie, soit dans la première, soit dans la seconde position, pouvait avoir une lieue et demie.

D'après cette reconsissance il était facile de conceveir comment, naligné hability perdie comme ceile de Lintes, e buil logir on de reitaits; l'emerni pouvait conce avoir des espérapors dans les chonces de la fortunes. Seton l'extension d'un officier russe à qui on demundélite qu'ille routilesta faire : Nous ne violens, dissibil-il, ni trancer, ni reculer. — Veus êtes motires du printer si rous let motifier de l'autre. Le quartier-général des deux souverains duits au tiling de Neithère.

» Au 19, la position de l'armée française était la suivante : "

Sur la droite était le duce de Regigio, 'appuyand aux montagues mir la riveg ganche de la Sperée, et séparé de la ganche de l'ennen piar cette raidée. Le dou de Trencie était dérant Bautine, à cheval sur la rotte de Drude. Le dou de Ragune était sur la ganche de Bautine, vis-t-it le village de Niemsnechéta. Le géorell Betrach éciti sur la ganche de duc de Ragune, appuyé à un montio à vent et à un bois, c' faisant mine de déhoonbir de Jasellix sur la droite de l'ennemi.

 Le prince de la Moskwa, le général Lauriston et le général Reynier étaient à Hoverswerds sur la route de Berlin, hors de ligne et en arrière de notre gauche.

L'encent, ayast appris qu'un corps considerable arrivatiper Expressered, se douts que les projeté de l'empereur étalent de tourner la position par la drûje, de changer le champe de batalité, de faire touber tous ses retrancheiseus cieres avec tant de peixe, et l'objet de tant d'espérances. N'était accors lastroits que de l'arrivée de général Lauritée, in le supposit page que cette colonue tilt de plas de dis-buil à ringt mille hommer. Il détachs douc contre elle, jet 9 à unire beures du main, le général barrivée, voix, avec dous melle Prussières, et le général Barrichy de Tolly, avec dis-buit mille Russes. Les Russes se piscèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les presses passèrent au rillage de Mire, les Prussières sur les Prussières sur les presses passères de la comment d

Copendant le comie Bertrand septie encode la general Perr, arce hafrisho littlicene, à Korginavetha, pour maintoire outre commonication seve les corpis détaches. Arrivé a midi, le genéral Perr fit de musurisses dispositions; si ne disposition la fort voisione. Il piese mais asse postes, et à quatre henres il fut asstilli par un hourre qui mili che devodre denne quelques bataillois. Il perelt ist centa hommes, parmi lespués se trouve le gréeral de lerigade inside insidiable, blassé, d'un canones et trois caisons; mais la division synt pris les armes, y appuya an bois, et li fice à l'acquesti.

Le conte de Valony étint arrivé avec de la existerie, se mit à la léé de fairision. Intilisses, et reprit le village de Kesujawardha. Dans ce même moment, le corpe du conte Lauriston, qui marchalt en tête da prince de la Mokay pour tourrer la poution de l'emanci, peril de Hoperawerda, arriva sur Vélatig. Le combat s'engagea, et le corpe d'York aurait été cérasé, sans le elegostagea d'on défid à passer, qui fi que not roupes ne purvai arriver que mocessivement. Après trois beures de combut, le village de Weissig fair emporté; ja senge d'York, colleble, fair rejede un l'antice côté de la Sarvie.

Le combat de Weissig serait seul un événement important. Un rapport délaillé en fera consoltre les circonstances.

Le 19. le comte Lauriston couchs donc sur la position de Weissig : le prince

de la Moskwa à Mankersdorf, et le comie Reynier à une lieue en arrière. La droite de la position de l'ennemi se trouvait évidemment débordée.

s. Le 30, à hait henres du matin, l'empreur se porta sur la bauleur en aprire de Bustieu, il donno arrès us due de Reggio de pauser la Spres, et d'aktaquer les montagnes qui appuyaten la gauche de l'emment au duc de Tacute de jeter un pont sur chrestles sur la Sprés, et met Bautes et lès montagnes an duc de Regue de jeter un autre pout sur chrestles sur la Sprés, dans l'enfoncement peu forme cette tritter sur la gauche, à une demi-lleux de Bauteur, şui duc de Daimtale, anque la N. N. avail donné le commandement au préseu de cette de la Montagnes de la Montagnes de la Montagnes de la discussion de la général Residence sur le some Lustraion et le général Residence sur le Sprés, des la marche de la Montagnes de de

» A midil, la canonande s'engagea. Le dice de Tareata n'est pas bepois de jeter son post un tervalest si t'ouvra devant loi mi pont de pierre, dont il força le passage. Le dice de Baguse jeta son pont; (ont son corpa d'arracé passas sur l'autre price de la Sprée. Après sits bezere d'mos tive conomaides planes autre l'autre price de la Sprée. Après ints bezere d'mos tive conomaides planes le genéral Rounel III coruper le villige de Nicela, ny, et depiar a pur de clarge que putatea qui le readili maitre de toul le centre de la position de Tenaceau; je duc, de Reggio p'empara des hanteurs, et, à sept beuere du soir, l'entennit lat régleit autre as coude position. Le général Bartrado passa un des bras de la Sprée; mais l'enneaul conserva ées habiteurs qui appripaient sa évoile, et par composite au maistrique tentre le corpa de prices de la soir, vet de toute rature.

3. L'emperenr êntra à buil heurer du soir à Bautzen, et fut accaeilli par le habitane et les autorités avec les seutiment que devient avoir des allés, henreux de se voir éditries des Sieln, des Kottbac et des cosaques. Celte journés, qu'on pourrait appeter, si elle était loiée, sa bataille de Bautzen, n'était que te prénde de la bustile de Virtubben.

Ceptiofant l'eunemi commençait à comprendre la possibilité d'été forcé dans a position. Se enjeviences n'étalent plus les mêmes, el il drauit avoir dès ce moment le présage de su défaite, déjà toutes ses dispositions éclisses chapites de la défaite, dejà toutes ses dispositions éclisses chapites en transchements. Ses finimenses travaux, et trois ceuts rechoites devenatest institue. La droite de sa position, qui était opposées au quatrieux corps, detrenait ou centre, et il éclis toutes de la voir de des des réprés de la voir de la

"> Le 21, à cinq heures du matin , l'empereur se porta sur les hanteurs , à trois quarts de lièue en avant de Bantzen.

» Le due de Reggio soutenait une vive fusilinde sur les hauteurs que décesais la ganche de l'ennemi. Les Raises qui estaisent l'imporiance de cette position , avaient piacé là une forte partié de leur armée, afin que leur gauche ne fût pas fournée. L'empereur ordonna ani den de Reggio et de Tarrente d'entreteint le combat, afin de empécher la ganche de l'ennemit des dégramir et de la imagner la réttaise attaque dont le résultat ne pouvait pas se faire seulir avait midi on uno bêure.

 A onre henres, le duc de Raguse marcha à mille toises en avant de sa position, et engagea une épourantable canonnade devant les redoutes et tous les retranchements ennemis, La garde et la réserve de l'armée, infanterie et cavalerie, masquées par un ridean, avaient des débondes faciles pour se porter en avant par la gauche on par la droite, schonles vicissitàdes que présenterait la journée. L'ennemi fut tenu ainsi incertain sur le véritable point d'attaque.

» Pendant co femps, le prince de la Mankra cultulati l'ennemi au tilige da Kiri, passili le Sprive et menali battant er quil vanil devant le juisqu'al, lage de Prelitira, diri haures, il culeva le village mais les résertes de l'ennemi-lage de Prelitira, diri haures, il culeva le village; mais les résertes de l'ennemi-lage de Prelitira, diri haures, il culeva le prince de la Mankra fut ramene el perdit le village de Prelitira. Le des de Dalmaite commença à delconter à une heure grabe-mild. L'ennemi, qui a set compris fontie dange de l'enter à une heure grabe-mild. L'ennemi, qui a set compris fontie dange de la direction qu'avit prise la battalle, sentit que le sent moyre de soulont a reve avantagé le comba courle le prince de la Mankra die de nous empêcher de décharcher. Il votint a copober à l'attaque de dust de Demerui, qu'avit prince de la Mankra de l'ennemie. L'ennemier de déchéer la battalle se rouvait de toro bien péquique, de parter de déchéer la battalle se rouvait de toro bien péquique, de parter dixions de général Latour-Manhourge et ne grande que de d'artitterie, sur le flanc de la droite de la position de l'ennemi, qui était devenne le ceutre de l'ennemi, qui était devenne

 La division Morand et la division wurtembergeoise enleverent le mamelon dont l'ennemi avait fait son point d'appui.

» Le géoéral Devanz établit que batterie dont il dirigea le fen aur les masses qui voulaient reprendre la position. Les généranz Dalantoy et Drouot, avec soinnile plècea de batterie de réserve, se portèrent en avant. Enfin, le due de Trévise, avec les divisions Damoistier et Barrois de la jeune garde, se dirigea au l'auberge de Kleig-Baschviis, coupant le chemin de Yurchten à Bannen.

» L'ementi fini chilgé de dégaraire a évoire pour purer à cette couveile attaune. Le prince de la Mostwa en profite et marcha e anaie. Il prit le village de Prétig, et s'avage, a yant débord é l'armée conquie, nur Vourtéen. Il déait rois heures aprèe-mild, et, i fovage l'armée état dans le plus g'année lacette lade de succès, et qu'an pin éponyantable se faissit enheure sur une ligne de rois lieux, étropreven amonca que la bataile était garde.

L'ennemi voyant sa droite tournée se mit en retraite, et bieniôt sa retraite devint une fuite.

A sept henres da soff, de prince de la Mosiwa el le géórei. Lauristoa nerivèrent à Wordeben. Le du de la sigue reçet alors l'ordre de faire un mouvement inverse de celoi que vensit de hire la garde, occupa tous les villages rotranchés, et toute la revolusie que l'enneaut etait doilge d'évaceur, s'avança dans la direction d'Irobhik'ent, et piri alois el lanc toute le gauche de l'enseaut, qui se nit alors dans une épouvatuable dévoute. Le duc de Tarente, de son côté, pousas vivement cette guade et ui nit beaucoup de maj.

» L'empereur coucha sur la ronte an milleu de să garde à l'auberge de Klein-Baschwitz, Alosi, l'ennemi, forcé dans loutes ses positions, laisse en notre pouvoir le champ de bataille couvert de ses morts et de ses blessés, et plusieurs milliers de prisonhiers.

Lo 22, à quatre beures du matio, l'armée française se initéen mouvement. L'ennemi avait fui toute la nait, par tous les chemina et par toute les directions. On se trovra ses prendres podés qu'an-dels de Weissenberg, et il n'opposs de résistance que sur les innieurs en arrière de Reichenbech. L'ednemi n'avait pas encore un potre caralerie.

» Le général Lefevre-Desnouettes, à la tête de quinze cents chevanx lanciers polonnals et des lanciers rouges de la garde, chargea, dans la plaine de Reighenhord, la ceralerie cionenie, el la cultotta. L'ennemi, croyrat qu'ils étalentsoula, fit spancer une ditaison de cavalerie, et plusieurs divisions à reugagèrent successifement. Le général Laiour-Baubourg, avec ase quatorre mille durenar et les cuiramières français et astoons, arriva à leura lecoturs, et plusieurs changes de caspalere cuerte lièpe. L'ennemi, but surpità de trover devant lui quient seiten mille bommes de cavalerie, quand il nous en croysil dépourrans, per reijes an déordre. Le la longer rouges de le garde se composert en grande partie des volontaires de Paris et des conirons. Le général Lefèrre-Demonstète et le géméral Colhèrer, l'eur colonel, et gont le plus grand d'ope

Dans celte affaire de cavalerie, le général Bruyères, général de cavalerie légère de la plus haute distinction , a eu la jambe emportée par un boulet.

• Le général Reynter se porta a voe le corya saxon sur les bandears in-déls de la Relderbache, le popravinit l'encennel juequ'un village de Holtercandr. L'aut sons prit à mes liene de Garrilla Quoique le journée qu'été es tricementel longes, poispes nous anous pour brontons à huit lienes de cléamp de bataille, et que le troupes enuesel épropré tant de fritignes, l'armée française narait considé à Gerrille; mais l'ennemn avait piece un copp d'arrière-garde sur la basteur en yants de cette ville, et il navait fails une d'enni-henre de jour de plus pour la bourerre par la gande. L'empereur ortonous docu qu'op prit piotition.

• Dans les batalille des 20 et 23, le géoreia wurdenbergeois Franquemont et général. Lorecte ont été blessé. Notre parte dans cas journées pout évalure à onne on donne mille bommes toés co blessés. Le soir de le journée du 22, à sept beuves, le grand marchait dux de Frioul, étant sur une petite denience de ausser aret à lone de l'érête et le déceptair kirgeure, jouisle trois piet de la rest ausser doignée du l'eu, on, des derniers boulets de l'rouemir sus depts le doug des Trévies, ournée le barvaire soir grand-marchait, et pêts rodés mont le général Kirgeure. Le dux de Frioul se senis aussités drappé à most, il expire douis beuves aprile par de l'expire douis beuves aprile par l'expire douis beuves aprile par de l'expire douis beuves aprile par l'expire douis beuve aprile par l'expire douis beuve aprile par l'expire douis beuve aprile par l'expire douis beuves aprile par l'expire douis au l'expire douis beuve aprile par l'expire douis de l'expire douis de l'expire douis de l'expire douis de l'expire douis

Die que la podes fureur places et que l'armée ent pels ses bivones ; l'ecupereur alla voir le duc de Friol. Lle fronça a reçu colas a cononsissance, et montraut le plus grand sung-froid. Le due serva la mais de l'empereur, qu'il porta au res l'erres. T'outes met vis, l'ai dit-lle, que dé consucrés à note service, et je ne la regrette que pour l'aillité dont elle pourait vous être esquer et - Duroès, à lui di l'empereur, il et une antré le l'écta li que rous irez m'aillendre, et que nons sous retrouverons un jour l- Oui, fire, mis et sers disse treines au, quant d'ous avens circionphé de vos quencies, et plus louise le se sérances de notre patris,..., Fai récu es honnée houme; je ne une reproche trois, de laise une fille, V. M. jui serviné a père.

L'emperior servant de la male devide le gradé-maréchal, yvida no quert d'entre ni (vide papyes que la main ganche dans le plus profons distono. Le grand-maréchal rompit le premier ce sience. a Al sire, alles-rous-en i ce apecticle rous piene i a l'empereur, a'appayant que i che Dalmaiss si ma ir grand-écure; quitat le dince de Fricol sans pouvole jud dire autre chose que ce mote : « Adicu done, mou amil 1 5. M. rentra dans as tenfe, el ne recut personne pendent toute la noil;

. e Le 25, à peuf heures du matia, le général Reynter entra dans Gærlitz. Des peuts forent jetés sur la Neiss, et l'armée se porta su-delà de cette rivière.

• Le 25, au soir, le due de Bellone était sur Botsemberg ; le comte Laurision avait son quartier-général à Hochtirch, le comte Requier en ayant de Trotseuderf sur le chemin de Lauban, et le comte Bertrand en arrière du même willage ; le due de Tarente était aur Schemberg; l'empereur était à Gorife.

- » Un parlementaire, envoyé par l'ennemi, portait plusieurs lettres, où l'on croit qu'il est question de négocier un armistice.
- L'ampée emmente r'est retirée, par Bapalau et Luphon, es Siléité. Poute le Sace est délirée de se enemeis, et dès demain 24, l'armée fronçaise sera en Siléite. L'ennemi a brûté beancoup-de bispayer, fait router beancoup de parci, désemble dans les villages une grante de debisée. Ceux qu'il a par emmens une des charcelles néthieur plus passants; les hisbitants en portent la nombre à dischui faite. Il en est rette flora de di mille en notre pouroir.
- » La ville de Gœrlitz, qui compte huit à dix mille habitant, a reçu les Fran çais comme des libérateurs.
- La ville de Dresde et le ministère saxon ont mis la plus grande activité à approvisionner l'armée, qui jamais n'a été dans une plus grande abondance.
- » Quoiqu'une grande quantité de munitions ait été consommée, les ateliers de Torgan et de Dresde, et les convois qui arrivent, per les solns du général Sorbier, tiennent notre artillerie bien approvisionnée.
- » On a des nouvelles de Glogau, Custrin et Stettin. Toutes ces places étaises dans no bon état.
- Ce récit de la bataille de Wurtchen ne peut être considéré que comme me esquisse. L'état-major-général retweillers les rapports qui feroat counsière les officiers, soldsts et les corps qui se sont distingués.
  - Dans le petit combat du 22, à Reichenbach, nous avons acquis la certitude que notre jeune cavalerie est, à nombre égal, aspérieure à celle de l'ennemi.
- » Nons n'avons pu prendre de drapeanz; l'ennemi les retire toujours du champ de hataille, Nous n'avons pris que dis-neuf canons, l'ennemi ayant fait santer ses parcs et ses caissons. D'allleurs l'empereur tient sa cavalerie en réserre; et, jusqu'à co qu'elle soit assez nombrease, il veut la ménager, »

L'empereur fut dans l'enthousiasme du gain de cêtte hataille, quoiqu'elle cât été une horrible boucherie. Le nombre des hommes tués et blessés, de part et d'autre, est évalué à peu prêt à soixante mille hommes. On a pu faire ici la même renarquie qu'à la bataille de Lutzen. Le défaut de cavalerie nous avait empéché de faire des prisonaiers, d'achever les régimens rompus, en un mot de produire une déroute; en sorte que noure perte était presque égale à celle de l'ennemí. Nápoléon n'en avait pas moins été ravi d'admiration en voyant la résistance et l'acharmement au feu des conacrits, et des cohortes de la garde nationale; aussi renditell le décret suivant:

- DECRET. e En notre camp impérial de Klein-Baschwitz, sur le champ de bataille de Wortchen, le 22 mai, à quatre heures du matin, 1813.
  - » Napoliton, etc. Nous avens décrété et décrétons ce qui suit :
  - y Un monument sera élevé sur le Mont-Cenis. Sur la face de

ce monument qui regardera le côté de Paris seront inscrits les noms de tous nos cantons des départemensen decà des Alpes; sur la face qui regardera Milan seront inscrits les noms de tous nos cantons des départemens au-delà des Alpes et de notre royaume d'Italie. A l'endroit le plus apparent du monument sera gravée l'inscription suivante:

« L'empereur Napoléon , sur le champ de bataille de Wurtchen, a ordomné l'érection de ce monument, comme un témoignage de sa reconnaissance envers ses peuples de France et à l'luche, et pour transmettre à la postérité la plus reculée le souvenir de cette époque clèbre où, en trois mois, douse cent mille hommes ont couru aux armes pour ausurer l'intégrité du territoire de l'empiré et de ses alliés. — » Signé Navoukos. »

Ce décret fut assez mal accueili par l'opinion publique; on le trouva plein d'exagération; le temps de l'enthousissme était passé. Le seniment français se seniti blessé de voir la França l'objet d'une récompense destinée à transmettre à la posterité sout dévouement pour un homme. On seniti qu'on était ravalé au niveau d'un serviteur vulgaire; on vit que c'était chose ridicule, et l'on repoussa le signe de reconnaissance. On s'irrita eu outre d'y trouver un mensonge; il n'était pas vrai que douze cent mille hommes eussent couru aux armes; ils avaient été appelés et en an nombre moindre de moitié. Napoléon avait l'habitude d'exagérer ses forces, comme de diminuer celles qu'on lui opposait, autant pour rassurer les siens, que pour effrayer ses adversaires. Mais cette teatique était connue; elle ne trompait plus que peu de personnes.

Cependant le résultat de la bataille de Bautzen et de Wurtchen détermina les coalisés à accepter l'armistice, qu'ils avaient réfusé. Le 5 juin les parties belligérantes signèrent une convention portant armistice jusqu'au 22 juillet.

Cet armistice fut considéré par tout le monde comme une faute. L'empereur lui-même, en quittant son quartier-général pour retourner à bresde, disait que «si les alliés ne voulaient pas de honne foi lu paix, cet armistice pouvait nous devenir bien fatal: » En



effet, il donnait le tenpa à l'emenni de réorganiser ses armées; il lui permettait de s'arrêter dans le mouvement général de retraite dans lequel il était entraîné et qui avait deja jeté dans ses troupes un désordre let que quelques échecs eussent anfii pour le rendre irréparable. En même temps, il laissait à l'Autriche le boisir de concentrer ses forces en Boheme, « J'eus tort, disait » Napoléon à Sainte-Helène, de signer cette convention; car si » J'eusse continué amarcher en avant comme je le pouvais, mo beau-père n'eût pas pris parti contre moi. Deau-père n'eût pas pris parti contre moi.

La diplomatie mit à profit ce temps de repos. Toutes les demarches de celle de Napoléon eurent pour but d'amener la fin de la guerre. Ce fut avec le cabinet autrichien qu'eut lieu la correspondance la plus active. Celui-ci offrit sa médiation. Metternich vint lni-même à Dresde ouvrir des conférences. Il fut reconnu que la qualité d'allié n'était pas compatible avec celle de médiateur. En conséquence; on insinua que pour rendre la médiation de l'Autriche possible, il fallait renoncer à son alliance, Napoleon consentit à ce que l'on lui proposait : il autorisa son ministre à renoncer à cette alliance. Mais, en cette circonstance, il fut trompé. Par cette intrigue Metternich l'amena à quitter volontairement une alliance que son maltre reculait à rompre. moins par scrupule de famille que par respect humain, et par crainte de l'opinion publique. Napoléon avait ainsi l'apparence d'avoir voulu une rupture qu'il n'avait acceptée que dans l'espérance d'une médiation nécessaire pour obtenir la paix; il avait d'ailleurs promis de rendre à l'Autriche, en échange de sa neutralité et de sa médiation, les provinces illyriennes, en ajoutant que ce n'était pas là son dernier mot. Cependant, avant de quitter Dresde, Metternich trouva encore le moyen de gagner du temps; il signa, le 50 juin avec le ministre de l'empereur, une convention secrète par laquelle la médiation était offerte et acceptée. Les plénipotentiaires russes, prussions et français devaient se réunir, le 3 juillet, à Prague. Napoleon, enfin, s'engageait à ne pas dénoncer l'armistice avant le 10 nout. L'Autriche se réservait de faire agréer le même engagement aux puissances coalisées.

Pendant que Napoléon faisait ces démarches pacifiques, la diplomatie des coalisés était toute à la guerre. Le 15 juin, la Russie, la Prusse et l'Angleterre signaient à Reichenbach nu nouveau traité d'alliance par lequel la Prusse et la Russie s'engegaeient à poursuivre la guerre avec la plus grande ésergie, et l'Angleterre promettait un subside de 45 millions de francs par mois. L'Autriche n'ignora rien de ces arrangemens : un de ses ministres, Stadion, était à Reichenbach.

On voit que les coalisés n'étaient guère disposés à faire la paix. La situation des armées en Espagne devait encore les encourager à persister. Nous en avions retiré beaucoup de troupes en sorte qu'il n'était resté à Soult que trente-cinq mille hommes ; le reste de l'armée qui couvrait Tolède, Madrid, la Castille et le royaume de Léon, ne comptait pas quarante-cinq mille hommes en y comprenant la garde du roi Joseph et quelques bataillons espagnols. Aussi à l'instant où Wellington reprit l'offensive à la tête de près de cent cinquante mille hommes anglais, portugais et espagnols, il fallut reculer; on s'arrêta à Vittoria. L'ennemi nons attaqua le 21 juin : la supérjorité du nombre était de son côté : il nous opposait trois soldats contre un; et ce n'était point avec des bandes indisciplinées qu'il manœuvrait contre nous, mais avec des régimens anglais et portugais. La position en outre était mauvaisé: Clausel qui devait se trouver en ligne ne s'y trouva pas; il arriva lorsque tout était fini. Nous fûmes battus et obligés de nous retirer précipitamment sur les Pyrénées, abandonnant toute notre artillerie et tous nos bagages. Napoléon ne pouvait envoyer des renforts de ce côté; il ne put que perfectionner le commandement; Joseph y renonça sans peine, et Soult prit sa place en qualité de lieutenant-général des armées françaises en Espagne; Suchet lai-même était mis sous ses ordres. Le sénat ordonna, le 24 août, une levée de trente mille hommes dans les départemens du Midi pour remplir les cadres affaiblis de ces armées. - Mais ce n'étaient pas là les seuls encouragemens que recevaient les coalisés; la France n'était pas seulement attaquée en tête et en queue; elle commençait à présenter quelques signes

de trouble à l'intérieur : le parti royaliste se remunit; il répandait des proclamations en Vendée; il enrégimentait des bommes; Louis de la Rochejacquelin était à la tête de ces mouvemens. Protégé par ses lisisons avec M. de Barante préfet de la Loire-Inférieure, il parcourait librement les départemens de l'ancieme Vendée et le pays de la chouannerie. La police découvrit une conspiration parmi les gardes d'houneur qui s'organissient à Tours. Elle arrêta quelques uns d'eux, sans toutefois rien ébruiter. Sans doute, il avait existé un temps où la France, quoique tourmentée par la guerre civile, avait heureusement résid une coalition redoutable. Mais, alors elle n'était obligée que de se garder elle-même, elle ciait pleine d'enthousiasme et d'hommes; anjourd'hui son song était épuise et son dévouement détruir.

Aussi ne doit-on pas être étonné de la persistance des coalisés et du parti que prit l'Autriche. D'abord on ajourna le congrès jusqu'au 12 juillet : ensuite on fit des difficultés pour la prolongation de l'armistice, on n'y accéda que le 15. Enfin, les plénipotentiaires alliés se rendirent à Prague; c'étaient M. de Humboldt pour la Prusse, et. d'Anstett pour la Russie; l'empereur nomma Caulaincourt et Narbonne. Metternich ouvrit les négociations par une note du 29 juillet, où il proposait d'adopter la marche suivie au congrès de Teschen, où chaque puissance belligérante prenaît pour intermédiaire la puissance médiatrice, et lui remettait par écrit ce qu'elle voulait communiquer ou répondre à la partie adverse. C'était rendre l'Autriche maîtresse du congrès en sa qualité de médiatrice. Les Prussiens et les Russes acceptèrent cette proposition; les Français hésitèrent. ils en référèrent à l'empereur. Celui-ci n'était plus à Dresde ; il en était parti le 16; il avait profité de l'armistice pour se rendre à Mayence, où il avait été se concerter avec ses ministres et obtenir, dit-on, de l'impératrice qu'elle écrivit d'une manière pressante à son père. Lui-même, en enveyant sa réponse sur la note du 29 juillet, ordennait à Caulaincourt d'avoir une entrevue secrète avec Metternich, de lui annoncer que Napoleon avait

intérêt à ne pas différer la reprise des hostilités même quand il devrait avoir l'Autriche contre lui, de demander au ministre de quelle manière l'Autriche entendait que la paix pût se faire. Metternich, à cette ouverture, répondit qu'il allait consulter son maître; le 7 août, il donna l'ultimatum suivant : 1º La dissolution du duché de Varsovie, qui serait partagé entre la Russie. l'Autriche et la Prusse; Dantzik à la Prusse; 2º l'indépendance des villes de Hambourg et Lubeck; 50 la dissolution de la confédération du Rhin; 4º la cession à l'Autriche de l'Illyrie; 5º l'indépendance de la Hollande; 6º et Ferdinand VII pour roi en Espagne. L'empereur répondit, le 9 août, en concédant une partie de ces demandes et en en refusant une autre. Le 10 août expira pendant que cette réponse était en route; à minuit, les plénipotentiaires déclarèrent à Metternich que leurs pleins pouvoirs avaient cessé, Néanmoins Caulaincourt communiqua la décision de Napoléon; on la trouva insuffisante. Enfin Napoléon se détermina à autoriser Caulaincourt à accepter l'ultimatum de l'Autriche avec cette seule condition que la Hollande et les villes anséatiques seraient gardées par la France en dépôt jusqu'à la paix avec l'Angleterre, pour en faire un objet de négociation. A cette dernière et définitive communication, Metternich declara que ces concessions eussent pu faire la paix le 10; mais qu'il était maintenant trop tard, et qu'il fallait en référer à l'empereur Alexandre et au roi de Prusse. Or, alors, le congrès était rompu; il fallait négocier un nouvel armistice, un nouveau congrès, pendant qu'on courait les chances de la guerre. L'Autriche elle-même venait de publier sa déclaration de guerre, la cessation de l'armistice avait été dénoncée pour le 16.

Les coalisés avaient mis le temps à profit. Le 9 août, ils avaient veu une nouvelle réuniour militaire et diplomatique à Trachémberg. L'Autriché y avait deux représentas. Là on fixa les contingens de chaque poissence; on arrêta un plan de campa-que. On établit pour principe genéral que les armées alliées; qui opéreraient secondairement, reculteraient toujours lorsque Nasolóon se présenterait dovant elles, et rep-endraient loffensive

aussitôt qu'elles n'auraient plus affaire qu'à ses lieutenans. L'Autriche, par un traité secret, s'obligea à fournir à la coalition deux cent mille hommes; l'Angleterre lui promit un subside de 12,500,000 francs par mois. Les forces alliées qui allaient entrer en campagne et agir contre Napoléon ne montaient pas, selon Thibaudeau, à moins de six cent ainq mille hommes : c'était la contre-partie de l'expédition de Russie. Schwarzemberg commandait les Autrichiens de Bohême auxquels devaient se rallier les Russes de Wittgenstein, ensemble, cent quatre-vingt à deux cent mille hommes; Blücher commandait en Silésie une armée de Russo-Prussiens qui formalent, en y joignant une armée russe cantonnée sur la Vistule, au moins cent quatre-vingt mille hommes; Bernadotte convrait Berlin avec plus de cent mille hommes suédois, prussiens, russes, etc. Enfin Walmoden, à la tête de trente mille hommes, devait contenir Davoust, qui tenait Hambourg avec un nombre pareil de troupes, Ce n'était pas encore là toutes les forces qui se préparaient à fondre sur la France et ses alliés. Une armée autrichienne se portait sur l'Inn pour opérer contre la Bavière; une autre forte de soixante mille hommes se preparait à envahir l'Illyrie et l'Italie.

Moreau était au camp des alliés. Il ne fut pas, dit-on, étranger au plan de campagne très-habile et très-singé arréé par la coalition. Il représentait fà la cour d'Hartwel ou de Louis XVIII. Il s'était d'abord rendu auprès de son aucien camarade Bernadotte. Celui-ci entra, dit-on, dans l'intrigue des Bourlons qui se proposaient d'opposer Moreau à Bonaparte. Quoi qu'il en soit, Moreau se rendit au quartier-général d'Alexandre; il fut convenu que lorsqu'on aurait atteint le Rhin, il adresserait une proclamation aux Français, et userait de l'influence de son nom pour les détacher de la çause de Napoléon. On voit que l'ennemi s'était lien préparé et avait en quelque sorte tout prévu.

Qu'avait fait Napokon pendant ce temps? Il avait disposé avec le plus grand soin ses moyens de résistance. Il avait adopté la ligne de l'Elbe depuis Dresde jusqu'à Hambourg. Trois points importans de cette ligne, entre Dresde et Hambourg, étalent appuyés par des places fortes de premier ordre, Torgau, Wittenberg et Magdebourg. Il s'agissait de fordirer les deux points extrémes. C'est ce que l'on fit. Davoust, qui avait été chargé de reprendre Hambourg, avait aussi reçu l'ordre de traiter éctée ville en protince haurgée; il adouch la sévérité des ordres qu'il avait reçus; néamnoins en else exécutant qu'en partier il y trouva les moyèns pour faire de Hambourg une place respectable et d'assez bonne défense. L'empereur serveilla lui-même les fortifications de Dresde, qui furent presque achevées pendant la durée de l'armistice. Il se proposait d'en faire le pivorpicipal de ses manœuvres coûtre les armées qu'il descendraient de Bohéme. La ligne de l'Elbe devait être pour son ármée comme un grand camp retranché, derrière lequel ses communications seraient dasurées, et il pour alt faire marcher es troupes en aécurité pour les masser rápidement sur les pôtats menacés.

Cette ligne d'opération n'était point à l'abri de la critique. En éffet, on objecta que l'equemi jourrait la prendre à revers par la Bohéme; en conséquence on proposait de se rétirer sur le Rhin. C'était en elfet ce qu'est du faire Napoléon, puisque dans son ultimatum il avait resonée au protectorat de la confédération du Rhin. Mais il n'en eu pas le courage; il aima mieux tenter la fortune et tout hasardér que de renoncer à ses apparances victorieuses. Au reste ce que l'on avait prévu arriva sa ligue de l'Elbe fut tournée par la Bohéme.

Malgré tous ses efforts, il n'avait pu réunir sur la ligne de l'Elbe plus de trois cent trente mille combattans, selon les évaluations les plus exagérées. Il n'avait pas sefait à cavalerie; il n'avait encore que quarante mille hommes à opposer à cent mille. De ces trois cent trente mille soldats, trente mille étalent avec Davoust à Hambourg; soixante-dix mille avec Oudjaot sur la route de Berlin; deux cent trente mille, formant la grande armée sous les ordres de l'empereur, étalent échelonnés de Liégnitz à Dresde.

Avant d'entreprendre l'esqui se des opérations militaires, il nous reste à mentionner quelques anecdotés qui ne sont pas sans

importance historique, et qui se passèrent pendant la durée de l'armistice.

On vii sabitement apparaltre à Dresde un personnage depuis quélque temps onblé: e 'était Fouché, que l'empereur, instruit de certaines démarches fort, singulières de sa part, avait fait appeler auprès de lui. Cet ex-ministre de la police, doutant de la fortune de son maltre, avait voulu sauver la sième. Il avait rangé un projet dans lequel, supposant l'abdication de l'empereur, la régence de la France était remise à l'impératrice Marie-Lonise, aidée d'un consoil composé de Taileyrand, Macdonald, Montmorency. Narbonne et lui. La France ett été réduite à es frontières du Rhin et des Alpes; on est satisfait les maréchaux en leur donnant des gouvernemens militaires. Fouché ne s'était pas contenté de faire ce projet, il s'en était ouvert au cabinet sutricibien qui , sans doute, le révéla à Napoéon.

Le 16 août, au moment où les boatitiés allaient commencer, on éprouva une autre, surprise. On vit repairaitre Murat. Ce prince avait long-temps hésité sur le parti qu'il prendrait comme roi de Naples. Il avait en des pourparlers avec l'Autriche. Emfin, les victoires de Lutzen et de Bautzen, et l'espérance de nouveaux succès, l'avaient déterminé à rentrer sous le drapeau français. En même temps qu'on acquérait ce général, on en perdait un autre: le général Jomini, chef d'état-major de l'aemée de Ney, passa à l'ennemi. Cette défection était grave; car on pouvait croire qu'elle livrait aux Russes, le plan de campagne adopté par Napoléon, Jomini était d'origine suisse. Son affaire fut portée devant uc conseil de gurrer. Il flut condemné à mort.

Les hostilités ne devaient commencer que le 16 août; cependant, 10s le 12, Blicher se jeta sur le territoire neutralisé et Sacken s'empara de Breslau. Les Français, surpris, se repliérent en toute hâte; mais ils reprirent bientet l'offensive et chassèrent, l'ennemi des postes dont il s'était emparé. L'empereur laissa Mâcdonafd avec quatre-vingt-six mille hommes pour contentre Büscher et Sacken, et lui-mênte, avec soixante mille hommes, réporté la route de Dresde, dans l'intention de marcher sur

Prague par Zittau. En même temps il avait ordonne à Oudinot de marcher sur Berlin, contre Bernadotte. Mais on avait comptié que céluic in avait que cinquante mille hommes; il en avait cent mille, dont vingt mille de cavalerie. Les soixante mille Français d'Oudinot ne furent pas en état de culbutter une pareille masse. Ils la rencontrèrent à Gross-Beeren, le 25 août, à quedques lieuse de Berlin, étant en marche, écst-à-dire sans pouvoir se mettre, en même temps tous en ligne. Après une hataille acharnée qui dura toute la journée, et où nous edunes les premièrs avantages, Oudinot fut obligé des eretirer; il buttit en retraite sur Wittenberg. Ce fut une faute; il ett dât, au contraire, se jêter sur sa droite du côté de la Silésie, où il se fût mis en communication avec l'empereur et avec Macdonald qui s'y trouvalent. En même temps, Schwatzemberg, sortait de la Bohême, et s'avançait avec deux cent mille hommes sair Dresde.

L'empereur avec ses soixante mille hommes était en pleine marchesur Prague; il avait de sa personne dépasse Zittau et nos coureurs avaient poussé jusqu'à seize fieues de la capitale de la Bohème, lorsqu'il apprit l'échec d'Oudinot, et la marche de Schwarzemberg; on lui annonça de plus que celui-ci avait forcé les Français de se replier dans le camp retranché de Dresde, où lis n'espéraient pas tenir plus de vingt-quatre heures a ils étaient vigoureusement attaqués. Or, il fallait encore trois jours pour atleindre les derrières de l'ennemi en prenant la route de la Bohème; il renonça donc à son premier plas. Par une contrementé il parcourt en sens inverse la route qu'il vensit de de prendre, et se hâta d'accourir à Dresde où il arriva à temps. Son armée avait fait quarante lieues en quatre jours. Laissons maintenant parler l'empereur lui-même. Voici le bulletin de la bataille de Dresde.

## A S. M. l'impératrice-reine et régente.

Le 28 augt 184:

Lo 25, à buit heures du matin, l'empereur entra dans Dreade. La grande armée ruse, prussenne et autrichienne; commandée par les souverpins, égait ou méseure ette convenuent tanne le codifine en derplompace. Directe à la blie. lance d'une petite lieue pur la rive gauche. Le maréchai Saint-Cyr, avec le quatorzième corps et la garnison de Dresde, occupait le esme retranché, et bordalt de tirailleurs les palanques qui environnaient les faubourgs. Tout était culme à midi; mais, pour i'œil exèrcé, ce caime était le précurseur de l'orage; nue attaque paraissait imminente. "

. A quatre heures après midi , au signal de trois coups de canon, six colonnes ennemie, précé 'ées chacune de einquante bouches à feu, se formèrent, et peu de momens après descendirent dans la plaine; eli s se dirigèrent sur les redouter. En mains d'un quart-d'heure la can una de deven terrible. Le fen d'une redoute étaut éteint , i-s assiégeaus l'avaient tournée et faisaient des efforts au pied de la palanque des faubourgs, où un bon nombre trouvèrent la mort.

. Il était près de cinq heures; une partie des réserves du qualorzième corps était engagée. Quelques obus tombaient dans la ville ; le momen paralssait pressant. L'empereur ordoons au roi de Napies de se porter avec le corps de cavalerie du général Lateur-Maubourg sur le fisne droit de l'ennemi, et au duc de Trévise de se porter sur le flanc gauche. Les quatre divisions de le jenne garde, commandées par les généraux Dumontier, Barrois, Dr couz et Roquet débouchèrent alors, deux par la porte de Pirna, et deux par la por e de Parpen. Le proce de la Moskowa déboucha à la tête de la division Ba rois. Les divisions cullinièrent tout devant elle : le fen s'éloigne sur-le-champ du centre à la circonférence, et bientôt fat rej-té sur les collines. Le champ de l'atai le resta entevert de mor s, de caunus et de débris. Le général Dumoutier est blessé, ainsi que les généraux Boyelden , Tipdai et Combelles. L'officier d'ordonnauce Béranger est blessé à mort ; c'était un joune h mme d'esnérance. Le général Gros, de la garde, s'est jete le premier dans le fossé d'une redoute où les sapeurs eunemis travaillaient déjà à couper des palissades : il est blessé d'un coup de balonnette.

. La unit devint obscure et le feu cesea , l'eunemi ayant échoné dans son attaque et laissé plus de deux mille prisonniers sur le champ de bataille, convert de blessés et de morts.

Le 27, le temps était affreux , la pluie tumbait par torreus. Le soldat avait passé la nuit dans la bone et dans l'esn. A neuf heures du matin. l'on elt distinetement l'enuemi prolonger sa gauche et couvrir les collines qui étalent séparées de son centre par le vallou de Plaueu.

s Le roi de Naples partit avec le corps du duc de Bellune et les divisions de cuirassiers, et déboucha sur la route de Freyberg pour attaquer cette gauche. Il le fit avec le pius grand succès. Les six divisions qui composaient cette site forent oulbutées et éparpillées. La moltié, avec les drapeaux et les canons, est falte prisonnière et dans le nombre se trouvent p'usieurs généraux,

» Au centre, une vive ca onande soutenait l'attention de l'ennemi, et des colonues se muntraient prêtes à l'attaquer sur la gauche.

» Le due de Trévise, avec le général Nansouty, manœuvrait dans la plaine, la gauche à la rivière et la droite aux coffines.

"Le maréchal Saint-Cyr liait notre gauche au centre, qui était formé par le corps du duc de Raguse. .» Sur les deux heures après m'di l'ennemi se décida à la retraile; il avait

perdn sa grande communication de Bohême par sa ganche et par sa droite. » Les résultats de cette journée sont vingt-cinq à treute mille prisonniers.

quarante dr peaux et soixante pièces de capon. a On peut compter que l'eunemi a soixante milie hommes de moins. Notre

perte se monte, en blessés , tués ou pris, à quatre mille hommes. T. XXXIX.

- » La cavalerie s'est couverte de gloire. L'état-major de la cavalerie fera conpai re les d'units et ceux qui se sont dis ingués.
- La jeune garde a mérité les éloges de toute l'armée. La viellie garde a eu denx bataillous engagés; sessuires bataillous étaient dans la ville, disposibles en réserve. Les deux bataillous qui ont donné ont tout cultuté à l'arme blanche,
  - . La ville de Drestie a elé épouvantée et a courn de grands dangera.
- » La conduite des babitens a été ce qu'on devait attendre d'un peuple allié. Le roi de Saxe et sa famille sont restés à Dresde, et out donné l'exemple de la confiance.

### A S. M. l'impératrice-reine et régente.

### . Le 3 septembre 1813.

- Le 21 août, l'ermée rause, pransience et suiréntience, commindée pur l'empercur Alexandre et le roi de Pruse, étile cortex et Suc, et résult poutée le 22 aux Dreade, forte de cost quatre-ringst à deux ceut mille bonimes, avant de la rice droite de l'Elle, muis cenore, de se porter sur le Ribis, et de nouvel je guerre cestre Ribis et l'Elle, se insi pour se le tempe, elle a un set ceptrances confondiess, feraise mille précomiers, és utilis bissais touthée en outre pouvoir, ce qui fait querneme mille; s'inpin mille tate ou bisses, en attait de milades par l'effet de la fuigne et du défeut de vivre (elle a été câm à six jours sans main). L'out définible de parte de quatre-rings utils bonnes.
- Elle ne camelt pes miyard'hal cent mille pommes sous les armes; elle a perdut plas de cent pièces de céanon, des parcs regliers; qualtes cents chairestes de minisione d'artillerie, qu'iles fait saster ou qu'iles tentides ou sobre pouvoir ; plas de trois mille roltures de baggeis, qu'iles brillées ou que nons sous prise. On avait quesante d'arpous no decladarde. Paraille priomaires, ill's a quastre mille Russes. L'ardeux, de l'armés française et le courage de l'infinatarie fiscal l'intention.
- Le premier coup de canon tiré des batteries de la garde impériale dans la journée du 27 août a biessé mortellement le général Moreau, qui était revedu d'Amerique pour prendre service en Russie.

Pendant que l'empereur enirâit à Dresde et gagnait une bataille (26 et 27 août), Maedonald en perdait une à Katabach le 26 août. A peine Napoléon l'eut il laissé seul que Blücher, qui avait si rapidement évacué le terrain, se mit en disposition de preudre l'offensive contre le lieutenant de l'empereur, ainsi que le plan de campagne l'avait réglé. En même temps, Macdonald prenait la résolution de pouranivre l'ennemi jusqu'à l'Oder. Il se choqua donc bientot avec la masse des forces ennemies qui chairent supérieures du double aux siennes. Les dispositions militairen, en outre, ne furent pos bonnes; on s'attendait à poursuivre et l'on fut attaqué. Après une défense vivement disputée, il faillut reculer; il arriva de plus que les pluies avaient grossi toutes les rivères; en sorte que l'on n'eut qu'un seul point de retraite;

The INSTANCE

une division fut coupée, et , après avoir long-temps cherché à se faire jour , obligée de se rendre. Macdonald ne sauva que soixante mille hommes de cette bataille, qui eût été appelée une céhauffourée si elle n'eût pas été aussi sanglante et si elle ne nous eût pas coûté vingt-cinq mille hommes toés, blessés ou prisonniers.

Napoléon ignorait ce désastre, lorsqu'il ordonna de poursuivre rapidement l'armee battue à Dresde sur sa soute de retraite, qui était la Bohême. Il chargea Vandamnie de cette poursuite. Outre son corps d'armée, on mit sous ses ordres la division Corbineau. et quelques autres brigades, en tout trente mille hommes. L'enspereur devait marcher de sa personne derrière lui avec sa garde; mais une indisposition subite le força de revenir à Dresde. Cependant Vandamme marchait en avant, suivant un plan dont le résultat pouvait être de détruire l'armée ennemie s'il eût eu des forces suffisantes ou si l'empereur l'eût suivi. En effet , l'armée alliée, en se retirant, avait pris diverses routes qui, après avoir traverse des gorges de montagnes, aboutissaient à un point central, qui était Tœplitz. Si l'on parvenait à s'emparer de cette ville avant que l'ennemi s'y fût concentré, on le coupait, on isolait ses corps, on pouvait le battre en détail, on lui enlevait son matériel. Vandamme prit la route du centre, comme la plus courte : il pénétra par Petersvald, déboucha des montagnes sur Culm le 29; il y trouva les Russes qu'il ne put forcer à reculer; des renforts qu'ils recevaient incessamment leur permirent de résister à toutes ses attaques. Il sejourna à Culm le 30. Les Russes recevaient incessamment des renforts, et ils prirent eux-mêmes l'offensive. Vandammé était occupé à combattre et à défendre sa position. lorsqu'il vit paraître sur ses derrières une longue colonne hérissée de baionnettes. On crut d'abord que c'était l'armée impériale; mais on fut bientôt détrompé; c'était le corps prussien du général Kleist que le hasard et le désordre de sa retraite avaient conduit sur cette route. Il fallut faire face en tête et en queue. Le général Corbineau se jeta tête baissée avec sa division sur les Prussiens; il les traversa et sauva le corps qu'il commandait. D'autres régimens se jetèrent à droite et à gauche dans les montagnes et parvirrent à s'échapper. Yendamme et les généraux Haxo et Guyot furent obligés de se rendre avec quinze mille hommes et soixante piècrs de canon. L'ennemi ne fut pas généreux avec Vandamme. A Tœp-l.z et à Prague on le laissa exposé sur une chari ette aux injures du peuple et à celles des soldats,

Napoléon appri: coup sur coup les mallieurs de Macdonald et Vandamme, Il calcula cependant qu'il avait encore quinze ou seize jours devant lui avant que la grande armée où étaient les empereurs alliés se fut reformée. Il résolut de pousser une expédition sur Berlin; elle était nécessaire, car Bernadotte menaçait la gauche de la ligne de l'E be entre Wittemberg et Hambourg; il fallait le mettre hors d'état d'agir. Nev fut charge de cette expédition ; Napoléon lui-même devait le suivre avec le corps qu'il s'était réservé. Mais, comme l'armée s'ébranlait pour se porter sur Berlin, Bücher, poussant devant lui les débris de Masséna, était au moment d'atteindre Bautzen et de se lier avec l'armée de Bohême. L'empereur fut obligé d'y conrir ; il replia facilement l'armée de Silésie; elle recula devant lui autant qu'il voulut. Mais, pendunt ce temps, Berna lotte, instruit du mouvement de Ney, s'avançuit contre ce général. Les deux armées se rencontrèrent à Dennewitz le 3 septembre. Le maréchal français, après avoir rendu longtemps la victoire douteuse, fut accablé par le nombre. Les divisions saxonnes se conduisirent mal: enfin ses troupes se réfugièrent dans un désordre affreux sur le canon de Torgau.

L'empereur, instruit à temps de ce nouveau malheur, au lieu de se porter sur sa gauche; revint à Drèsde. Il tropas la ville en alarmes; les têtes des colonnes ennemies s'étaient montrées aux débouchés de la Bohême, à Pyrna. En conséquence, le 8 septembre, il marcha avec quarante mille hommes sur ce point. L'ennemi'ne tint pas, et recula, comme il avait déjà fait aitleurs plusieurs fois. Napoléon, fatigué de tant d'efforts vains, prit un moment le parti d'attendre l'attaque sur la ligne de l'Eible.

Bientôt les trois armées des coalisés communiquèrent entre elles. Elles résolurent de porter leurs efforts sur les deux ailes de

437

Napoléon. Blücher opéra sa jonction avec Bernadotte pour couper la ligne de l'Elbe entre Hambourg et Wurtemberg, pendant que l'armée de Bohême marcherait sur Leipsick, enfermant ainsi Napoleon dans Dresile. En effet, Berna lotte jeta des ponts audessus de Dessau et y fit passer des corps de partisans sur la Saale et le Weser, qui allèrent occuper Brême, Naumburg et Merseburg; un deiachement de Cosaques occupa Cassel, Bientôt Blitcher et Bernadotte suivirent leurs partisans. Ils avaient passé l'Elbe le 5 octobre. D'un autre côté, les troupes légères de Schwartzenberg battaient les environs de Leipsick.

Alors Napoléon, pénétrant le plan des alliés, réso'ut de recourir lui-même à une combinaison par laquelle il attaquerait séparément ave: l'ense able de ses forces chacune de ces deux grandes ailes qui s'avançaient pour l'envelopper. En conséquence il laissa dans Dresde deux corps pour garder la ville et arrêter les Ruises qui s'avançaient; il chargea, Murat avec les corps de Victor, Lauriston et Ponistowski, de disputer pied à pied la route de Leipsick, et lui-même se mit, le 7 octobre, à descendre le long de l'Elbe pour gagner Torgau, y rallier les troupes de Nev, et de là marcher coutre Blücher et Bernadotte. Mais dejà ceuxci avaient passé l'Elbe après avoir bloqué Wurtemberg. On s'avança contre eux ; mais ils cederent ; en cedant ils enveloppaient l'armée française; ils entrèrent le 11 à Halle. Chose singulière, notre armée avait alors l'Elbe à dos, tandis que l'ennemi avait à dos les provinces de la confédération du Rhin. En même temps, Schwartzenberg poussait Murat devant lui sur la route de Leipsick, Les routes de France allaient être fermées pour Napoléon.

Mais, cette circonstance ne l'effraya pas; il medita de manœuvrer sur les derrières de l'ennemi en s'appuyant sur les places qu'il possédait. Il passa les journées des 11, 12 et 15 à méditer et à discuter ce nouveau plan, effrayant d'audace, dans lequel il faisait entrer le projet de s'emparer de Berlin et de nettoyer la Si es e. Il hésitait encore, lorsqu'il apprit la defection de la Bavière, et que son roi avait, par un traité conclu le 8, joint l'armée qui devait le défendre aux Autrichieus, qui venaient l'attaquer. Il renonça à con hardi projet; il céda, dit-no, contre son seniment initime, aux observations de ses officiers généraux. Il prit le parti de retourner sur le Rhin. Mais il fallait traverser l'Allemagne soulevée et percer l'armée ennemie. On sut que l'armée de B-hême et celles de Blücher et de Bernadotte étaient à plus d'une journée de marche l'une de l'autre. En conséquence on conçut l'espoir de baitre la première avant la jonction des secondes. Ney fut laisée avec une force suffisante pour observer celles-ci; le reste de l'armée se porta rapidement sur Leipsic, et vint prendre position à une demi-lieue de cette ville du côté de la Bohème, se trouvant placée exactement au centre des deux grandes armées des coalisés. Nous laissons au bulletin à raconter la bataille qui reçut le nom de bataille de Leipsick ainsi que celle de Hanau.

### A S. M. l'imperatrice-reine et régente.

#### Le 16 octobre au soir.

- Le 15, le prince de Schwartzenberg, commandant l'armée ennemie, aumonçà à l'ordre du jour, que le lendemain 16 il y anrait une bataille générale et decisive.
- Effectivement le 16, à our bluves du matin, la grande armée aillée étoboné sur oux. Elle dopristi constamment pour s'élendre vez a droite, do, n'il d'abond trois grosses colonnes se porter, l'une le long de la résère de l'Elstrocentre le slitge de l'Orikt; la «conté courte le vilage de Wyadam, et l'estiment selme courte courte de l'une de Orikt; la vilage de Courte le vilage de Wyadam, et l'estiment selme courte courte de l'une de Wyadam, et l'estiment selme courte courte de l'autre de l'estiment de l'estiment
  - . L'empereur fit aussitôt ses dispositions.
- » A dix heures, la canonnade dals des plus fortes, el à ours heures les deux gruces distant engagées unx villages de Deillis, Wachan et Liberroukoritis. Ces villages farent attaqués six à sept fois; l'enoemi fad constamment repoussé et courvil les arennes de ses cadarres. Le comie Lauriston, arec le cloqui-irem corps, défendait village de gauche (Liberroukovit); je prince Péviniaon-ki, avec ses braves Polonsis, défendait le village de droite (Deilix), et la duc de Bellinos défendait Wachan.
- » A midi, la sixième attaque de l'ennemi avait été reponsée; nous étions maîtres des trois villages, et nous avions fait deux mille prisonniers.
- a A peu près su même moment, le duc de Tarente debouchait per Hoishausen, se portant sur une redonte de l'ennemi, que le général Charpentier enleva au pas de charge en a emparant de l'artillerie, et faisant quelques prisonniers.
  - » Le moment parut décisif.
  - » L'empereur ordonns au dus de Reggio de se porter sur Wachan avec deux divisions de la jeune garde. Il ordonna également au dus de Trévise de se porter

- sur Liberwelkowitz avec dans autres divisions de la jeune garde et de s'emparer d'un grand bois qui est sor la gauche du village. En même temps, il fit avancer sur le coutre une batterie de cent cinquante plèces de canon, que dirigen le géméral Dronot.
- . L'ensemble de ces dispositions ent la succès qu'on en attendait. L'artilleriz ennemie b'éloigea. L'ennemi se retira, et le champ de bataille nous resta en
- 3 Il était trois houres sprès midi. Tonies les treunes de l'ennemi avaient été engaices. Il cui recours à la reserve. Le comite de Me-feld, qui commandait is réserve autrichence, reires avec six divisions sur est les troupes not notes les attaques, et la garde impériale russe qui formait la réserve de l'armée russe, les releva au cordin.
- La cavalerio de la garde russe et les cuirassiers autrichiens se présipitèrent par leur ganche sur notre due, s'emparèrent de Dœllur, et vinrent caracoler autour des carrès du due de Bellune.
- » Le noi de Napies marcha arec les cuirassiers de Letous-Maubourg et chargea la cavalerie ennemie par la ganche de Wachbu danne le temps que le chargear les repositions et les dragous de la garde, commendés par le général Létori, chargeaient par la droile. La cavalerie enqueie fui défaite pêun regimens maites reavièment en champ de habille. Le général Létori di truis centre prisentiers reavièment en champ de habille. Le général Létori di truis centre prisentiers reaves et autrichiens. Le général Latour-Maubourg pril quélques écalaines d'hommes de la garde russe.
- » L'empereur fit sur-le-champ avancer la divi-ion Curial, de la garde, pour renforcer le prince Ponlatowki. Le général Curial se porta au village de Doilte, l'atlaqua à la baionneile, le prit sons coup férir; et fit douxe conts prisonniers, parmi lequels a est trouvé le général en chef Merfeld.
- » Les affaires ainsi retabiles à notre droite, l'eunemi se mit en retraite, et la champ de bataille ne nous fut pas disputé.
- » Les pirces de la réserve de la garde, que commandeit le général Bround, distent avec les itraliteurs; la cavalerie conomic intaitée charger. Les canomines rangément en carde leurs pieces, qu'ils avaient en la préses ions de charger à mitraille, et tirbreut avec tant d'agilité, qu'en un lastant l'ennemi fui repossé, avec entrefaites, le caracterie français e s'avança pour autenir ce habitries.
- Le géaéral Maison , commandaet nos division de elequième corps, offisere de la plus grande distinction, fut hiesaé. Le gépéral Latour-Mandourg, commandant la cavalerie, en la cuisse emportée d'un boulet. Note perte, dans cette journée, e dét de deux mille cinq cents bommes, tant tués que biesaés. Ce viet pas estagéres que de portre cette de l'encenés à viege bea gargére que de portre cette de l'encenés à viege-leq mille hommes.
- On ne sanati trop la re l'éoge de la conduite du comie Laurision et du prince Poilatouris i dans rette journee. Pour donner à ce de nier une presers de sa saistateun, l'empereur l'a nommé sur le champ de lataille maréchal de France, et a accordé on grand nombre de décorations aux régimens de son corps.
- Le général Bertrand diait en même temps attaçué au village de Lindrams per les généras (diaty, Thisbanne et Lichtamien. On déploya de part et d'autre une sinquantaine de pièces de canon. Le combat diva six henves, assu que l'ennemi plug garger un poure de ieraria. A cinq henrer da nois le général Bertrand décedà la vicioire en faisant une chargé arce sa réserre, et nout-soulement il rendit viant les projets de l'ennemi; qui vouisit s'emparce des pouts de Lindeans et des lephorags de Leipstek , mais encore il le contraignit à devauer on champ de bestallle.

Sur la drotte de la Partha, à une lieue de Lripsick, et à plea privà quatre lieuer du champ de basilie du se revouvait l'expereur, è due de Raque fut enque, Par une de coe circos-lapses fatiese, qui influe di avavent aur les stripices per la superiorite, la traite de la companie de code de Raque, n'a gendant rieu de percite à dia heures du matin, et endemant su contraire de proposate de code de la companie de code de la companie de code de la companie de la proposate presentation de la companie d

### A S. M. l'impératrice-reine et régente.

Le 24 octobre 1848.

La balaï de Vechau avail deconcerté tous les projits de l'aparent junis on armée résit tellement nombreus-, qu'il y avait ecores des ressources. Il rappole en tout- hâte, dans la ouit, les copp- qu'il avail issines sur as l'apoè d'operation et les divisions restérs sur la Saale; et il presat la marche de géoéral Bonigsen, qu'arrivait aver quarare mille hommes.

a Après le movement de retraite qui avait fait le fiu soir et readont la mait, l'enome locope une telles position a dura line ce arriver. Il faitte employer le purmée du 17 à le recovanitre et à bien déterminer le point d'augue. Cette journée était d'altiens nécessaire pour faive voelt le pares de réserve et remplacer les quatres i et mête coupe de canon qui avaitent set consomnés dans la battille. L'enneme et donc le temple et passe de resident partie de la consomiés dans la battille. L'enneme et donc le temple et passe bler set trait à de projeté chimérique, et de receveir les receives qu'il avait dissémbles lors n'ai se litrait à des projeté chimériques, et de receveir les receives qu'il stechails.

» Ajant cu avia de l'arrivec de ces renforis, el ayant reconen que la position de l'ennemi était irriv-forie, l'empercur récolut de l'attirer av nu autre terrain. Le 18, à deux henres du matin ; il se sapprocha de Leipsick de deux lieges, et pleça son armée, la droite à Consewitz, le rentre à Probubbide, la graphe à Situnterits, esse plequat de sa personne au monifie d'attire.

De son cole, le pricoe la Mo-kowa avait placé ses troupes via-à-in l'armée de Sl'ésie, sur la Partha; le sirième corpa à Schorfeld, et le troisème et le septième le long de la Partha à Neut-ch et à Teck la. Le duc de Padoue avec le général Dombrowski, gardiit la position et le fauboarg de Leipsiek, sur la route de Halle.

» A trois beares do matis, l'émpereur était su village de Lidoéasse. Il ordonnts au général Bertrand de se potre sur Lianse et Vériesenéles, de villelapitaise et de l'assurer des débouchés sur la Suile, et de la commanisation ance Erfort. Les troupes heèrre de l'ementi se disperabrets, et à mid la général Ber rand était matire de Véries néles et du pout sur la Sail-. Apaut auniasso é se communéation-4, l'empereur attendit de pint de freme l'emponé.

A u-uf heures, les coureurs aononcèrent qu'il marchait sur toute la ligne.
 A dix heures le camunade s'engagra.

 Le prince Ponint-waki et le général Lefoi défendaient le pont de Connewitz. Le roi de Naplés, avec le deuxième corps était à Probatheide, et le duc de Tarento à Hoizhausen. s Toris les efforts de l'euneum), pend un la journée, coutre Counemits et Probathelde, echosèreur. Le due de Tarrelle fuit délocide à Holtrament, l'empereur rédonns qu'il se pluçtia uriligne de Scitterit, La canonunde fut hérible. Le dée de Gastiglone, qui défendait un hois sur le centre, s'y soulist fonte la journée.

- » La vielle garde était rangée en réserve sur une élévation, formant quatre grosses colonne, dirigées sur les quatre principaux points d'attaque.
- Le duc de Reggió fut suvoyé pour sontenir le prince Pouistowski, et le duc de Trévise pour garder les debouchés de la ville de Lelpsick.
- » Le succès de la bataitle était dans le village de Robsthende. L'enneml l'attaqua quatre fois avec des forces considérables, quatre fois il fut repoussé avec une grande perte.
- A claq heures du soir, l'empereur fit avancer ses réserves d'artillerie, et reploys tout le feu de l'enceml, qui s'éloigne à une lieue du champ de bataille.
   Pendant ce temés. L'armés de Sitesia attaune le fanbourre de Halle. Ses at-
- y remain ce temps, i arrice tectiones, attactus to amounts de trains. Secarate, concerned temps, concerned temps, concerned temps, tello casaya, avec la plus grande partie de tes forces, de passer la Pariha à sociente de la Salatifactica. Trois fois elle parrint à se placer des fir si rie gauche, et trois fois le prince de la Moskowra la chassa et la cultuta à la batomette.
- a A trois heurer a prehe midit, in victoire flatti pour nous de re noté coutre l'armée de Siletés, comme du cidé de tells l'empreure, coutre la grande armée; mais en ce moment l'armée sanoque, inturerie, cavalerne et artifulerie, et le carlerie mutrendungrécie, passérent tout cullères à l'emme sanoque que le général Zu-chuu, qu'il l'exammadit en chef, s' einfour s' homines. C-tie i ristiana, non-seulement mit le vide daux non ligues; muis livra à l'enurmi le dévouche important condé à l'armée sanoue, qui poussa l'infante au poist de tourrer sur-le-champ ses quarante pièces devonou contre di division Durutte. Ult moment de dévourbe l'uniffication par la Parthe de morchs une Redelies, tout il rempara : il us se frouvait plus qu'à une demi-li ne de Leipick.
- L'espereur envys a garde à cheval, commandre par le gréeral Nomonty, arce vinet pièces d'artilleire, afin de prendre en flanc les troupes qui avancairen le long de la Parlia pour attamer Lelpsick. Il se porta lui-indene avec une division de la garde au village de Refallat. La prompitude de ces mouvemen refabilit l'ordre : le village du trepris, et l'enome repossos fort histo.
- Le champ de hataille resta eu entier eu notre pouvoir, et l'armée française resta victorieuse aux champs de Leipsick, comme elle l'avait été aux champs de Wathu. A la unit. le feu de nos canons avait, sur tous les points, reponssé à une line du champ de bataille le feu de l'ennemi.
- » Les généranx de division Vial et Rochambeau sont morts glorieusement. Notre perte dans cette journée peut séraluer à quatre mille tots on blessés; celle de l'ennemi doit avair été extrémente considérable. Il ne nous a fait ancun pris-muler, et nous lui avons pris cinq cetts hommes.
- A A it better du solr, Fempereur ordona tes dispositions pour la jourselé de l'enfendir, in suit à exp huers, les généeurs Sofrier el Detailor, commandant l'artillèrio de l'arpace et de la garde, ninreat à sou bit ouve lui réadre compté dre consommations de la jourée : on avait tité quatre-ving equisse mille coups de canol. Il dirette que les réserres éclaires (pousées, qu'il le retait paa-plas de exise mille coups de canon; que cels suffisité pe ne pour entretier le feu présidant deux beuves, et qu'envature ou servis sum suntitions pour les éréseauxes

ultérieurs : que l'armée, depuis ciaq jours, arait tiré plus de deux cent singt mille coups de canon, el qu'on ne pourrait se réapprovisionner qu'à Mandebourg ou à Erfurt.

- > Cet état de chores rendsit nécessaire un prompt mouvement sur un de nos grands dépôts; l'empereur se décida pour Erfort par la même raison qui l'avait décidé à reuir sur Leipsick, pour être à portée d'apprécier l'infinence de la défection de la Baylère.
- a L'empleyeur donna ses l-echamp les ordres poire que les Bargues, les pries, l'artillerie, passasceal les défilés de L'indenau ; il donna les métios ordre à li exteries et à différent orspr d'armée, et il viait dans les faubourqué de Leip-lik, à l'Bétid de Prusse, où il arriva à usuf heurer du soir. Cetta circumause obisger l'armée français à remoner un traits de deux intoires où sile savail, aves lust de pluire, bet n des troupes de beancoup supérieures en nombre et les armées de tout le consinent.
- » Meis o mouvement n'esti pas sua difficultée, De Leipstée, à Liedenau, 32 na néditée de ceu; licues, traverape per cliquo ais pous. Cup n-posse des neits est mille hommes et aviante pièces de canon dans la ville de Leipstée, qui des rempars, d'occuper celse ville coninne téet de défété, et d'incensière se vaste façabour ga, afiu d'empecher l'ennemi de 5 logger et de donner jou à noire avisitéer placées cur le y resporté.
- « Quaistine adissus quie fal la trabifica de l'armée axome, l'empreure na put nécimierà déturire piu de belles villa de l'Altrangue, de la livrerà fouerlar ganera de décordera inreparables d'une lelle défense, et cela sous les yeux dan qui, dui, depui bresde, a rait trouta accompagéné l'émpereur, at qui détuit à situament affigie de la conduite de sou armée. L'empereur ainsa miteas s'exposer à penérir quelques centaines de voiters que affactore e parti barbare.
- s A la polote du jour, loss les pares , les begages , toute l'ersilleria , la cavalerie , la garde et les deux tiers de l'armée avalent passé le déflié:
- » Le due de Tarente et le prince Poniatowski furent charges de garder les faubourgs, de les défendre assez de temps pour laisser tout débouché, et d'exécutér ens-mêmes le passige du défilé vers onze henres.
  - 5 Le magistrat de Leip-lek euvoya. à 6 heures du metin, une députation en prince de Schwartzenberg, pour lui demander de ne pas rendre la ville le théâtra d'un combat qui éctrelucrait sa ruine.
- » A uenf heeres, l'empereur monja à cherat, estra dans Lelpicite de llu roir. Di a laisté no prince maître de fisire e qu'il troudrait, et de ne pas quitte rece étais, en et-le tissand expose à cet speril de séculton qu'ou grait fomenté purmi les roistes. Un batallion axon a'unt été forqué di Dreste, est joint à la june grade. L'empereur le fit raque d'alopiec de ratie le paisis du roir, pour lui servir de garde, et pour le mottre à l'abri du premier morrement de l'ennemble.
- Une demi heure après, l'empereur se rendit à Lindenau, pour y attendre l'émension de Leipsiek, et voir les dermères troupes passer les ponts avant de se mettre en marche.
- a Copendani l'ennemi ne tarda pas à apperendre que la plus grande partie de l'armée avait éneue Leipnice, et qu'il n' prestat qu'une forte arrière-garde. Il attiqua n'ireneeu le dun de Tarcelle à le prince Possissats, il ritt plusseussis, il ritt plusseussis, il ritt plusseussis per l'autre d'échadest les faubourge, ootre arrière garde opera se retraite, mois les Sarons retiés 'anna la ville trerens ure non tropes de dessur les reminents, equi chique d'écodères un peui netrale et mit un peut de désordre.
  - emparts; se qui obligen a asserver un pen la religione des fongasses aons le grand « L'empereur avait ordonné au génie de pratiquer des fongasses aons le grand

pont qui est entre Lelpsick el Lindenan, afin de le faire auster au dernier momeul, de-retarder ainsi la marche de l'ennemi, et de Islaner le teneps aux hagages de filler. Le général Dujaulor variet barreje le colonel Montfort de seute operation. Ce colonel ; au lieu de rester sur les lieux pour la diriger et pour donner le signal, ordonna à un caporel et à quatres aspeurs de laire sentier pour donner le signal, ordonna è un caporel et de quatres aspeurs de laire sentier et e compresant mai sa mission, entendant les premiers coups de final tirés des remperts de la ville, mit le feu aux fougasse, et li santier le pout : une partide de l'armée diait enorse de l'autre colé, ayen un pare de quatre-ringts bonches à feu et de que que cestaines de rollures.

» La tête de ceté partie de l'armée, qui sirivait au pont, le ropant autler, certa qu'il deit au pouvoir de l'ennemi. In cri d'épouvante se prolonges de rang en rang : L'ennemi est par sou derritere, et les pouts soul couplet »- Ces malheureux so débandèrent et cherchèrent à se sauver. Le ducde Tarmée passa la rivière à la mage le combe Laurison moine heureux, se nors ; le prince Pènnistowait monté aux un chetral fougueux se large dans l'enne en u' a plus repartu. L'empereur a payor i ce désaute que lopqu'il a d'estit plus iemps d'y remédier ; muous remède même n'eut été possible. Le colonel Monifort et le capornil de sapeurs solut raduits à un considi ed georre.

3 On an peuit encore évaluer les pertes occasionnées par ce malhauceux defenement, mais ou les joines, par approximation, à donce mi le hommes et à pluseurs centaines de voltures. Les décordes qu'ills a porties dans l'armée, ont change la situation des chones : l'armée française victorienne, acrive à Enfort comme y arriverait une armée hatte. Il est impossible de peinden illes regrets que l'armée a donné an prince Ponisionski, an comie Laurision, s'à à lous les braves qui ont pèri pàr la suité de ce fannesé décempent.
3 On a à pas de, nouvelles du adéerai Réguler; on lapore d'il a été pris que

toé. On se figurera facilement la profonde douleur de l'empéreur , qui soit , par un obbit de ses prudentes dispositions, s'évapoqir les résultats de tant de fatigues et de trataux, » Le 19', l'empereur a conché à Markransised; le duc de Reggio était resié à

Lindenau.

Le 20, l'empereur a passé la Saale à Wrissenfeis.

» Le 21, l'armée a passé l'Unstrut à Fribourg ; le général Bertrand a pris position sur les hauteurs de Coesen.

» Le 21, l'emperenr a couché an village d'Ollendorf,

» Le 24, il est arrivé à Erfurt,

» L'ennemi, qui avait été consterné des batailles du 16 et du 18, a repris, par le désastre du 19, du conrage et l'ascendant de la victoire.

L'armée française, après de si brillans auccès, a perdu son attitude victorieuse.
 Nous avons trongé à Erfart, en vivres, munitions, habits, sontiers, tout ce

dont l'armée pourait avoir besoin.

L'état-major publiers les rapports des différens chefs d'armée, sur les of-

ficiers qui se sout distingués dans les grandes journées de Wachen et de Leipsick.

# A S. M. l'impératrice-reine et régente.

Le 31 ociobre 1813.

Les deux régimens de cuirassiers du roi de Saxe, faisant parlie du premier corps de cavalerie, étalent restés avec l'armée française. Lorsque l'empereur eut quillé Leipsick, il teur fit écrire par le doc de Vicence, et les reuvoya à Leipsick, pour servir de garde au roi.

» Lorqu'on fut certain de la défection de la Bavière, un bathillon bavarois était encure avec l'armée : S. M. a fait écrire au commandant da bataillon par le maior général.

» L'empereur est parti d'Erfort le 25.

»Notre armée a opée tranquillement son mouvement sur le Meie, Arrivé le 29 de Gelabainen, von perçuit un coppe ennemi de colo qu'à xin fille hommes, cavalerie, infant-ric et artillerie, qu'on sit par les prisoniers è re l'arant-grade de l'armée suitchienne et havrivelle. Celle varje-grade f. I possisse et, cell'grèe dé se retiren. On réabili promprement le pont que l'enon mi vait coupe. On apprit aussi par les prisoniers et en l'armée aut tichenne et havrardes, annoncée forte de soitante à soissais-ells mille brumnes, remant de B. aunnu, claif arrivée Hannu, et préfendant barrerie e bermin de j'umée trançvies.

Le 29 au soir, les tirailleurs de la aut-garde ennemie furent poussés au delà du village de Langenscholde; et à sept heures du soir, l'empereur et son quar-

tier-géneral étale t dans ce village au château d'Issenbourg.

» Le feedemalo 30, à neult beures du matita, l'emporeur mobita à cheral. Le duc de Tarente se porta en avant avec 5,000 dirallières sont les ordres du général Charpeolii r. La civalerie de général Sebaştini ji, id tivison de la garde, commancitée par le général Priant, et la cavalerie de la vieille garde suivirent]; lie reste de l'armée était de narirée d'une diarche.

/\* L'ennemi a ait place six patsillons au vilisge de Rachingen , afin de couper toutes les routes qui pouvaient conduire sur le Rhio. Qu iques coups de mitraille et une charge de cavalerie firent reculer précipitamment ces b tablions. 

Arrivét sur les lisières du bois, à deux lleues de Hanna, les tirallièurs no

tarderent pus ha chagaer. L'ennemi lut acuité dans le bois junguar potet de production de la vieille et de la nouvelle route. Ne pouvain ries oppe ser è li supriorité de notre lossacire, il lessay de tirre parti de 80 grand sombre; il ctessit le feu sur sa droite. Une brigade de deux mille intilierare de dentiume corpa, commandée par le géorari Dubrisho, ett entagée pour le contenir, et le g néral Schaution lis esceuter avec succès, dessa l'ectierat de bois, plasfeurs charges sor les trailleurs échesienis. Nos tôth, muit trailleurs continerat sincitante l'armée conomie, ce gagant intensiblement de temps, jusqu'à trois heur es de l'apreè-muil.

. L'arillerie élant arrivei, l'emperciré douons au général Carial de se porter an pas de charge aur l'ennemi avec d'art haislighin de chasseur de la vieille garde, et de le cultuter au-chis du débouche; au général Drouct, de débouches au relection de charge de la vieille garde, et de le culture rac-charge au général Nessoult, avec tout le corps du général Schastinoi et in cavalerie de la vieille garde, de charger yi-courreument l'empiral dans la plaine.

· Tontes ces dispositions forent exécutées exactement.

Le général Curial culbula plusieurs batallions ennemis. Au seul aspect de la vieitle garde, les Autriculeus et les Bavarois fujréni épouvantes.

Quinn prèce de canon, et nocessivement jusqu'à dopunne, forcut placées en batterie avec l'activit et et l'un réplué sang-hold ont distingent le géoriel Donon. Le général Nassout; se porta sur la donié et ces batteries èt fit chirger dit mitte hommes de cavalerie conemie par le général Levèque, mjor de la vitile garde, par la divition de curisseur s'aint-termina, et nocessivement par les grenadiers et les d'argons de la cavalerie de la garde. Touter ces charges cerent le puls beneven résultat. Le avalerie vanomes fint coibidet et shrée;

plusieurs carrés d'infanterie furent enfoncés : le régiment antrichien Jordis et es bulans du prince de Schwartzenberg ont été entièrement détruits. L'ennemi abandonna précip-tamment le chemin de Fransfort, qu'il barrait, et tout le terrain qu'occapait sa ganche. Il se mit en retratte, et bientôt acrès eu complète. déronte.

«Il était cinq beures. Les ennemis firent un effort sur teur droite pour dégager leur gauche et dunner te temps à celle-ci de se reployer. Le général Friant-envoya deux bata ltons de la vieille garde à une ferme altuée sur le vieux chemiu de Hanau. L'ennemi en fut promptement débusqué, et sa droite fut obt gée de plier et de se met re en retraite. Avant six beures du soir, il repassa en déroute la petite rivière de Klutzig.

· La victoire fut complète.

» L'ennemi , qui-prétendait barrer tout le pays, fut obligé d'évacuer le chemin de Francfort ef de Hanau.

· Nous avons fait six mille prisonniers et pris plusieurs drapeaux et plusieura pièces de canon. L'endemi a en six généraux tués ou blesses. Sa perte a été d'environ dix mille hommes tués, blessés ou prisonniers. La noire n'est que de quatre à c'nq cents hommes tués ou blessés. Nous n'avons en d'engagés que cinq mille tiraitleurs, quatge bataillons de la vieille garde, et à pen près quatrevingts escad-ons de cavalerie, et cent vingt pieces de cauon.

» A ta pointe du jour, le 31, l'ennemi s'est retiré, se dtrigeant sur Aschaffenbourg. L'empereur a continué son mouvement, et à trois beures après midi .

S. M. était à Francfort, . Les drapeans pris à cette bataitte et ceux qui ont été pris aux bataitles de Wachau et de Leipsick sont partis pour Paris.

. Les cutrassiers. les grenadiers à cheval, les dragons ont fait de brillantes charges. Deux escadrons de gardes d'honneur du troistème régiment commandés par le major Saluces , se sont specialement distingués , et font présumer ce qu'on doit attendre de ce corps au printemps prochain , lorsqu'il sera parfaitement organisé et Instruit.

» Le générat d'artitlerle de l'armée Nourrit, et le générat Devanx, major d'artitlerie de la garde, out mérit : d'être dis inqués : le générat Letort, major des dragons de la garde, quoique blessé à la batailte de Wachan, a voulu charger à la tête de son régiment, et a eu son cheval tué.

. Le 3t au soir, le grand quartier-général était à Francfort.

» Le duc de Trévise, avec deux divisions de la jeune garde et le premier corps de cavate ie , érait à G Inbaussed. Le duc de Reggio arrivait à Francfort, . Le comte Bertrand et le duc de Raguse etalent à Hanau.

· Le générat Sébastiani était sur la Nids.

## A S. M. l'impératrice-reine et régente.

Francfort, le 1er novembre 1813.

. Madame et très-chère épouse, je vous envoie vingt drapeaux pris par més armes aux batail es de Wachau, de Leipstek et de Hanau; c'est un hommage que j'aime à vous rendre. Je déstre que vous y voyiez nue marque de ma grande satisfaction de votre conduite pendant la régence que je vous ai confiée. · NAPOLÉON. .

## A S. M. l'impératrice-reine et régente.

. Le 30 octobre , dans le moment où se l'yrait la bateille de Hanau , le gépéral Lesèvre-Desnouettes , à la tête de sa division de cavalerie et du cinquièm

corps de cavaterie commundes par le général Milhan, finaquelt toute la droise de l'armée, du ctéé se préciabelt et de Nicler-Inseghein. Il se troustie présencé du notops de cavalerifé unie et aiffiée, de sis a sept mille bommes, le combat s'engages p'iniséeurs dhârges cervein lieu, toutes notre avaitage, et corporance, faute par justice par la rémonne de faut no trâs partians, aut nompue triement poursairé. Nous fui évons fait cett cingonne prisonniers montés. Noise parce est d'onne sois alors de faute par la rémons de le contra partie par la rémontée.

a be leidemain de la ballile de Hanau, l'enneml était en piriné retraite; j'empreur ne voulut poût le poursuire, l'armée se trouvant faiguée, et S. M., bles loid n'y stacher qu'enție moportane, ne povorat voir qu'ase regret la distraction de quatre à cinq mille Bavarois, qui aurait été le résultat de cete poursuite. S. M. se contenis donc de faire poursuire legèrement l'arrière garde-quencie, et hisse le général Birtrand uru la rice druite de la Kintiza.

s Vers les trois beura de l'agrès midi, l'emenul, sachant que l'aranée avià fle, revind sur es pas, espérant voir quelque à vaibage sul le corpa du général Bertraud, Les dit sions Morand et Guilleainot lui laisèceas faire ses préparails pour le passage de la Kintig, et quae di l'eu passée, marchirenta di a la bioloniet, et le culbulertoi dons la vivire, eo la plus grande partie de ses geos se solèrent. L'ennemi a perdu trois mille houmes dans cette circonstance.

s Le général bavarois de Wrede, cominsadant en chef de celle armée, a été mortefientent blessé, et ou à remarqué que lous les parcas qu'il avait dans l'armée ont péri dans la bataille de Henau, entre antres son gendre le prince d'Octionpen.

• Une divajon bavaroire autrichienne est entrée le 30 ostobre à midi à Francfort; mais à l'approche des coureurs de l'armée française, elle s'est retirée sur la rive gan he du Mein, après avoir coupé le poul.
» Le 2 novembre, l'arrière garde française à ésagné Françfort, et s'est por-

tee sur la Nidda.

Le même jour à cinq heures du malia l'empereur est enfré à Mayencé.
3 On suppose, dans le public, que le genéral de VYrede a été l'auteur et l'agent principal de la défection de la Barière. Ce général avait été comblé des bienfaits de l'empereur.

## A S. M. l'impératriée-roine et règente.

Le 7 novembre 1813.

Le duc de Tarente était à Cologne, où il organise une armée pour la défense du Bas-Rhin.

» Le duc de Raguse était à Mayence.

Le duc de Bellune était à Sirasbourg.

» Le due de Vaimy était allé prendre à Metz le commandement de toutes les réserves.

» Le couje-Barkrand, area le guatelme corpa, compos de quater altriulos d'infanterie et d'une di tisio de coralerie, et fet de quarsios millé hommes, occupait la rive droite en avant de Cassel. Son guardier genéral sisit à Hochelm.
Depuis quinter gours, on travallait à un comp retranche sur les hauteurs a une lucue en avant de Cassèl. Pusiener ouvrager étaite traés et fort vanneé.

» Tout le reste de l'armée avait posse le Rhin.

» S. M. avait signé, le 7, la réorganisation de l'armée et la nomination à toutes les places vacantes.

a L'avant-garde commandée par le comte Bertrand n'avait pas encore vu

d'infanterle énacraie, mais seulement quelques troupes de carsierie légère, » Toutes les places du Rhin s'armaient et s'approvisionnaient avec la plus grande activité.

» Les gardes nationales récemment levées se renda ent de tous côlés dans les

places pour en former la garnison et laisser l'armée disponible.

\*\* Le général Du'auloy avait. réorganisé les doute ceuts bouches à feu de la garde. Le général Sorbier était occupé à réorganiser ceut betteries à pied et à cheral, et à réparer la perte des chevaux qu'avait éprouvé l'artillerie de l'armée.

L'empereur arriva le 9 novembre au soir à Saint-Cloud. Le dimanche suivant, 14, le sénat vint aux d'uileries lui présenter ses félicitations.

 Sire, dit le président, la pensée du sénat a constamment accompagné votre majesté au milieu des mémorables événemens de cette campagne; il a frémi des dangers que votre majesté a courus;

Les efforts des ennemis de la France ont en vain été secondés par la défection de ses a liés, par des trahisons sans exemple; par des événemes extraordinaires et des accidens funestes. Votre majesté a tout surmonté; elle a combâtu pour la paix.

» Avant la reprise des hostilités voire majesté a offert la réunion d'un congrès où toutes les puissances, même les plus petites, seraient appelées, pour concilier tous les différends, et pour poser les bases d'une paix honorable à toutes les nations.

Vos ennemis, Sire, se sont opposés à la reunion de ce congrès. C'est sur eux que doit retomber tout le blâme de la guerre.

. Voire majesté, qui connaît mieux que personne les besoins et les sentimens de ses sujets, sait que nous désirons la paix. Cependânt tous les peuples du continent en ont un plus grand he soin que nous, et si, maigrée vœu et l'intérêt de plus de cent cinquante millions d'âmes, nos ennemis, refusant de traiter, voulaient, en nous imposant des conditions, nous prescrire une sorte de capitulation, leurs espérances fallacieuses sersient déjouées! Les Français montrent par leur dévouement et par leurs serrifiets qu'aucune nation n'a jamais mieux connu ses devoirs envers la patrie, l'honneur et son souverain.

arb quiserior m

## Réponse de l'empereur.

- · Sénateurs, j'agrée les sentimens que vons m'exprimez.
- Toute l'Europe marchait avec nous il y a un an; toute l'Europe marche aujourd'hui contre nous: c'est que l'opinion du monde est faite par la France ou par l'Angleterre. Nous aurions donc tout à redouter sans l'énrègie et la puissance de la nation.
- La postérité dira que, si de grandes et critiques circonstances se sont présentées, êlles n'étaient pas au-dessus de la France et de moi.
  - Le sénat ne se montra pas moins complaisant qu'il était obséquieux. Un sénatus-consulte du 15 novembre mit à la disposition du ministre de la guerre trois cent milie conscrits, pris dans les classes des années 11, 12, 15, 14 de la République, 1806 et années suivantes, jusque et compris 1814. Les hommes mariés étaient exempts de cette levée. Dejà le 9 octobre précédent, sur la demande de l'impératrice, le même sénat avait décrété une levée de deux cent quatre-vingt mille conscrits, dont cent vingt mille devaient être pris sur les classes de 1814 et années antérieures et cent soixante mille sur la conscripcion de 1815; les départemens qui avaient été chargés de la levée du 24 août pour l'armée d'Espagne, ainsi que les hommes mariés étaient exemplés. Ces divers décrets avaient évidemment pour but d'appeler sous les armes tous les hommes valides et disponibles qui restaient en France, sans en excepter aucun. On calcula qu'ils atteindraient même les hommes agés de trente trois ans. Il était impossible au reste que les levées s'eleva-sent jamais aux chiffres fixés par le sénat. La population était épuisée et elle ne contenait pas ce nombre de célibataires. Mais on voulait prendre tout ce que l'on pourrait avoir ; on voulait peut-être plus encore en imposer à l'ennemi en exagérant les ressources dont on disposait. Il'n'en est pas moins vrai que les levées ordonnées dans le cours de cette année présentaient le total énorme de onze cent quarante mille hommes. Ainsi, l'exagération du décret impérial de Wurtzchen fut justifiée.

L'empereur s'empressa ensuite de réunir le corps législatif. Doutait-il de son opinion et de son enthousiasme? Nous l'ignorons: quoi qu'il en soit, sur la proposition du conseil d'état, le senat rendit encore, le 15 novembre, un décret, par lequel il était décidé, Article premier, que les députés de la quatrième série exerceraient leurs fonctions pendant toute la durée de la session qui allait s'ouvrir ; article 2, que le sénat et le conseil d'état assisteraient en corps aux séances impériales du corps législatif. et que l'empereur nommerait à la présidence de ce corps, En effet Napoleon nomma Regnier, duc de Massa, président :

Le dimanche, 19 décembre, l'empereur se rendit en grande pompe, mais en bravant un temps détestable qui fut pris pour un mauvais présage, au corps législatif ainsi composé. Il v prononça un discours dont nous allons donner le texte.

« Sénateurs , dit l'empereur , conseillers d'état , députés des départemens au corps législatif, d'éclatantes victoires out illustré les armes frauçaises dans cette campagne, des défections sans exemple ont rendu ces victoires inutiles : tont a tourné contre nous. La France même serait en danger sans l'énergie et l'union des Français.

» Dans ces grandes circonstauces , ma première peusée a élé de vous appeler près de moi. Mon cœur a besoin de la présence et de l'affection de mes sujets. » Je u'al jamais été séduit par la prospérité. L'adversité me trouverait audessus de ses atteintes.

» J'ai plusieurs fola donné la paix aux nations lorsqu'elles avaient tout perdu-D'une part des conquêtes j'al élevé des trônes pour des rois qui m'ont abandonné.

» J'avais conçu et exécuté de granda desseins peur la prospérité et le bonheur du monde t..... Monerque et père, je sens ce que la paix ajoute à la sécurité des trônes et à celle des familles. Des négociations ont été entamées avec les missances coalisées. J'ai adhéré aux bases préliminaires qu'elles ont présentées. J'avais donc l'espoir qu'avant l'ouverture de cette session le cougrès de Manheim serait réuni ; mais de nouveaux retards , qui ne sont pas attribués à la France . ont différé ee moment, que presse le vœu du monde.

» J'ai ordonné qu'on vous communiquat toutes les pièces originales qui se trouvent au portefeuille de mon département des affaires étrangères. Vous en prendrez connaissance par l'intermédiaire d'une commission. Les orateurs de mon conseil vons feront connaitre ma volonte sur cet objet,

· Rieu ne s'oppose de ma part au rétablissement de la paix. Je connais et je

partage tous les sentimens des Français : je dis des Français, parce qu'il n'en est aucun qui désirat la paix au priz de l'honneur. » C'est à regret que je demaude à ce peuple généreux de nouveaux sacrifices ; mais ils sont commandés par ses plus nobles et ses plus chers intérêts. J'ai du renforcer mes armées par de nombreuses levées : les nations ne traitent avec

sécurité qu'en déployant toutes leurs forces. Un accroissement dans les recettes T. XXXIX.

devient indispensable. Ce que mon ministre des finances vous proposera est conforme an système des finances que j'ai établi. Nous ferons face à tout suns empriunt, qui consomme l'avenir, et sans papier-monnaie, qui est le plus grand ennemi de l'ordre social.

- Je suis satisfait des sentimens que m'out moutrés dans cette circonstance mes neuvies d'Italie.
- Le Danemarck et Naples sont seuls restés fidèles à mon alliance,

  La république des Élats-Unis d'Amérique continue avec succès sa guerre
  contre l'Angleierre,
  - » J'ai reconnu la neutralité des dix-neuf cantons suisses.
- » Sénévars, conseillers d'étal, dépotés des departemens au corps législaif, pois étes los organes naturels de cet tông : écat à vous de donner l'étemple d'une énergie qui recommande notre génération aux générations futures. Qu'elles ne dient pas de nous : Ils ont sercifité perputiers inévêted de pays il la ont reconne les lois que l'Ampéterre a cherché en vain , pédaint quatre afécies, à imposer à la France I....
- s Mes penples ne peuvent pas ersindre que la politique de leur empereur trahisse jamais la gloire nationale. De mon côté, j'ai la confiance que les Français seront constamment dignes d'eux et de moi :..
- Le 21 décembre, un décret de Napoléon autorisa le corps législatif et le sénat à nommer les commissions extraordinaires, composées de cinq membres non compris les présidens, qui devaient prendre connaissance des pièces relatives aux négociations qui avaient échoué. Le corps législatif nomma membres de cette commission Raynouard, Lainé, Gallois, Flaugergues et Maine-de-Biran.

Un message fot immédiatement porté à l'empereur pour l'informer de l'exécution de son décret par le corps législatif.

Le 23 Napoléon adressa au président une lettre ainsi conçue :

« Monsieur le duc de Massa, président du corps législatif, nous vous adressons la présente lettre close pour vous faire conaître que notre intention est que rous vous readiez demain, 24 du courant, heure de midi, chez notre cousin le prince archichanciler de l'empire, avec la commission nommée hier par le corps législatif, en exécution de notre décret du 20 de ce mois, laquelle est composée des sieurs Raynouard, Lainé, Gallois, Flaugergues et Biran; et ce à l'effet de prendre connaissance des pièces relairies à la négociation, ainsi que de la déclaration des puissances coalisées, qui seront communiquées par le comte Regnault, ministre d'état, et le conte d'Hauterive, conseiller



d'état, attaché à l'office des relations extérieures; lequel sera porteur desdites pièces et déclaration.

- Notre intention est aussi que notredit cousin préside la commission.
- La présente n'étant à d'autres fins, j⊕prie Dieu qu'il vous ait, monsieur le duc de Massa, en sa saintegarde. A Paris, ce 23 décembre 1813. — Signé Napotéon.

La commission extraordinaire du sénat se composait de MM. Fontanes, Talleyrand, Saint-Marsan, Barbé-Marboir, Beurnonville. De même que dans le corps législatif, le président annuel du sénat, M. Lacépède, était de droit membre de la commission.

Des conférences s'établirent immédiatement entre les ministres de l'empereur et les membres des commissions. Elles présentèrent un contraste frappant : les commissions. Elles présentèrent un contraste frappant : les commissions de sénat ne démentirent point le dévouement connu de leur corps; mais un sentiment marqué de défiance, un esprit de sédition, animait les
députés commissaires. La liberté, dont le sacrifice avait été supporté dépuis si long-temps sans effort; la paix, qu'il n'était
possible d'obtenir que par une attitude guerrière; la liberté et
la paix, voilà ce qu'avant tout les députés réclamaient avec chaleur. M. Raynouard se fit surtout remarquer par l'énergie de ses
discours.

Napoléon, en accordant au corps législatif une apparente confiancé, voulait rattacher tous les citoyens à sa cause, et répondre ainsi aux alliés, qui dans leurs déclarations s'efforçaient de séparer le peuple du trône afin d'éviter une guerre nationale. Mais il avait montré une défiance peu adroite en lui imposant un président de son choix, un président nou député, et pris parmi les agens de la couronne. Le duc de Massa avait été accueilli par des nurmures, et la chambre entière, dans ses relations avec cet organe du pouvoir devent aussi le sien, témoignait beaucoup de répugnance. Un membre de la commission, M. Flangergues, à qui le duc de Massa reprochait l'inconstitutionnalité d'une obsertation, répondit à ce président's « Je ne comais isi rien de plus inconstitutionnel que vous-même, vous qui, au mepris de nos lois,

- venez présider les représentans du peuple, quand vous n'avez
   pas même le droit de sièger à leurs côtés.
- obtint l'approbation de toute la chambre.
  C'est dans ces dispositions, si différentes, que les deux commis-

C'est dans ces dispositions, si différentes, que les deux commissions rédigèrent leurs rapports.

L'orateur du sénat, M. de Fontanes, modérant le style adulateur dont il s'etait fait une si longue habitude, s'attacha surrout à démontrer la marche des cabinets alliés. Le sénat entendit son rapport le 27, et vôta une adresse à l'empereur qui fut présentée le 30 décembre.

M. Raynouard devait parler au nom de la commission du corps législatif; mais M. Lainé fut chargé du rapport, qu'il prononça le 28.

Ce rapport, mis aux voix dans la séance du 29, fut adopté à la majorité de deux cent vingt-trois voix contre trente et une. L'assemblée en ordonna l'impression à six exemplaires pour chacun de ses membres, On confia à la même commission la rédaction d'une adresse qui devait porter au pied du trône l'esprit et les vues du rapport.

Mais le 30, Napoléon fit arrêter l'impression et saisir les premières épreuves de ce rapport, qu'il condamna comme séditieux et injurieux à sa personne; il ne voulet point recevoir l'àdresse. Le 31, par un décret impérial, le corps législatif fut ajourné.

Il n'y avait pas eu de discours de elôture; mais le lendemain, jour de réception d'étiquette à la cour, Napoléon répondit aux hommages du corps législatif en s'abandonnant à une improvisation qui montre moins l'empereur justement irrité que le magistrat trompé dans ses espérances, dans ses affections civiques.

Voici le rapport de Lainé et l'allocation de l'empereur,

Rapport fait au corps législatif, au nom de sa commission extraordinaire, par M. Lainé. — Comité secret du 28 décembre 1815.

Messicars, la commission extraordinaire que vous avez nommée, en verta du décret de l'empereur du 20 décembre 1815, vient vous présenter le rapport que vous attendez en ers graves circonstances.

Ce n'est pas à la commission seulement, c'est su corps jégislatif en entier à .

exprimer les sentimens qu'inspire, la communication, ordonnée par Sa Majeste des pièces originales du portefeuille des affaires étrangères.

\* Cette communication a en lieu , messieurs , sous la présidence de S. A. S. l'archichannelier de l'empire.

Les pièces qu'on a mises sous une yeux sont au nombre de ueuf.

Parmi ces pièces se trouveut des notes du ministre de France et du ministre d'Autriche qui remonteut aux 18 et 21 sout.

On y trouve le discours pronoucé par le régeut, le 5 novembre, an parlement d'Angleterre; il y disait : Il u'est ni dans les intentions de Sa Majesté, ni dans celles des puissances

It u'est ni dans les intentions de Sa Majesté, ni dans celles des puissances alliées, de demander à la France aucun sacrifice qui puisse é;re incompatible avec son houneur et sea justes droils.

La uégrociation actuelle nour la paix commence au 10 novembre dernier; elle

Le un processival actuere pour se prix commence au 10 sovembre dermet; site énergées par l'échemité d'un mislière de France en Altemagne. Térmôni d'un entretien entre les ministres d'autriche, de Russie et d'Ampleterre, il fui chargé de rapporter en Françe des parsole de pair, et de faire consaître les bases générales et sommaires sur lesquelles is paix pouvait se négocier.

Le min stre des relations extérieures, M. le duc de Busano, a répondu le lê, à o'tle communication du ministre d'Autriche. Il a décharé qu'une pair, fondée sur la base de l'indépendance générale des unions, tant aur terre que sur mer, ctalt l'objet des désirs de la politique de l'empereur : en conséquence, il propossit la réanio d'un congre à Manbelm.

Le ministre d'Antriche répositi, le 25 novembre, que Leur Mijosite i impritate el le noi de Prusa eliatori perès a régorie des guils auxient le situate de la compara de Prançuis admetial les bates gouries et somanties précédemment commaniquée. Les plaisances trous attent que les principes contenus dans la lettre du 16, quoisque généralement participe par lous les gouvernezems de l'Encon, de pouvaieur time lleur de base.

Dès le 2 décembre, le misiare des relations estréteures, M. le duc de Viceore, doma le rerultude désirée. Le rappelant les priotèpes gréteurs de la lettre du 16, il aumone, avec une tire attification, que 58 Majesté fempreure a adhéré aux bases proposées; qué flet entralerciset de grands sorrifices de la part de la Franco, mais qu'elle les fernit sans regret pour donner la pait à l'Europe.

A cette lettre le minister d'Autriche répontit, le 16 décembre, que Leurs Magnés a nister reconou avec suitaitection que l'empreur avait àpoide des bases sessentialités ou résubtirement de l'équisibre et de la tronquistité de l'Europe; qu'éles not voint que cette pièce fitt communiquées aux désir à leurs aitset qu'éles not voint que cette pièce fitt communiquées aux désir à leurs aitset qu'éles no doutient pas que les ségociations ne pussent s'ourrie tramédistement sorbe leurs réponset.

C'est à cette dernière pièce que, d'après les communications qui nous ont édé faire, n'arrète la negociation : c'est de la qu'il est permis d'espèrer, qu'elle reprendra son cours naturel, lorsque le relard estgé pour une communication plus éloguée aum cessé. C'est donc sur ces deux pièces que peuvent rejouer nos espérances.

Pendaul que celte correspondance avait livre carre les miu stres expectifs, ou a imprime dans le Gazelle de Françfort, mise sons les yens de votre commission en vertu de ja lettre close de Sa lasgasé, unes déclaration des prissances conit ées en date det tel décembre, on fon remarque, entre autres choses, le phasage univant:

Les souverains allies désirent que la France soit grande, forte et heureuse

parce que la paissance française graside et forte est une des bases fondementales de l'édifico social, la défierant que la Frênce soll benverae, que les osizones français resulters, que les airs, les bienfais de pais reflerarisses), petre qu'un grand peuple sa sumunit être trançaise qu'anten atiqu'el el beprete, Loie pais-assons confirment à l'empirer française une étendun de ferritoire que na justime annous construires de construires de décheil pas pour avoir à avon tour eprouer des revers dans une lutte opinifiere et singlante, où étile à combetta vers ous modes accontantes.

Il résulte de ces pièces que toutes les puissances belligérantes out exprimé hautement le désir de la paix.

Vous y avez remarqué surtout que l'empereur a manifesté la résolution de fatre de granda sacrifices, qu'il a accédé aux bases générales et sommaires proposées par les puissances coalisées elles-mêmes.

L'auxiété la plus patriotique n'a pas besoin de connsitre encore ces bases générales et sommaires:

Sans obercher a positive le secret des cabisels lorsyoll est instille de le connative pour le but qu'on vrat attéindre, ne suffit-il pas de paroir que cei bases ne rout que les conditions désirées pour l'ouveriure d'un congrès l'es estifi-ilpas de remarquer que ces conditions out été preposées par les poissances, conlières elles-mêmes, et d'être constantes que 5a Mayieit a plénement abétier lière elles-mêmes, et d'être constantes que 5a Mayieit ap lénement abétier bases nécessaires à l'ouveriture d'un congrès dans lequel se discitent essuite tous les droits, loss les intérêts ?

Le ministre d'Antriche à d'ailleurs reconn lui-même que l'empereur avait adopté des basse sesentielles su rélablissement de l'équilibre et de la tranquillité de l'Europe; par conséquent l'adhésion de Sa Majesté à ses basses a été un grand pas vérs la positication du monde.

Tel est, messieurs, le résultal de la communication qui nous a été faite.

D'après les dispositions constitutionnelles, « est un corp légélait qu'il appartient d'exprimer les sentimens qu'elle fait naitre; car l'article 30 du senainaconsulte du 28 frimpire au xu porte; « Le curps légélait!", tontes les foit que le gouvernement lui aura fait une commonication qui sura un autre objet que le vote de la loi, se former a eu commit général pour délibére es réponse. »

Comme le corps législatif attend de sa commission des réflexions propres à préparer une réponse digne de la nation française et de l'empereur, nous mous permettrons de vous exorimer quécleuse-nus de nos sentimens.

Le prémier est celui de la reconnaissance pour une communication qui appelle eu ce moment le corps législatif à prendre connaissance des intérêts politiques de l'état.

On éproure ensuite un sentiment d'espérance su milieu des désastres de la guerre, en voyaut leurois et les milions prononcer à l'entrie le uom de la paix, Les déc'arations solemeiles et rélièrées des poissances beligérantes s'accèdent en effet, messieurs, arec le voiu universel de l'Europe pour la paix, arec le viu ai généralement experime autour de classie de nous dans son départed le viu ai généralement experime autour de classie de nous dans son départed.

ment, et dont le corps législatif est l'organe naturel.

D'après les bases générales contenues dans les déclarations, les vœux de l'humanité pour une pair honorable et soilde sembleraient pouvoir bleutôt se résliser.

Elle serait honorable, car. pour les nations comme pour les individus, l'hon-

neur est dans le maintien de ses droits et dans le respect de ceux des autres. Cette paix serait solide, cur la véritable garantie de la paix est dans l'inférêt qu'ont toutes les poissances contractantes d'y rester fidèles.

Qui donc peul en retarder les bienfaits? Les puissances coalisées rendent à

l'empereur l'échiant témoignage qu'il a adopté des bases essettielles en réfablissement de l'équilibre et de la tranquillité de l'Europe. Nous avons pour premiers garant de sa des des loughous et cette adversité, véridique conveil des rôls, et le besoin des peuples, hautement exprimé, et l'intécêt même de la couronne.

A ces garanties, peut-être croirez-vons ntile de supplier sa majesté d'ajonter une garantle plus solennelle encore.

Si les déclarations des paissences étrangères étalent faltacienses, si elles vonlatent nous asservir, ai elles méditaient le déchirement du térribire sucré de la Francé, il faudrit, pour empéher notre patric dévet a prois de l'étranger, rendre la guerre nationale. Mais, pour opérer plus sitrement de beau mouvement qui saure les empires, q'est-il pas désirable d'unir étroltement et la nation et son monarque.

C'est un besoin d'imposer silence aux ennemis sur leurs accusations d'agràncoamiest, de conquete, de prépondérance alarmante. Posique les paissances coamieses not cur derier rassurer les nations par des protestations publique ment proclamées, n'est-il pas digne de sa majesté de les échiere par des déclarations selemelles sur les deutes de la France de de Tempereur?

Lorsque ce prince à qui l'histoire a conservé le nom de Grand voulut rendro de l'énergie à ses peuples, il leur réréta tout ce qu'll avait fait pour la paix, et ses hautes confidences ne furent pas sans effet.

Afin d'empècher les pnissances coalisées d'accuser la France et l'empereur de vouloir conserver un territoire trop étenda, dont elles semblent craindre la prépondérance, a y aurait-il pas une véritable grandeur à les désabuser par une déclaration formelle?

Il ne nom appiritent pas sans doute d'aspirer les paroles qui retentiralent dans l'univers; mais, pour que cette déclaration etit net influence etit en enjusances étrangères, pour qu'elle fit sur la France L'impression espérée, ne sersit-ll pas à désirer qu'elle prochemit à l'Europe et à la France ha promessur dens continnes la guerre que pour l'indépériances de prepulé ranquis et l'intégrité de son territoire l'étate déduration n'aurait-eile pas dans l'Europe ma irréconshie autorité?

Lorsque sa majesté anrait altais, en son nom et en celui de la France, répondim à la déciaration des alliés, on verrait d'une part des puissances qui protesjents qu'elles ne vendent pas s'approprier un territoire par elles reconna nécessaire à l'équilière de l'Europe, el de l'autre na monarque qui se déclarerait animé de la seule volonité de défendre ce même territoire.

Que al l'empire français reatait seu fishie à ces primipes libérant que les chefs des nations de l'Europe arrâcte poursant tous prociames. Le France alors forcée par fobilitation de ses amessia à une guerre de nation et d'indépendance, à ane guerre roconne juste et nécessire, surait dépâger, pour le maisien de ses écles, l'écnerge, 'union et la persérenne dont éles a églés donné d'asser éclaines remples. L'instême dans ses vous pour obtenir la pair, et le le ser dans ses efforts pour le cooperire, et ête montrere accepte au monde qu'une grande nation peut tout ou qu'elle est le montrere accepte au monde qu'une grande nation peut tout ou qu'elle est le montrere accepte au monde qu'une grande nation peut tout ou qu'elle est lorsqu'elle ne vout que ce quésignet non hommer et se placer évolut.

La déclaration que nous ososs espérer espirerait l'attention des puissances, « qui rendent hommage à la valeur français»; mais ce n'est pas asses pour ranimer le peuple ini-même, et le mettre en état de défense.

C'est, d'après les lois, an gouvernement à proposer les moyene qu'il éroirs les plus prompts et les plus surs pour repousser l'enneml, et asseoir la paix sur des bases durables. Ces moyens servost efficaces si les Français sond persuades que le gourrement s'aupre bui qu'il a ligione de la paiz, il le servost si les Français sont coeraisons que leur sang se era versé que pour d'étendre buse, partie et de sa lise provectirer. Mais ces mule consolitantes de paix et de provectires de la partie et de sa lieu provectires. Mais ces mule consolitantes de paix et de principal retretairest cer vaix, si l'on ne garantit les institutions qui prometteni les biesfisit de l'uner del Prater.

Il paralt done îndispensable à voire commission qu'en urême temps que le gouvernementi proposera les meures les plus promptes pout la sûréelé de l'état, as majesté odit supplété de maintenir l'entière et constante exécution des lois q'i garantisera aux François les droits de la liberté, de la sireté y'de la propriété, de a la nation le libre exerción de ses droits polítiques.

Cette garantie a para à votre commission le plus efficace moyen de rendre aux Français l'énergie nécessaire à leur propre défense.

Ces idées ont été suggérées à votre commission par le désir et le besoin de lier intimement le trône et la nation, afin de réunir lears efforts coutre l'anarchie, l'arbitraire et les ennemis de notre patrie.

Votre commission a dù se borner à vous présenter ces réflexions, qui lui out paru propres à préparer la réponse que les constitutions vous appellent à faire. Comment la manifesterez-vous?

La dispositión constitutionnelle en deiermine le mode. Cest en delibérant voter réposes en comilé général se plusique le conya legislatif est applet lous les ans à précenter une adresse à l'empereur y nous croirer peut-dres courenaite d'exprimer par exter tove vicur e réponse à a commandation qui rous a été faite. Si la première peusée de sa majesté, en de grandes circonstances, a été d'apperte na lour d'un troit de la nation, leur permière devoir a cetal pas de répondre digraement à cette courocation, en portant au monarque la vérifier le veru des peuples pour la pair."

Adresse du corps lègislatif à l'empereur , Jue a la suite de ce rapport par M. Raynouard. — Comité secret du 28 décembre 1813.

Nos avos examiné avec me excupieras atiendos les pièces officielles que l'empereur a siègné métre sons nos yeux. Nous nos sommes regardisce comme les représentans de la nution elle-même, parlant avec effusion à un pirq qui la éconte avec bouch. Pénétris de ce extilianent si propre à élètrer nos ames et à la vé dégager de toute considération personnelle, nous avons oué apporier la révité au pied du trôce; notre suguite souversis ne surrait souffrir un natré langage.

» Des troubles politiques, dont les canses furent inconnes, rompirent la bome intelligence qui régulait entre l'emprecar des Français et l'emprecar de toutes les Russies; in guerre fut anns donte pocessaire, mais elle fut enréprise dans un maps où nofigerpolitions devenient périlleuses. Nos armées marchèrent avec celles de tous les souversins du Nord contrè le plus puissant de tous. Nos victulers furent rapides, insis sous les payaimes cher. Les burreurs d'un bitre 1 la conne dans nos celluste dangéerent en defailles toutes sous victoires, et le suffille du Nord dévons l'étite des armées l'iniquises. Nos dessires porarent des critices ano sattiée. Les pinistes publiques de la Prause, les souisés manueres du ca-biect autrichien, les ioquitudes des princes de la confedération, tout dès-lores du filtre présigne à la Prause les malbeurs qui les tardérent pas à lordes sur ette. Les armes de l'emprecar de Rassie strient traverse la Prause et montaient l'allougage chancelante. L'Austriche duffit a médiation aux gieus souve-insert l'allougage chancelante. L'Austriche duffit a médiation aux gieus souve-

ruins ef affirmachit dell'emisse, per un traife excret, des craintes di an envishionment. Les fumnice conséquences, de nos prémierre désastres ne lardérent jus à se manifester par des désastres nouveaux. Danistrix et l'organ analent de l'arsic de nos soldats valoreus; cette resiource, nos pat enlevie par la deltrastion de la Prasse; est pièces furrent everégoés, et nous sièmes privés par, la force des abones de quarante mille hommes en état de défendre la patric. Le mouvement similiande de la Presse deritat pur l'Europe le signat d'onne décetion solonnelle,

» En vine l'arminite de juillet sembité potre les paisances à un occord que tous les peuples déclared. Le platese de Lutare et de Bautien farent signalées par de nouveaux exploits; il semble dans ces mémorables journees que le soisil échier le déraier de sou triomphes. Un prince fâble à son affiance appels dans les course de set était Francé Française et son auguste échf 3 Dreade desint le centre des et était Francé Française et son auguste échf 3 Dreade desint le centre des opérations militaires. Mais Landis que la cour de Sax es distinguirs par si flédité géréneue, suc opinion contraire fercancial au millen des Saxons et préparial l'inexquable trablion qu'une inimité mal placée anrait dù laiser préciar.

a La Bavière avait, depuis la retraite de Moskon, séparé sa cause de la nôtre; le régime de notre administration avait dépin à un peuple dès long-temps accontomé à une grande indépendance dans la répartition de ses contributions et dans la perception des impôts. Mais il y avait loin de la froident à l'aggression ; le prince bavarois crut devoir prendre ce dernier parti aussitôt qu'il jugea les Français hors d'état de résister à l'attaque générale dont nos ennemis avalent donné le signal. Un guerrier né parmi nous , qui avait osé préférer un trône à la dignité de citoyen françaia, voulnt asseoir sa puissance par une éclatante protestation contre la main bienfaisante à laquelle il devait son titre. Ne scrulons point la cause d'un si étrange abandon, respectons sa conduite, que la potitique doit tôt ou tard légitimer, mais déplorons des talens funestes à la patrie. Quelques journées de gloire furent suivies de désastres plus affreux peut-être que ceux qui avalent anéanti notre première armée. La France vit alors contre elle l'Enrope soulevée, et tandis que le héros de la Suède guidsit ses phalanges victoricuses au milien des confédérés, la Hollande brisait les liens qui l'attachaient à nous; l'Europe enfin cherchalt à embraser la France du feu dont elle était dévorée, Nons n'avous, mesaleurs, à vous offrir aucune image consolante dans le tableau de tant de malheurs. Une armée nombreuse emportée par les frimets du Nord fut remplacée par une armée dont les soldats ont été arrachés à la gloire , aux arts et au commerce; celle-ci s engralssé les plaines mandiles de Leipsick, et les flots de l'Elster out entraîné des batalilons de nos concitoyens. lci , messieurs, nous devous l'avouer. l'ennemi porté par la victoire jusque sur les bords du Rbin, a offert à notre auguste monarque une paix qu'un héros accontumé à tant de succès a pu trouver bien étrange. Mais si un sentiment mâle et béreique lui a dicté un refus avant que l'élat déplorable de la France eut été jugé, ce refus ne peut plus être réltéré sans imprudence lorsque l'ennemi franchit déjà les frontières de notre territoire. S'il s'agissait de discuter ici des conditions flétrissantes, sa majesté n'eût daigné répondre qu'en faisant connaître à ses peuples les projets de l'étranger; mais on veut non pas nons humilier, mais pous renfermer dans nos limites et réprimer l'élan d'une activité ambittense si fa:ale depuis vingt aus à tous les peuples de l'Europe,

» De telles propositions nous paraissent bonorables pour la nation, poisqu'elles prouvent que l'étranger nous eraint et nous respecte. Ce et est pas lui qui assigne des bornes à notre poissance, c'est le monde «flrayé qui invoque le droit commou des nations. Les Pyréades, les Alpes et le Rhin renferment un vaste 458 EMPIRE-

territore dont pinsteurs provincies ne refersioni pas de l'empire des lys, et eschemant la royale couronne de France cinit brillante de gloire et de majore de mete sons tes diadeines. (foi la président interrompt l'oraleur et cas termes 2. « Oraleur, ce que rous dites là est inconstitutionnel. » M. Raynonard a répondu : il n'y a le d'inconstitutionnel que voire présence, et a continué.)

- D'ailleurs, le protectorat du Rhin cesse d'être un titre d'honneur pour une couronne, des le moment que les peuples de cette confédération dedaignent cette protection.
- » Il est évident qu'il ne s'agit point ici d'un droit de conquête, mais d'un tilre d'alllance nule sculement aux Germains. Une main puissante les assurait de son accours ; lls venient se dérober à ce bienfait comme à un fardean insupportable ; il est de la dignité de S. M. d'abandonner à eux-mêmes ces peuples qui courent se ranger sous le joug de l'Autriche. Quant au Brabant, puisque les coalisés proposent de s'en tenir aux bases du traité de Lunéville, il nous a para que la France pouvait sacrifier sans perte des provinces difficiles à conserver, on l'esprit auglais domine presque exclusivement, et pour lesquelles enfin le commerce avec l'Augleterre est d'une nécessité si indispensable, que ces contrées. ont été inegulasantes et appanyries tant qu'a duré notre domination. N'avonsnous pas vu les familles palriciennes s'exiler du sol hollandais, comme si les fléaux dévastateurs les avaient poursuivies, et ailer porter ches l'ennemi les richesses et l'industrie de ieur pairie ? Il n'est pas besoin saus doute de courage pour faire entendre la vérité an cœur de notre monarque ; mais dussious nous nous exposer à tous les périls, nous aimerions mieux encourir sa disgrace que de trabir sa conflance, et exposer notre vie même que le salut de la nation que nous représentons.
- » Ne dissimulons rien : nos maux sont à leur comble ; la patrie est menacés sur tons les points de ses frontières ; le commerce est anéanti , l'agriculture languit , l'industrie expire ; et il n'est point de Français qui n'ait dans sa famille ou dans sa fortune une plaie cruelle à guérir. Ne nons apesantissons pas aur ces . faits : l'agriculteur, depuis cinq ans, pe jouit pas ; il vit à peine, et les fruits de ses travaux servent à grossir le trésor qui se dissipe annuellement par les secours que réclament des armées sans cesse ruinées et affamées. La couscription est devenue pour toute la France un odienz fléau, parce que cette mesure a touiours été outrée dans l'exécution. Depuis deux aus on molssonne trois fois l'année; une guerre barbare et sans but engloutit périodiquement une jeunesse arrachée à l'éducation , à l'agriculture , an commerce et aux arts. Les larmes des mères et les sueurs des peuples sont-elles dons le patrimoine des rois? Il est temps que les nations respirent ; il est temps que les pnissances cessent de s'entrechoquer et de se déchirer les entraîlles ; il est temps que les trônes s'affermissent, et que i'on cesse de reprocher à la France de vouloir porter dans tout le monde les torches révolutionnaires. Notre anguste monarque, qui partage le sèle qui nous anime, et qui brûle de consolider le bonheur de ses peuples, est le seul digue d'achever ce grand ouvrage. L'amour de l'honneur militaire et des conquêtes peut séduire un cœur magnanime ; mais le génie d'un héros véritable qui méprise une gloire achetée anx dépens du sang et du repos des peuples ; tronve sa véritable grandeur dans la félicité publique qui est son ouvrage. Les monarques français se sont tonjours glorifiés de tenir leur couronne de Dieu, du peuple et de leur épée, parce que le paix, la morale et la force sont, avec la liberté, le plus forme sputien des empires. 2

Allocution de l'empereur aux membres du corps législatif présens à l'audience du ter janvier 1814.

Messieurs, vous pouvlez faire beauconp de bien, et vous n'avez fait que du

Les onze douzièmes d'entre vous sont bons; les autres sont des factienx.

Qu'espériez-vous en vous mettant en opposition y ous saisir du pouvôr? Mais quats étaint vos moyens? Étes-rous représentans du penple? I le suis, moi : quatre fots j'ai été appeté par la nation, et quatre fois j'ai eu les votes de cinq millions de citoyens pour moi. J'ai un titre et vous n'en avez pas. Yous n'étes que le séputés des départéements de l'empire.

Qu'aurier-rous fait dans les circonstances actuelles, où il is ségli de reponser l'ennemi? A ruler-cous commandé les arméers A runier-cous en asset de force pour supporter le poids des factions ? Elles vons auraient écrasés, et von aurie été anésatis par le feubourg Shint-Aufoline et le fanbourg Shint-Marcens. Antrier-roussé de plus paissans que l'assemblée constituate et le conveniour? Que sont devenus les Guadet et les Verguisnd? Ils sont morts, et voire sort été télébientôt le même.

Comment aver-room pa voier une advesse pareille à la voitre 7 Dans an moment où les ennemis on actuaim enne partie de notre territoire, vous cherches à séparre la nation de mpi 1 Ne savez-roum pas que éves à moi seut qu'on fait la guerre? Certes il est honocatelle pormo de voir d'aiglies coutre moi les efforts de nos ennemis. Ils avera bles que s'ils sue renversaient lis pourraient avoir de granda s'anatignes sur la nation, une fois qu'elle serait sépercé e de na de-lei, loin de voir ce qui ne pouvait échapper sux hommes les moins dairvojans, you avez servi nos ennemis!

Votre continission a été conduite par l'esprit de la Gironde et d'Anteuil.

M. Lainé est un conspirateur, un agent de l'Angleterre, avec Jaquelle il est en correspondance par l'intermédiaire de l'avocat Desèze. Les autres sont des factiens.

Je snivrai de l'œit M. Lainé: c'est un méchant homme.

Que vous a donc fait cette panvre France pour lui vouloir tant de mal i Vous exigez de moi ce que n'exigent pas les alliés. S'ils me demandalent la Champagne, vous voudriez que je leur donnasse la Brie.

Votre rapport est rédigé avec une assuce et des intentions perfides dont vous ne vous doutez pas. Denx batailles perdnes en Champagne cussent fait moins de mal.

Vous pouvies faire tant de bien! l'attendais de vous des consolations. Quoique jaie reçu de la nature un caractère fort et fier, j'avais besoin de consolations.

J'àt sacrifié mes passions, mont ambition, mon orgueil au bien de la France. Im witherdia que vous m'en santre quolque gre, à lorque j'étais disposé à faire tous les secrifices, j'espérais que vous m'engageriez à se pas faire cetta qui ne serviates point compatibles avec l'honneur de la nation. Joiné de la, vous, dans roter rapport, your avez mis l'ironis la plus sangiatis à côté des reprochas r'You dites que l'adversité m'à doand des conseils salutaires. Comment pouversons mer reprochem sem sulheurs? Le les al supportés arec honneur, porce que j'ai un caractère fort et flor; et si je, n'avais pas cetts fierié dans l'anne, je no sur sersia point d'évet qu premier L'one de l'autères.

Cependant j'avais besoin de consolations, et je les attendais de vous. Vous

avez voulu me convrir de bone; mass je snis de ces hommes qu'on ine, et qu'on ne déshouore pas.

Éuil-ce avec de pareils reproches que vous prétendier referer t'édat du trône? Qu'est-ce que le trône au reste? quatre morceau de bois dorés, revêtus d'un morceau de velours? Le trône est dans la ustion, et l'on ue peut me séparer d'étle sans lui nuire, car la ustion a plus besoin de moi que je n'si besoin d'elle. Que ferait-ellé assa guide et sans che que suite est par le des parties de la contrait de l

Je vons le répète, voire rapport était fait dans des infentions perifiées. Je le garde pour le faire imprimer un jour, et apprendre à la postérité ce que vous aver fait. S'il circule dans les départemens, à votre bonie, je le feral imprimer dans le Moniteur avec des notes , et je feral voir dans quelles vuer il était rédisé.

Lorsqu'il s'git de repouser l'ennemi, vous demandre des institutions i Compe de nous s'avions pas d'aptitutions i N'éces-rous pas content de la Constitution, il y a quatre aus qu'il fisibil en domander une autre, ou attendre deux aus appès is puis pour faire cette demande. Flous voiler donc innier l'assemblée constituents, et commiseur une révolution Mais je de resembléres pas au rei qui cipatible, pet commiseur une révolution Mais je de resembléres pas au rei qui cipatible, pet puis de l'entre de l'e

Vous avez été entraînés par l'esprit de faction, quoique les ouze douzièmes de votre corps soient de bous citoyens, et retournent dans leurs départemens avec toute ma confiance.

Je sais comment se conduisent les grandes assemblées : un individu se met à droite, un second à gauche, un troisième su milieu, et les factieux s'agitent, et entrainent la majorité. C'est alast que vous avez éte conduits.

Vous avez nommé cinq membres de votre commission à la commission de l'annese, comme à l'a y avel que ces cinq hommes-le da cope agélistic l'annese, comme à l'a y avel que ces cinq hommes-le da cope agélistic l'annese; comme à ce reposse ceux qui tensient à la core, un government, et pourquei l'eux qu'il était procurence présent, a central l'aparence qu'il était de la Cour des comptes : c'étiente pointriait de bous Français, et rous le ceux arce présent des fecties. On ce vour ous dire qu'il était procurence qu'il était de la Cour des comptes : c'étiente pointriait de bous Français, et rous le ceux arce présent des fecties. On cet veux vous dire qu'avant de comptis l'aparente l'aparence de la fisilistic saroir si l'on avait une patrie : on ne trouvait douc de patrie que ti, où ré-gualit l'aparentée.

Moi aussi je suis sorti du milleu du peuple , et je sais tes obligations que j'ai contractées.

Vous pouvies frier beauroup de blen, et vous avez fuit benzoop de mai pet vous eau ent fuit benzoop de mai pet vous es aunter la fluva et javant lande imprimer vous reapport. Vous parte, bas, de venzions. Le nais comme vons qu'il y en a en ; esta dépend des réconstances et de matheur des temps. Mais faitail il metrie toute l'Enzope dans le serret de nos affaires ? Cert du linge inde qu'il fattait blanchir en famille, et non sons les yeux de public.

Dans fout ecque rom diret II y a la molité de faux; l'autre molité est trais. Que fulliti. Il faire I Me communique codificiemment fout et qui était à notre communiques, département par département, indivita per individa ; je vosa surab mis en arpopor avec mes misistres, mes conseillers d'étal; nons aurious tout estamée en famille; j'avants de recommissant des revocigements que trous m'un-rice donnée, et j'aurais di recommissant des revocigements que vous m'un-rice donnée, et j'aurais fait pourir les dibaptielleurs; je ne les sinne pas plus que vous.

Mais dens vos plaintes il y a de l'exagération. M. Raynouard a dit, par exemple, que le maréchat Masséna avait pillé la maison de campagne d'un citoyen de Maré-

selle. Il. Rapsonard en a menti. Ce cliopre est vens se plaindre an ministre de l'inferireur de ce que as maison, o do logest le marchet Manefas, sidin objete de la principre de ce product un temps plus long que ce le permetiblest le 100 Si. Il e vêta pa plaint d'autre chose, et comme le quarifer-général peden vait pas être debil ailleurs, je bia il fait donner une indemnité. Je vous le dis, il 3 a ne de l'exagérations ses plaintes.

Les onze douzièmes de votre corps retourneront dans leurs départemens arec ma conflance tout entière. Qu'ils disent que je vent sincèrement la paix, que je la résire autant que vous, que je feral tous les sacrifices pour la donner à la France, qui en a besoin.

Dans trois mois nous aurons la paix; les ennemis seront chassés de notre territoire, ou je seral mort.

Nous avons plus de ressources que vous ne pensez. Les ennemis ne nous ont jamais vaincu; ils ne nons vaincront point, et ils seront chassés plus promptement qu'ils ne sont venus.

Les habitaus de l'Alsace et de la Franche-Comié out un meilleur esprit que vous. Ils demandeut des armes, je leur en fais donner; je leur envoie des aidesde-camp pour les conduire en partisans.

R'étournez dans vos départemens; je ferai assembler les colléges électoraux, et compléter le corps législatif.

Nous ne faisons pas mention de l'adresse du sénat, ni de la réponse qu'il reçut: l'une et l'autre étaieut conçues dans le style officiel ordinaire.

L'espèce de coup d'état dont venait d'être frappé le corps législatif eut des conséquences diverses sur l'opinion. Les uns trouvèrent qu'il avait été bien d'anéantir une opposition qui se montrait dans un moment inopportun; d'autres pensèrent que le moven de produire un élan national était de montrer qu'on comptait la nation pour quelque chose et de l'appeler elle-même à participer au gouvernement de ses affaires, si réellement celles de Bonaparte étaient siennes. Le plus grand nombre fut mécontent et blessé. L'empereur avait bien fait, dans son intérêt, d'arracher l'adresse des députés à la connaissance publique, car elle eût peut-être produit une révolution. Cependant on répandit le bruit que Lainé était l'agent du parti royaliste, que celui-ci était constitué. En effet, si l'on en croit les mémoires publiés plus tard, ce parti était organisé. Il avait à sa tête à Paris, les ducs de Duras, de la Trémouille, de Fitz-James; MM. de Polignac, Ferrand, Montmorency, Sosthène de la Rochefoucauld, de Sesmaisons et la Rochejacquelin. A Pordeaux il y avait une association du même genre, organisée sous la direction d'un M. Taffard de Saint-Germain,

# JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1814.

Après la retraite des Français, les coalisés firent de leur armée deux parts : l'une destinée à assiéger les nombreuses places ou nous avions garnison; l'autre, la plus considérable, destinée à envahir la France. Les corps chargés des siéges ne montaient pas ensemble à moins de deux cent mille hommes. Les places qu'ils devaient attaquer ne renfermaient pas moins de cent quarante mille Français, qui furent perdus pour la défense de leur patrie. Ce fut l'un des fâcheux résultats du système adopté par Napoléon en 1813. La place de Dresde fut la première qui se rendit. Gouvion Saint-Cyr y était resté ensermé avec une trentaine de mille hommes. Il capitula, le 11 novembre 1813, à condition que la garnison rentrerait en France, mais sans pouvoir servir contre les alliés, à moins d'échange. Le général autrichien Klenau, ayant accepté ces conditions, prit possession des principaux points; mais son général en chef Schwartzenberg ne voulut point ratifier la capitulation; les Français furent conduits comme prisonniers de guerre dans les états autrichiens. C'était abuser indignement de la bonne foi de Gouvion-Saint-Cyr. On se conduisit de la même manière à l'égard de la garnison de Torgau, composée de trentesept mille hommes, et de celle de Dantzick. Celle-ci se rendit le 1º janvier 1814 après dix mois de siège, aussi à condition d'être reconduite en France; mais on la retint prisonnière. Il semblait que les coalisés eussent mis l'empereur et ses armées hors les lois qui constituzient le droit public européen. Ces violations de la foi promise ne se renouvelèrent pas cependant à l'égard des autres garnisons qui successivement capitulèrent, sauf celle de Hambourg. La plus grande partie des armées que les coalisés avaient consacrées à l'opération des sièges furent libres au commencement de 1814 et viarent renforcer l'armée d'invasion.



Cette armée, réduite à l'effectif qui se présenta en première ligne sur nos frontières et les traversa, était plus considérable encore que celle dirigée contre Napoléon à Dresde. Elle avait été renforcée de nombreux secours venus de l'intérieur de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse et de la Suède; toutes les forces de la confédération du Rhin, accrues des bataillons de volontaires et des levées en masses, marchaient avec elle. Aussi, elle ne s'élevait pas à moins de six cent quatre-vingt mîlle hommes. Elle se hata d'envahir la France, afin de ne pas permettre à Napoléon d'organiser ses levées et de grouper ses moyens. L'aile droite, composée de deux cent mille hommes Suédois, Prussiens et Russes, commandée par Bernadotte, fut chargée d'envahir la Holfande et la Belgique. Pour la Holfande c'était chose facile. Ce ne fut qu'une promenade militaire. Le 24 novembre, le général prussien Bulow prit Amsterdam. Le parti du stathouder se releva; un gouvernement provisoire proclama l'indépendance des Provinces-Unies, et rappella la maison d'Orange. Le général français Molitor, avec environ quinze mille hommes, s'était replié d'Amsterdam sur Utrecht, qu'il fut encore contraint d'abandonner après quelques jours. A la fin de décembre les troupes françaises avaient entièrement évacué la Hollande. Revenons à l'énumération des forces ennemies. Le centre, commandé par Blücher, dit aussi armée de Silésie (cent quatre-vingt mille hommes) fut chargé de passer le Rhin à Neuwied, entre Cobleutz et Manheim. Enfin, l'aile gauche, formée par la grande armée ou armée de Bohême, forte de trois cent mille hommes, commandés par Schwartzenberg sous la direction des empereurs de Russie et d'Autriche et du roi de Prusse, qui la suivaient, dut passer le Rhin sur divers points depuis l'embouchure du Mein jusqu'en Suisse.

Cependant les collisés n'étaient point rassurés par la supériorité de leurs forces; ils craignaient que la France ne se sonievat et que le peuple insurgé ne détruisit une armée qui avait épuisé leurs états. Ils rédigèrent en conséquence la dédaration suivante, qu'ils eurent soin de faire répandre en France, et qui arriva jusqu'à Paris.

### DECLARATION DES PEISSANCES ALLIÉES (1). - Du jer décembre.

Lé gouvernement français vient d'arrêter une nouveile levée de topis cent mille conscrits. Les motifs du écutat-consulte renferment une peroceations puissauces alliées : elles se trouvent appelées à promujquer de nouvenn. Als face du monde, les vœus qui les guident dans la présente genre, les principes qui font la base de leur conditel, l'eurs vœus et leurs déterminations.

Les puissances alliées ne font point la guerre à la France, mais à cette prépondérance hantement auconcée, à cette prépondérance que, pour le malheur de l'Europe et de la France, l'empereur Napoléon a trop long-temps exercée hors des limites de son empire.

La victore a conduil le armée alléée sur le Rhin. Le premier mage que LL M.M. Impériales et voyales out fitt de la victore a été d'offrir la pari s. M. rempereur des Français. Une attitude renforcée par l'accession de tous les souterins et spirces de l'Altengaire un pares d'inderseus une sonditions de la pair. Ces conditions sous fondées sur l'indépendance de l'empire français, comme sur l'indépendance des rempire de l'altengaire sons justes dans leur application, passer-nets pour lous, homorobles pour chèmes.

Les souverains allés édicirest que la France soit grande, forte et houveuir, parc quie la paissance fraquieir grande et foiget en la cede bases fondamentales de l'édides social. Ils édirent que la France soit beurrane, que le commerce français rentière, que la carte, ces bienfais de la pais, reflecrisent, purce qua grand peuple se survii éter tenquelle qu'autant qu'il est heirenas. Les, paissance confirment à l'empire français une ciendes de berrioire que n'a jamisa comus la France sous sex rist, parce q'une na toltun malerenses e dérin jaup pour avoir à onn four éprouvé des revers dans une laste opinisire et sangante, of elle a combattu avec on sactes excontant.

Mais les puissances aussi veulent être heureuses et tranquilles; elles veulent un état de pais qui, par une sage répartition des forces, par un juste équilibre, préserve dé-ormais leurs peuples des calamités sans nombre qui depuis vingt ans ont poés sur l'Europe.

Les poissances alléés no poseront par les armes sons aroir atleint eg grand el busilisator réstaits, et noble objet de leura effort. Elle se poseron par les armes avant que l'ést politique de l'Europe se soit de nouveau raffernil, avant que des priociples junnaubles s'aisent repris leura réndu sur de values préciselles que des priociples junnaubles s'aisent repris leura réndu sur de values partiellons, avant que la saintieté des traités n'ais cofin assuré une pain réritable à l'Europe.

Franciori, ce ier décembre 1815.

Déja, précédemment à cette déclaration, les conlités avaient fâit une démarche qui annonçait leur indécision et combien ils craignaient de s'engager au-delà du Rhin. Lé 9 novembre, le baron de Saint-Aignain, ministre de France à Weimar, avait été appelé à Toplitz par les ministres des trois grandes puissances continentales, Il fut expressément chargé de transmettre à Na-

<sup>(1)</sup> Elle fut insérée avec autorisation, mais sans signatures, dans le journal de Franciort du 7 décembre 1815.

poléon une note dont la rédaction fut approuvée par Metternich pour l'Autriche, Nesselrode pour la Russie, lord Aberdeen, Schwartzenberg, etc. Elle était datée du 9 novembre et portait:

Que les puissances coalisées étaient engagées par des liens indissolnbles , qui faisaient leur force, et dont elles ne dévieralent jamais;

Que les engagemens réciproques qu'elles avalent contractés leur avalent fait prendre la résolution de ne faire qu'une paix générale;

Que lors du congrès de Prague on avait pu penser à une paix continentale, parce que les circonstances s'auraient pas donne le lemps de s'emiendre pour traiter utterment; mais que depuis, les intentions de toutes les puisances et celles de l'Angleierre déstant connece; qu'esinai fletai intuite de pengarenti à un armistice, soit à une négociation qui n'est péa pour premier principe une paix créarine:

Que les souverains coalisés étaient unanimement d'accord sur la puissance et la prépondérance que la France doit conserver dans son intégrité, et en se renfermant dans ses limites naturelles, qui sont le Rhia, les Alpes et les Pyrénées:

Que le principe de l'indépendance de l'Allemagne étail une condition sire qui son; qu'india le France derait renoncer, non pas à l'inflosses que tout grand état excres nécessièrement ser un état de force lufrieure, mais à toute souveraincés un l'Allemagne, que d'allerse c'était un principe que S. M. avait posé elle-même en dissait qu'il était convenable què les grandes pulsances fouseus signérées par de états plus faibles;

Que, du côté des Pyrénées, l'Indépendance de l'Espagne et le rétablissement de l'ancienne dynastie étalent également une condition sine que non :

Qu'en Halie, l'Autriche deraît avoir une frontière qui secult un objet de nagociation; que le Pérmont offrait plusieurs lignes que l'ou pourrait discusier, nint que fêtat de l'Halie, pourre toutefois qu'elle fitt, comme l'Allemagne, gouvernée d'une manière indépendante de la France on de toute antre putisance prépondérante;

Que de même l'état de la Hollande seralt un objet de négociation , et partant aoujours du principe qu'elle devait être indépendante;

Que l'Angleterre était prête à faire les plus grands sacrifices pour la paix, fondée sur ces bases, et à reconnaître la liberté du commerce et de la navigation, à lauculle la France a droit de prétendre;

Que, ai ces principes d'une pardication générale étaient agréés per S. M., on pourrait neutraliser sur la rive droite du R. hin tel lieu qu'on jugeralt couvenable où les plétajonentaires de toutes les paisances beligéraises se rendratent sur-le-champ sans expeculat que les négociations suspendiasent le cours des opérrations militaires.

Caulaincourt, qui venait de remplacer Maret aux affaires étrangères et que Napoléon avait choisi comme plus agréable à la Russie, répondit, le 2 décembre 1843, à cette note par une acceptation. Il proposait de neutraliser Manhein, et d'y réunir un congrès. Lés alliés y consentirent; mais la réunion n'eut pas

T. XXXIX.

lieu. Ces échanges diplomatiques n'arrêtaient point les opérations militaires; les coalisés gagnaient chaque jour du terrain et des forces; ils voyaient plus clairement celles de la France. En outre,

l'Angleierre ne voulait pas qu'Anvers et la Belgique restassent à la France. On prit donc un prétette pour ajourner les négociations; on accusa les intentions de l'empereur; on lui objecia la levée des trois cent mille conscrits qu'il venait de faire décréter, l'activité de ses armémens, etc. De là une correspondance qui consomma le temps sans l'utiliser.

Le 21 décembre 1815, les premiers corps de Tarmée de Schwartzenberg passèrent le Rhin à Bale. Napoléon avait renoncé à son titre de médiateur de la confédération suisse pour permettré aux cantons de se déclarer neutres. Mais on ne respecta point œtte neutralité bien qu'elle fût déclarée. En passant le Rhin, le général autrichien publis la proclamation suivante:

« Frauçais , la victoire a conduit les armées alliées sur votre frontière ; elles vont la franchir.

» Nous ue faisons pas la guerre à la Frauce; mais nous reponsons loin de nous le joug que voire gouvernement voulait imp-ser à not pays, qui ont les mêmes droits à l'indépendance et au bonheur que le vière.

» Magistrats, propriétaires, cultivateurs, restex dans vos foyers. Le maintien de l'ordre public, le respect pour les propriétés particulières, la discipline la plus sérère marqueront le passage et le séjour des acmées, alliées; elles ne sont animées de nut esprit de veugeance.

«D'aurres principes et d'aurres vines que colles qui out conduit van àrragées chier nobes precided aux conseils des monarques alliés ; leur gioire sera celle d'avoir, amené la llu la ples prompte des malheurs de l'Europe. La seule conjuble qui la mibidionnecie et celle de la piu; mais d'une puis qui saure à leur pays, à la Prance, a l'excludé seil de repos. None especions la trouver avant de toucher a sof françois; nous silons 17 chercher.

Au quartier genéral de Lurrest, à est décembre 1815.

Signé le géneral en chef de la grande armée des alliés, le feld meréchal prince de Schwarzenberg.

Le 51 décembre 1815; Blücher, à la tête de l'armée de Silésie, passa à son tour le Rhin entre Coblentz et Manhein. Il écrivit une proclamation rédigée à peu près dans le même sens. La voici :

## Aux habitans de la rive ganche du Rhin.

» l'ai fait pusser le Rhin à l'armée de Silèsie pour rétablir le Hibérté et l'indépendance des nations, pour conquérir la pais. L'empereur Napoison a réqui à l'empire français la Hollande, une partie de l'Ailemagne et de l'Italie, et a déclare qu'il ne ééderait aucun village de ses conquêtes, quand même l'ennemi occuperait les hauteurs qui domineut Paris.

» C'est contre cetle déclaration et ces principes que marchent les armées de toutes les puissances européennes.

» Voulet-vous défendre ces principes, mettez-vous dans les rangs des armées de l'empereur Napoléon, et essayez encore de combattre contre la juste cause que la Providence protége à éridemment

Si vous ne le voulez pas, vous trouverez protection en nous. Je vous assurerat vos propriétés. Tont habitant des villes on des campagnes doit rester tranquille ches lui, tout employé à son poste, et continner ses fonctions.

Du moment de l'entrée des troupes alliées, toute communication avec l'empire français devra cesser. Tout ceux qui ne se conformerost pas à est ordréseront compables de trabason euvres les puissances alliées; ils seront traduit derant un conseil de guerre, et paris de mort.

» De la rive gauche du Rhiu , 1er janvier 1814. - Signé DE BLECHER.

Ces proclamations servirent de texte à tous les ennemis de Napoléon pour vanter la modération et la probité des alliés et pour désarmer les courages. Beaucoup de gens y crurent, et séparèrent en conséquence la cause de Napoléon de celle de la France. Le peuple senl ne comprit point ces distinctions ; il vit seulement que l'indépendance nationale était menacée. Mais que pouvait-ilfaire? Il fot surpris dans un état de sécurité complète, que les communications officielles s'étaient efforcé et avaient trop bien réassi à maintenir. Il était sans armes ; non-seulement on ne lui en avait pas donné ; car la cour impériale craignait le peuple et ne crovait pas en lui : mais, de plus, la loi qui praissait tout possesseur d'armes de guerre l'avait depuis long-temps privé de tont moven de défense : il fut donc obligé de supporter la présence de l'ennemi. Ce ne fut que quelques mois après que commença une guerre de partisans qui eût pu devenir terrible, si les évênemens n'avaient pas si rapidement atteint le dernier terme.

Quelles armées opposait Napoléon aux forces qui s'avançaient? Les débris ramenés de Leipzig avaient été dévorés par le typhus: à peine restait-il à opposer au premier choc soixante mille hommes et douze mille chevaux. Decaen, remplacé plus tard par Maison (douze mille hommes) courvait la route d'Auvers; Macdonald était en position de Nimégue à Cologne (dix-huit à vingit mille); Marimont était en présence de l'armée de Silésie (dixmille); marimont était en présence de l'armée de Silésie (dixhuit mille); enfin Victor (dix mille) occupait l'Alsace depuis Landau jusqu'à Huningue.

Trois corps de réserve: Mortier, avec la vieille garde; Ney, avec deux divisions de la jeune; Augereau, avec des détachemens tirés d'Espagne et du midi, se formaient à Namur, Nancy et Lyon. Enfin, Napoléon de sa personne était à Paris où il organisait le peu de ressources, que lui offrait la France.

A la fin de janvier, les coalisés, masquant les places fortes, avaient pénétré jusque dans les bassins de la Seine et de la Meuse, occupant la Bourgogne, la Lorraine, les limites de la Ghampagne<sup>®</sup>et menaçant Lyon. Il fallait que Napoléon se latât s'il ne voulait bientôt étre attaqué sous les murs de Paris.

Il s'était empressé, en effet, de mettre ses affaires en ordre. Par un traité conclu à Valencey, le 11 décembre 1813, il reconnut Ferdinand VII pour roi d'Espagne et des Indes, et s'engagea à retirer ses troupes. Le roi s'obligea à faire évacuer son territoire par les Anglais. Le 19 janvier 1814, il permit au pape de quitter Fontainebleau et de retourner en Italie; mais en même temps il donnait l'ordre secret de le retenir à Savonne. Le pape cependant partit le 23, croyant retourner à Rome, et Napoléon conservant la pensée de garder cette capitale; mais elle ne lui appartenait pas. Murat avait envahi les états romains avec les Napo-litains, et il venait de traiter, le 11 janvier, avec les Autrichiens, s'engageant, au prix de la conservation de ses états, à fournir trente mille hommes à la coalition. Il ne restait plus un seul allié à l'empereur. Le roi de Danemarck venait d'être forcé à conclure un armistice. Le prince Eugène, son lieutenant en Italie, résista cependant aux propositions qu'on lui faisait ; il disputait courageusement le terrain, mais il était obligé de reculer devant le nombre, et la défection de Murat le mit dans la situation la plus facheuse.

Napoléon espérait-il encore résister? La nature de quelquesunes des mesures qu'il prit à l'intérieur, et l'incomplet de quelques autres sembient le prouver. Le 47 décembre 1813, il organisa la garde nationale des places fortes et la police des villes ouvertes. - Le 26, il nomina vingt-quatre commissaires généraux choisis dans le senat ou le conseil d'état, charges de se rendre dans chaque division pour accélérer les levées des conscrits, l'habillement et l'armement des troupes, l'approvisionnement des places fortes, la rentrée des chevaux requis pour le service des armées et l'organisation de la garde nationale. Inutile de dire ou'nn grand nombre de ses commissaires généraux trouvèrent occupé le pays qui leur était désigné. Le 4 janvier . il régla, par un décret, la loi des finances. Il usurpait ainsi les fonctions du corps législatif. Beaucoup de gens y firent attention; plusieurs l'excusèrent, car le temps pressait, et le corps législatif étant dissous, on n'avait pas le loisir de réunir une autre assemblée. Le budget des recettes et dépenses fut établi sur les mêmes fixations qu'en 1813, Seulement on imposa 50 centimes additionnels au principal de la contribution foncière, et on doubla celle des portes et fenêtres.

Ce ne fut que le 8 janvier que l'empereur pensa à organiser la garde nationale de Paris. En cette occasion, la cour impériale montra une défiance à laquelle les vieilles dynasties ellesmêmes avaient renoncé : c'était en insurgeant les populations qu'elles avaient détruit nos armées ; ce n'était qu'en les imitant qu'on pouvait encore lenr résister. Mais Napoléon avait nne répugnance extrême contre les moyens de ce genre ; le seul prince qui fût en ce moment l'élu du penple fut aussi le seul qui craignit de se fier à lui. Ce ne fnt qu'au commencement de janvier, lorsque deià les départemens de l'Est étaient envahis, que le Moniteur annonça que le penple en masse y était appelé aux armes. Aussi cette mesure n'ent point de résultats. Quant à Paris, la garde nationale fut organisée comme un corps privilégié; elle devait être composée de trente mille hommes on plus, choisis parmi cenx que l'on pouvait croire les plus amis de l'ordre. Provisoirement elle ne fnt composée que de dix à douze mille hommes pris parmi les employés du gouvernement, les officiers ministériels, les avoués, les notaires; en un mot, tous ceux qui en dépendaient, soit directement, soit indirectement. L'empereur

en était le commandant en chef. Le commandement en second fut donné au maréchal Moncey. Les officiers furent nommés par l'empereur et choisis parmi des bommes qui dépendaient du pouvoir. Enfin , la méfiance fut portée à ce point que les gardes nationaux furent armés de piques; quelques-uns seulement recurent des carabines saus baionnette. On motivait ce singulier équipement par le manque de fusils; et cependant il y en avait trente mille en magasin à Paris. Quelques jours après le départ de l'empereur, les douze légions furent passées en revue; et tout Paris put voir des compagnies, parfaitement habillées, défiler sans autres armes que des sabres et des piques de six pieds, ornées d'une petite banderolle tricolore; de distance en distance, on remarquait dans le rang quelques hommes portant des carabines en bandoulière. Au 30 mars, le plus grand nombre des gardes nationaux étaient encore armés de la même manière; mais déjà quelques-uns étaient parvenus, par leurs propres efforts, à se procurer des fusils de munition ou de chasse; on en donna à ceux qui furent de piquet aux barrières ; enfin , soit que l'armée en se retirant leur eût laissé des fusils, soit par les efforts de la municipalité parisienne, le lendemain de cette fatale journée, la garde nationale avait enfin l'apparence d'une force militaire. On avait pensé aussi à fortifier Paris; mais, soit encore défiance, soit qu'on n'en eût pas le temps, on se borna à couvrir les barrières par des palissades, sans fossé, qu'un coup de canon devait renverser. Ce fut une grande faute. Dans un pays où tout est centralisé, comme en France, intérêts, sentimens et administration, où l'on n'est maître de rien si l'on n'est maître de la capitale, il est de la dernière imprudence de la laisser sans défense. Si, en 1814, Paris eût été entouré de fossés et de murs, si Paris eût été une place forte, il est probable que l'ennemi ent été obligé de repasser le Rhin.

La dernière mesure que Napoléon decreta avant de quitter Paris fut la formation de douze régimens de tirailleurs de sa jeune garde, composés de volontaires, et par enrôlement d'hommes de vingt à cinquante ans. Mais elle n'eut pas lieu; le temps manques. Pendant que Napoléon faisait ces préparatifs militaires, il ne négligeait point les soins diplomatiques. Caulaincourt était toatiours au quartier général ennemi, témoignant par sa présence des dispositions pacifiques de celui dont il était le ministre. Le 25 janvier il proposa un armistice à Mettérnich, offrant pour sûreté des places en Italie et celles qu'il possédait encore en Allemagne. Le diplomate autrichien ne jugea pas que cette proposition fût acceptable, et n'en fit pas usage. Cependant les alliés avaient désigné Chátillon-sur-Seine pour la tenue du congrès. Caulsincourt s'y était rendu le 21 janvier. Mais il y avait peu à espérer de cette réunion, si l'ennemi ne perdait l'espoir de pouvoir triompher de la France.

Le 25 janvier, l'empereur reçut aux Tuileries le serment des officiers de la garde nationale. « le pars», leur dici-il; je vais combattre l'ennemi, et je vous laisse ce que j'ai de plus cher, l'impératrice et mon fis. » Le même jour il reçut le serment de l'impératrice, à laquelle il conférait la régence. Il nomma son frère Joseph son lieutenant. Le 24, Caroot, oubliant tout, lui ayant écrit pour se mettre à sa disposition dans le danger commun, il le nomma gouverneur d'Auvers. Enfin il quita Paris le 25 pour aller se mettre à la tête de l'armée.

L'armée active ne s'élevait guère an-delà de soixante-douze mille hommes, dont vingt-sept mille étaient dans le bassin de Ils Seine, trente-buit dans celui de la Mease; et dont sept de la garde accompagnaient l'empereur. Avec des forces aussi faibles, il était impossible de s'opposer de front aux deax colonnes ennemies qui marchaient sur Paris: l'une, en auivant les vallées de la Seine et de ses affluens; l'autre, celles de la Marne et de l'Aisne. Napoléon résolut de se placer entre les deux bassins; et, en passant, selon l'occurrence, d'un bassin dans l'autre, de manœuvre de manère, non-neulement à empécher les deux colonnes ennemies de se joindre, mais encore à porter successivementet tour à tour toute la masse de ses forces sur les points où il juggrait le plus aventageux d'attaquer, on le plus nécessaire de repousser les coalisés. Cette manœuvre lui procure en effet de

nombreux succès. La campagne de 1814 fut une des plus brillantes de l'empereur, l'une des mieux conduites. Mais ce n'est que dans un guvrage spécial que l'on pourrait donner une idée des mouvemes compliqués de l'armée française. Ce fut une suite continuelle et rapide de marches et de contre-marches, dans lesquelles on admire également l'habileté du général qui les dirige, et la fermeté, ainsi que l'énergie de ses troupes peu nombreuses, dont rien n'affaibit le courage; ni la fatigue de marches incessantes par des chemins affeux, ni des engagemens répétés qui n'etaient pas toujours suivis de succès. Nous nous borrerons à donner une notice sur les nombreux événemens de guerre qui se succédêrent depuis le 27 janvier jusqu'au 30 mars.

Napoléon commença par porter ses forces dans les bassins de l'Aube et de la Seine. Son but était de séparer l'armée de Silésie de celle de Bohéme, qui avaient opèré leur jonction dans ces bassins. Il obint ce résultat par une suite de combâts dont il va être fait mention.

Du 27 janvier. — Napoléon chasse l'ennemi de Saint-Dizier, et lui fait éprouver une grande perte.

Des 29 et 30 janvier. — Combats de Brienne. — Napoléon, avec une force numérique de moité inférieure à celle de l'ennemi, remporte une victòire signalée sur le prussien Blücher et le russe Sacken.

Da 4e férrier. — Banille de la Rothière, à deux lieues de Brieune. — L'ennemia cent dix mille hommes, tant Russes que Prussiens, Autrichiens et Bavarois, commandés par les généraux Blücher, de Wrède, Giulay, les princes de Wirtemberg et Constantin de Russie, Napoléon n'a pur feunir sur ce point que quarante mille combattans. L'engagement dure douze heures. Les Français font des prodiges de valeur; ils mettent hors de combat six mille ennemis, essuient une perte de trois mille des leurs, et, contraints de céder au nombre, se replient en bon ordre sur Troyes.

Du 5 février. — Ouverture d'un congrès à Châtillon, département de la Côte-d'Or. — Les bases établies dans la note écrite de Francfort, le 9 novembre 1815, par M. de Saint-Aignan, et acceptée par Napoléon pour la réunion projetée d'un congrès à Mauheim, sont encore admises pour le congrès de Châtillon. Les plénipotentiaires sont, pour la Bussie, le comte Rasumawski; pour la Prasse, le baron de Humboldt; pour l'Autriche, le comte de Stadion; pour l'Angleterre, les lords Aberdeen, Cathcart, Stewart et Castlereàgh; pour Ja France, M. de Caulaincourt, duc de Vicence.

Outre les négociations publiques entre Napoléon et les alliés, pour lesquelles on semblait avoir ouvert le confgrés, il y avait une négociation secrète qui en formait probablement le réel motif. On y réglait d'avance l'avenir; les coalisés disposaient des fruits de la victoire.

Talleyrand avait un agent à Châtillon; il était particulièrement en rapport avec Nesselorde et Mettennich. Il agissait, dit-on, en afaeur de Lonis XVIII. Peu-être sa première intention, en se mettant en communication avec les ministres étrangers, n'avait-elle pas été celle-là. Mais la cour d'Hartwel faisait de son côté des démarches; son parti s'organisait en France et se montrait publiquement sur plusieurs des points où les alliés avaient pénétré. Ces circonstances lui donnaient des chances que Talleyrand sut apprécier et qui décidèrent de la direction de ses négociations.

Du 5. — Le général prussien York s'empare de Châlons-sur-Marne.

Ds 7. — La ville de Troyes, que Napoléon a quittée pour se mettre à la poursuite du général prussien Blücher, est occupée par l'avant-garde de la grande armée alliée. C'est à Troyes que des royalistes, protégés par l'étranger, ont fait entendre les premiers cris en faveur de l'ancienne dynastie. Dans ce moment Napoléon concentrait ses forces pour se porter de sa personne dans le bassin de la Marne.

Du 10 au 14 février. — Combats de Champaubert, de Montmirail, de Vauchamp. — Ces brillantes victoires de Napoléon, dans lesquelles il perdit fort peu de monde, ont coûté à l'ememi une armée de quatre-vingt mille hommes, battue, poursuivia pendant cinq jours, enfin dispersée ou détruite. Elle était commandée par les généraux prussiens Blücher, Kleist et York, et par les généraux russes Sacken et Langeron. Napoléon était secondé par les maréchaux Ney, Mortier, Lefebyre, Oudinot.

Les prisonniers faits dans cette bataille furent amenés à Paris. On leur fit traverser la ville; une grande affluence de peuple se porta sur leur passage. C'étaient des soldats. Les blessés étaient transportés dans des fiacres. La vue de ces malheureux toucha beaucoup de gens; ils n'avaient point l'air fier et menacant. Quelques-uns même demandaient l'aumône. On la leur fit largement; on leur donna à peu près à tous du pain et du vin. On remarqua que les Russes, en passant devant les invalides et vovant la grande croix qui en surmonte le dôme, se signèrent tous. Dans un autre temps de semblables affaires auraient mis fin aux hostilités; mais les alliés avaient des forces telles, que la perte de cent mille hommes n'étaient pas sensible sur leurs masses. Dans les mêmes cinq jours des corps autrichiens, bavarois et russés, s'emparaient de Nogent-sur-Seine, de Sens, de Pont-sur-Yonne, de Laon, de Montereau, etc., et préparaient ainsi la marche de leur grande armée sur Paris.

Du 11 février. — Le duc d'Angoulème, arrivé à Saint-Jeande-Luz avec l'armée anglaise, adresse une proclamation aux Français, datée du 2. février. « l'arrive, d'isai-il. Je suis en Français, datée du 2. février. « l'arrive, d'isai-il. Je suis en Français, datée de l'arrive de l'arrive de l'arrive de l'arrive vois fers ; je viens déplayet le drapeau blanc, le drapeau sans tache. Ralliez-vous autour de lui, braves Français; marchons tons easemble au renversement de la tyrannie. » Dans cette proclamation on s'adressait, en terminant, à l'armée, on lui promettait, aû nom de Louis XVIII, la conservation des grades, des traitemens et des récompenses.

Du 17 férrier. — Congrès de Châtillon. Les alliés rejettent ouvertament les bases qu'ils avaient eux-mêmes fait proposer à Francfort; et que tout réopmment ils avaient encore admises. Ils font transmettre à Napoléon un projet de traité portant entre



autres dispositions : « L'empereur des Français renonce à la totalité des acquisitions faites par la France depuis le commencement de 1792, et à toute influence constitutionelle hors de se anciennes limites: — Il remettra dans de très brefs délais, et sans exception, les forteresses des pays cédés, et toutes celles encoreoccupées par ses troupes en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Ces places seront remises dans l'état où elles se trouvent, avec leur artillerie, les munitions, etc. — Les places de Besançon, Béfort, Huniague, seront remises aux armées altièes, également sans délai, à titre de dépôt jusqu'à la ratificațion de la paix définitive, » — Napoléon venait de vaincre à Champaubert, à Montmirail, lorsqu'on lui proposa ces conditions: Ah! c'est par 'trop exiger! s'écria-t-il; tes alliés oublient que je suis beaucoup plus près de Munich qu'ils ne le sont de Paris.

Du 16 février. — Napoléon se met en mouvement pour aller réponsser dans le bassin de la Seine l'armée de Bohéme, commandée par Schwartzenberg, qui était en pleine marche sur Paris.

Du 17 février. — Combat de Nangis. — Deux divisions de l'armée russe sont mises en déroute complète par Napoléon. L'ennemi perd dix mille hommes, cinq mille tués et cinq mille prisonniers; mille Français au plus sont hors de combat.

Du 18. — Combat de Montereau. — Même engagement, même résultat.

Du 21. — Arrivée du comte d'Artois à Vesoul, avec l'arrièregarde de la grande armée alliée. Il data de cette ville une prochamation qui fut envoyée à Paris, et qui, reproduite par une
presse scrette, y fut distribuée par les soins de Mathieu de Monmorency et par ceux de Talleyrand qui avait formé une régence
royaliste. Cette proclamation, où le comte d'Artois: prenaît le
titre de Monsieur et de lieutenant-général du royaume, était âinsis
rédigée. « Français y disait-on, le jour de votre délivrânce approche; le frère de votre roi est arrivé. Plus de 1978 n., plus de
guerre, plus de conscription, plus de droits réunis. Qu'à la voix de
votre souverain, de votre père, vos malheurs soient effacés par
l'espérance, vos erreurs par l'oabli, vos dissensions par l'unión

dont il veut étre le gage. Les promesses qu'il vous à faites solennellement, il brûle de les accomplir et de signaler par son amour et ses bienfaits le moment fortuné qui , en lui ramenant ses sujets, va lui rendre ses enfans. Vive le roi! >

Du 22. — Combat de Mery-sur-Seine. — Les généraux Blucher, York et Sacken sout battus et culbutés par le général Boyer. Ce combat eut lien le mardi-gras; les Français tronverent des masques dans une boutique, s'en emparèrent, et combattirent masqués avec autant de gaieté que de courage.

Du 25. — Le prince de Schwartzenberg, généralissime des armées alliées, fait proposer un armistice. De part et d'autre on nomme des plénipotentiaires qui se réunissent à Lusigny; mais les hostilités continuent.

Du 24. - Napoléon bat l'armée russe et autrichienne, la contraint à une prompte retraite, et rentre dans la ville de Troyes. Cette capitale de la Champagne renfermait dans son sein des agens de l'émigration française; des vœux pour le royalisme y avaient éclaté publiquement pendant l'occupation de l'étranger. Le même jour Napoléon rend ces décrets : « 1º il sera dressé une liste de Français qui, étant au service des pnissances coalisées, ou qui, sous quelque autre titre que ce soit, ont accompagné les armées ennemies dans l'invasion du territoire de l'empiré, depuis le 20 décembre 1813. Les individus qui se trouveront compris sur ladite liste seront traduits, sans aucun délai, et toutes affaires cessantes, devant nos cours et tribunaux, pour y être jugés, condamnés aux peines portées par les lois, et leurs biens être confisqués au profit du domaine de l'état, conformément aux lois existantes. - 2º tout Français qui aura porté les signes ou les décorations de l'ancienne dynastie dans les lieux occupés par l'ennemi, et pendant son séjour, sera déclaré traître, et comme tel jugé par une commission militaire, et condamné à mort. Ses biens seront confisqués au profit du domaine de l'état. »

Le 25, les sonverains alliés et leur état-major tinrent un conseil de guerre à Bar-sur-Anbe, Les succès de Napoléon les avaient étonnés: ils hésitaient entre la retraite et l'offensive, Il y fut dé-



cidé que Blücher se joindrait dans le bassin de la Marne aux corps de Bulow et de Vintzingerode qui venaient de Belgique, et menacerait Paris. Quant à la grande armée de Schwartzenberg, elle se retirerait sur Langres où elle accepterait une bataille. En effet, Blücher commença son mouvement; mais Schwartzenberg n'acheva paa le sien.

Du 27 février. — Prise de La Fère par le général prussien Bulow.

Des 27 et 28., — Combats de Bar et de la Fertá-sur-Aube, — A Bar, quarante mille Austro-Russes attaquent quinze mille Français. Les pertes sont égales, et la victoire reste incertaine. A La Ferté, vingt mille Français tiennent tête à cinquante mille canemis. Néanmoins, après ces deux combats, les Français er enpient sur la Seine pour conserver leurs communications. L'empereur part avec une partie de ses forces, et court sur la Marne dans l'intention de battre l'armée de Blücher qui marchait sur Paris, et de la détruire avant qu'elle eût été rejointe par les armées de Bulow et de Wintzingerode venant de Belgique.

Du 1º mars. — Par un traité d'alliance conclu à Chaumont (Haute-Marne), l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse s'engagent, dans le cas où Napoléon refuserait d'accepter les conditions de paix qui lui ont été proposées le 17 février, et dans le cas de nouveaux échecs, à poursuivre la guerre avec vigueur et dans un parfait concert; la Russie, l'Autriche et la Prusse, à tenir chacune en campagne active cent cinquante mille hommes au complet, et l'Angleterre à fournir un subside annuel de cent vingt millions de francs repartis entre ses trois alliés. « Aucune négociation séparée n'aura lieu avec l'ennemi commun. Ce traité, qui a pour but d'arriver à une paix générale et de maintenir l'équilibre en Europe, sera en viqueur pendant vingt ans. »

Du 2. — Prise de Soissons par le général prussien Bulow. La capitulation de cette place, défendue par le régiment de la Vistule sauve l'armée de Blücher, qui battait précipitemment en retraite, ponrsuivie par l'empereur.

Du 4. - Les Français, restés au nombre d'environ trente

mille en présence de la grande armée alliée, forte de cent mille hommes, pour la contenir en l'absence de l'empereur occupé sur la Marne, évacuent la ville de Troyes.

Le 5 mars, de son quartier général à Fismes, Napoléon décrète : « Considérant que les généraux alliés ont déclaré qu'ils passeraient par les armes tous les paysans qui prendraient les armes: 1º tous les citovens français sont non-seulement autorisés à courir aux armes, mais requis de le faire; de sonner le tocsin aussitôt qu'ils entendront le canon de nos troupes s'approcher d'eux; de se rassembler, de fouiller les bois, de couper les ponts, d'intercepter les routes, et de tomber sur les flancs et sur les derrières de l'ennemi; 2º tont citoven français pris par l'ennemi et qui serait mis à mort, sera sur-le-champ vengé par la mort, en représailles, d'un prisonnier ennemi. - Considérant que les peuples des villes et des campagnes, indignés des horreurs que commettent sur eux les ennemis, et spécialement les Russes et les Cosaques, courent aux armes par un juste sentiment de l'honneur national, pour arrêter des partis de l'ennemi, enlever ses convois et lui faire le plus de mal possible, mais que dans plnsieurs lieux ils en ont été détournés par le maire ou par d'autres magistrats: Tous les maires, fonctionnaires publics et habitans qui, au lieu d'exciter l'élan patriotique du peuple, le refroldissent, ou dissuadent les citoyens d'une légitime défense, seront considéres comme traftres, et traités comme tels. > En effet, le peuple des campagnes, quoique misérablement armé, commençait déjà la guerre de partisans; il enlevait les convois, les patrouilles, les corps isoles, et causait à l'ennemi des pertes de détail qui devenaient considérables. Dans les Vosges, un corps de partisans nombreux s'était mis en mouvement et rendait dejà la route de Lorraine infranchissable pour les corps isolés; les mêmes symptômes se manifestaient en Alsace et dans la Haute-Saône, en Bourgogne et en Champagne. Les coalisés brulaient les villages où quelques-uns de leurs détachemens avaient été détruits , lorsqu'ils parvenaient à les connaître; mais ces actes de violence exasperaient les paysans. Les Cosaques furent particulièrement

victimes de cette guerre de partisans. Napoléon alors dut grandement se reprocher d'avoir désarmé le peuple et de ne pas l'avoir organisé.

D'u' minz. — Bataille de Graonne. — Napoléon, avec trente mille hommes, et secondé par les maréchaux Ney et Mortier, les généraux Grouchy, Nansouty, Drouot, Laferrière, Belliard, etc., rémporté une nouvelle victoire sur les forces combinées des généraux Büchier, Sacken et Woronzoff, évaluées à cent mille hommes.

Des 9, 10 et 11. — Combats partiels autour de Laon. Jonction de différens corps ennemis qui présentent une masse de quatrevingt-dix mille hommes. Les Français furent obligés de reculer.

Du 12. — Le duc d'Angoulème fait son entrée à Bordeaux avec l'avant garde de l'armée anglaise; il est y reçu aux acclamations d'un nombreux parti de Français royalistes réunis dans cette ville, la première de l'empire qui se déclare nour les Bourbons.

Du 14. — Napoléon reprend la vil'e de Reims, après un combat soutenu de part et d'autre avec acharnement; deux divisions alliées y furent écrasées.

En ce moment, les progrès de Schwartzenberg dans le bassin de la Seine, rappelant l'empereur dans cette direction, il se mit en marche confiant à Marmont et à Moriter le soin d'observer l'armée de Silésie, et abandonnant la défense de Reims aux, soins de la garde nationale. Celle-ci avait déjà fait ses preuves lorsque les goalisés s'y étaient présentés pour la première fois; elle les avait arrêtés plusieurs jours.

Du 49. — Congrès de Châtillon. — Napoléon ignorait le traité conclu à Chaumont entre les alliés. En réponse aux conditions de paix qui lui ont été imposées le 17 lévrier, il fait présenter par son ministre, M. de Caulincourt, un projet de traité qui restrent sa domination dans l'ancienne France, augmentée de la Savoie et de l'ille d'Elbe, mais qui conserve la couronne d'Italie au prince Engène, dont le royaume aurait l'Adige pour frontière du côté de l'Autriche. Ce projet de traité porte encore que les principautés de Lucques et de Neutchâtel, ainsi que le grand-duché de

Berg, resteront aux titulaires qui en ont été précédemment investis. Les propositions de Napoléon sont rejetées, et les alliés en donnent pour motif « que, la France gardant une force territoriale infiniment plus grande que ne le comporte l'équilibre de l'Europe, conservant des positions offensives et des points d'attaque, au moyen desquels son gouvernement a déjà effectué tant de bouleversemens, les cessions qu'elle ferait ne seraient qu'apparentes. Les principes avoués à la face de l'Europe par le souverain actuel de la France, et l'expérience de plusieurs années ont prouvé que les états intermédiaires sous la domination des membres de la famille régnant en France ne sont indépendans que de nom. En déviant de l'esprit qui a dicté les basès du projet de traité du 17 février, les puissances n'enssent rien fait pour le salut de l'Europe; les efforts de tant de nations réunies pour une même cause seraient perdus; la faiblesse des cabinets tournerait contre eux et contre leurs peuples ; l'Europe et la France même deviendraient bientôt victimes de nouveaux déchiremens. L'Enrope ne ferait pas la paix; mais elle désarmerait. Les cours alliées, considérant que le contre-projet présenté ne s'éloigne pas seulement des bases de paix proposées par elles, mais qu'il est essentiellement opposé à leur esprit, et qu'ainsi il ne remplit aucune des conditions qu'elles ont mises à la prolongation des négociations de Châtillon, elles ne peuvent reconnaître dans la marche suivie par le gouvernement français que le désir de traîner en longueur des négociations aussi inutiles que compromettantes. Les cours alliées déclarent qu'indissolublement unies pour le grand but qu'elles espèrent atteindre, elles ne font point la guerre à la France; qu'elles regardent les justes dimensions de cet empire comme une des premières conditions d'un état d'équilibre politique; mais qu'elles ne poseront pas les armes avant que leurs principes n'aient été reconnus et admis par son gouvernement. Cette déclaration entraîne la rupture immédiate du conerès de Châtillon.

Des 20 et 21 mars, — Combats d'Arcis-sur-Aube. — Napoléon avant réussi à reieter l'armée de Silésie en debors de sa liène.

d'opérations, et croyant qu'elle serait contenue assez long-temps par les forces qu'il avait laissées devant elle, acconrut sur la liene de l'Aube ponr poursuivre l'armée de Bohême. Il s'empara sans peine d'Arcis-sur-Aube qu'il tronva évacuée. Mais, l'ennemi vint l'y attaquer. Les Français étaient pen nombrenx et la position importante. L'ennemi, trois fois plus fort, renouvela ses attaques à plusienrs reprises; sa cavalerie non moins supérieure en nombre mit la nôtre en déroute. Il fallut battre en retraite, Ce furent les carrés d'infanterie qui arrêtèrent l'ennemi et sauvèrent l'armée d'une défaite. L'empereur fut obligé de donner personnellement l'exemple de la résignation et de la fermeté. Un carré de sa garde s'était ébranlé à la vue d'un obus prêt à éclater dans ses rangs; il pousse vers ce carré, voit la cause du monvement qui s'opère, promène la tête de son cheval sur la mêche enflammée du projectile, et reproche à ses vieux compagnons nne faiblesse indigne d'eux. A sa voix le carré se reforme ; l'obus éclate sous tous les veux, et personne n'en est atteint.

Le lendemain, 21, l'empereur ayant reçu des renforts, reprit l'offensive, mais il se trouva en téte d'une armée quadruple de sienne. Il eté tés imprudent de s'engager. La retraite fint ordonnée. Les Français repassèrent l'Aube et incendièrent les ponts, Napoléon résolut alors de se porter sur les derrières de l'ennemi, d'aller rallier les garnisons des places fortes de la Lorraine et de l'Alsace, et avec elles d'agir sur les communications de l'ennemi. En conséquence, en se retirant, il prit la route de Vitry-le-Français, qu'il trouva occupé par une garuison ennemie. De là il se porta sur Saint-Dizier, où il entra le 25. Ce fut là qu'il fut rejoint par Caulaincourt et qu'il apprit comment les coalisés avaient refusé ses propositions le 19 et par quelle déclaration ils y avaient répondu.

Dans le moment où il se déterminait à marcher sur les derrières des coalisés, ceux-ci prenaient la résolution de faire avec toutes leurs forces une pointe sur Paris. Ils y étaient encouraigés par les avis qu'ils recevaient des royalistes; ils savaient qu'on y était dans une sécurité complète; que rien n'y était prêt pour se défendre, que le peuple était sans armes et tranquille. L'empereur Alexandre fit décider dans un conseil que l'armée de Bohéme irait-rejoindre celle de Blücher sur la Marine et qu'on s'avancerait en une senle masse sur la capitale.

En conséquence, pendant que l'empereur marchait sur Vitry, au lieu de le suivre ou de s'arrêter, on traversa l'Aube comme lui et l'on se mit en marche pour pénétrer dans le bassin de la Marne, où l'on rejoignit en effet l'armée de Silésie. On laissa devant Napoléon un corps russe commandé par Winzingerode et une masse de cavalerie qui eurent ordre de treoulei devant lui, en lui faisant croire que la grande armée alliée était en retraite. En effet Napoléon le pensa pendant quelques jours. Cétait assez pour opérer la jonction qui ent liéu le 25 mars. Un temps magnifique, un peu froid mais sec, favorisa la marche des coalisés.

25 mars, bataille, dite par les coalisés, de la Fère champenoise. - Par l'effet du mouvement de concentration des coalisés. les maréchaux Marmont et Mortier, auxquels Napoléon avait donné le soin d'observer le bassin de la Marne, se trouvèrent placés entre les masses énormes de l'ennemi. Pour comble de malheur, ce corps avait reçu l'ordre de venir rejoindre Napoléon sur la route de Vitry à Saint-Dizier, en sorte qu'il marchait sans le savoir à la rencontre de l'armée de Bohême. En effet, à la pointe du jour, Marmont; qui formait la droite et la tête de colonne. se trouva en contact avec les troupes ennemies; il fallut d'abord s'arrêter, puis reculer. Il fut séparé brusquement de Mortier qui commandait le centre, et se hâta aussi lui-même de reculer. Mais les deux maréchaux ne firent pas ces mouvemens sans épronyer de grandes pertes. Chargés de tous côtés par une formidable cavalerie plus nombreuse à elle senle que l'armée entière des maréchaux, se trouvant entourés sur tous les points, ils se battirent tont le jour, perdirent des brigades entières et nue partie de leur artillerie. La résistance des troupes fut désespérée; elles furent encouragées par le bruit d'une canonade acharnée qu'elles entendaient sur leur gauche; elles crurent que Napoléon luimême s'y trouvait. L'ennemi partagea cette erreur; et cette

pensée jeta quelque incertitude dans ses attaques. Ce bruit d'artillerie venait d'un corps de gardes nationaux volontaires que commandait le général Pactod et qui, formant l'extrême gauche des maréchanx; suivait le mouvement général imprimé par les ordres de Napoléon à tout le corps d'armée, lorsqu'il fut attaqué par l'avant-garde tout entière de l'armée de Silésie. Ces troppes qui s'étaient formées à la hâte dans les départemens envahis, qui étaient à peine exercées, qui avaient reculé avec l'armée laissant derrière elle tout ce que chacun des soldats avait personnellement de plus cher, montrerent alors une fermeté incomprehensible ailleurs qu'en France; car chez nons, il y a émulation dans la voie du dévouement et du bien, comme il y en à ailleurs pour le mal; on regarde comme un bonheur dont on est faloux, celui d'accomplir un devoir périlleux; au lieu de trembler, on envie le danger; on envie ceux qui ont le bonheur de s'y sacrifier. La belle action des citoyens soldats commandés par Pactod ne fut pas même récompensée par un souvenir. A peine s'il en fnt fait mention. Ces troupes, formant six à huit mille hommes, furent, pendant toute la journée, exposées à des charges furieuses de cavalerie. Au lieu de hâter sa retraite, Pactod avait accepté le combat et les avait formées en carré. Bientôt elles furent entourées de toutes parts par plus de douze mille chevanx : leurs carrés repoussèrent avec vigueur des charges faites à fond; puis elles se remirent en marche; elles furent attaquées de nouveau; la cavalerie et la bayonnette ne faisaient rien, on dirigea contre elles le feu de nombreuses batteries, qui les battirent en quelque sorte en brêche. Ce petit corps arrêta une armée. A la mitraille succédaient des charges de cavalerie; à celle-ci, du canon. Enfin, les hommes manquèrent à la résistance. Mille à quinze cents renssirent à se retirer; plus de quatre mille resterent sur le champ de bataille. Pactod avec le reste consentit à se rendre; il capitula en rase campagne. L'énergie de ses gardes nationaux sauva les corps de Marmont et de Mortier. Autrement, ils eussent été coupés et pris.

Le 26, à Saint-Dizier, Napoléon attaque, culbute et détruit

en partie le corps du général russe Winzingerode, composé de dix mille chevaux. Mais tandis que Napoléon obtenait des succès à plus de cinquante lieues de sa capitale, les maréchaux Mortier et Marmont, restés en tête avec vingt-cinq mille hommes, se trouvaient, comme nous l'avons vu, vivement pressés et ponrsuivis par les généraux Blücher et Schwartzenberg. Ces denx maréchaux, contraints de céder le terrain, furent rejetés sous les murs de Paris. - L'emperenr de Russie et le roi de Prusse établirent leur quartier-général à deux lienes de là, à Bondy. -L'emperenr d'Autriche resta à Dijon. - Aussitôt que Napoléon fut instruit de ce mouvement sur la capitale, il revint sur ses pas, porta son quartier-général à Troyes, laissa le commandement de l'armée an maréchal Macdonald, et se rendit de sa personne à Fontainebleau, où il arriva le 30 au soir. Napoléon espérait être sous les mars de Paris le 2 avril avec son armée, Il comptait que la défense de cette ville occuperait l'ennemi au moins pendant trois jours, et qu'ainsi, après avoir paralysé ses derrières, il arriverait à temps pour exterminer son avant-garde; mais il s'abusait à la fois et sur les forces de l'ennemi, et sur la résistance que Paris lui opposa.

## SITUATION DE PARIS LE 29 MARS 1814.

Le 27 on était encore dans la plus grande sécurité à Paris. Joseph passa en revue la garde nationale et un petit corps de ligne. Par une fatalité singulère, le vent d'est sonfflait; il faisait déjà, depuis plusieurs jours, un temps magnifique. Il faisait froid; mais le soleil était brillant et la terre poudreuse. Le 28, on publia un búlletin qui était de nature à rassurer tout le monde. ¿ Les patrouilles, y disait-on, von jusqu'à Langres. La s anté de sa majesté est très-bonne. Le 26, l'empereur a batur à Saint-Dizier le général Winzingerode, lui a fait deux mille » prisonniers, lui a pris des canons et beaucoup de voitures de » bagages. Ge corpsa été poursuivi très-loin: »

Mais on était mieux instruit à la conr. Le conseil de régence s'assembla. On y mit en délibération si l'impératrice et le roi de



Rome ne devaient pas s'éloigner? Après quelques discussions, cette question fut résolue par l'affirmative. La décision du conseil fut emportée par une lettre de Napolén, datée du 16, que Joseph montra. Il y était dit, qu'on les fit partir, si l'ennemis avançait avec de telles forces que la réaistance fut impossible. En conséquence, le jour même, 28 mars, l'impératrice et le roi de Rome, le conseil de régence, les ministres, la cour, le trésor et de nombreux bagages sortirent de Paris. Du conseil de régence il ne resta que Joseph, Talleyrand et le ministre de la police, Savary. Cette nouvelle se répandit dans Paris lentement; elle était encore généralement ignorée le 20, on le disait: mais on n'y croyait pas; on pensait que c'était un bruit répandu par la malveillance.

Le 29 au matin, les habitans des quartiers du nord de Paris virent se répandre dans les rues d'abord quelques soldats harassés et couverts de poussière qui annonçaient qu'ils avaient été surpris, trahis, livrés. Pais on vit entrer de nombreuses bapdes d'habitans de la campagne, hommes, femmes, enfans, poussant devant eux le bétail de leurs écuries, amenant sur des charrettes tout ce qu'ils avaient pu enlever. Ces malheureux campaient dans les rues avec leurs bagages accumulés autour d'eux; d'autres s'établissaient dans les conrs des maisons; ils finirent présque tous par trouver une hospitalité généreuse. Cependant on ne comprenait rien à cette invasion. On se demandait si ce n'était pas une terreur panique qui poussait ainsi dans Paris les habitans des campagnes. On commença cependant à donner foi abruit qui courait de l'abandon de la capitale par la cour impeiale. Enfin, la proclamation suivante vint éclairer l'opinion:

<sup>«</sup> Cilorens de Paris, une colonne ennemie s'est portée sur Meaux. Elle s'avance par la route d'Allemagne; mais l'empereur la suit de près, à la tête d'une armée victorieuse.

<sup>»</sup> Le conseil de régence a pourra à la sûrelé de l'impératrice et du roi de Rome. Je reste avec vous.

a Armons-nons pour défendre celle ville, ses monumens, ses richesses, nos femmes, nos enfans, lout ce qui nous est cher. Que celle vasie did devienne un eamp pour quedques instains, et que l'ensemi trouve sa honte sous ses mars, qu'il serber franchir en triomphe!

- » L'empereur marche à notre secours , secondons-le par une courte et vive
- » Paris, le 29 mars 1814. Signé Joseph, lieutenant-général de l'empereur, commandant en chef de la garde nationale. »

En même temps parut une invitation plus vehémente, et dont l'exécution aurait eu certainement un résultat salutaire et glorieux; mais cette pièce n'étai appuyée d'aucause signature, et dans une telle circonstance, il fallait ou que l'autorité àvoust les mesures conseillées, ou que des orateurs citoyens, excitant partout l'enthousiasme, les proposassent directement à la multitude assemblée sur les places publiques. Voici ette pièce, émanée du gouvernement, mais pabliée d'une manière apocryphe:

#### « Nous laisserons-nous piller? nous laisserons-nous brûler?

- Tandis que l'empercue arrire sur les derrières de l'enneuit, vingt-énqs i troites mille hommes, condaits par un partiass natécieut, soest messare no barrières! en imposeront-ils à cien çent mille étiopress qui pervent les estemheur l'espare le prigores posit, aux forcess en la situlierate pas pour seu ma leuir dans Paris; ils ne veulent faire qu'un comp de main. Comme in l'aureit que peix de jours à restere paras inous, il se hilerit de nous piller, de se gorger d'or et de bulis, et quand une arrarée victorieus le forcersit à l'aire de la capit table, ill' en sortirit qu'à la locure des finames qu'il annuit allumées.
- Nos, nosis ne nos lisiaerons pas pider i nosis ne nosa lisiaerons pas brilder Defendoso no bless, nos femane, è lassiano le femape à notre brave armée d'arriver pour anésaité nous nos mure les barbares qui vensient les reurierser i Ayons la volonité de les vaincres, et ils ne nous attaqueront pas i Noçié oppisale serait le tombeux d'anne armée qui venderais en force ne portes. Nous avons en face de l'enzemi une armée considérable, commandée par des chefs habités et interplées ; il ne fagit que de les seconder.
- Nous avous des cassons, des balonnettes, des piques, du fer; nos funbourgs, nog rues, nos maisons, lout peut servir à notre défense. Établissons, s'ill et feut, des barricades; fisions sortir nos voilures et lout ce qui peut obstruer les passages; crésefons nos merailles, cressons des fossés, moutons à tous nos étages les partés des rues, et l'enneur inculers d'époratois!
  - Qu'on se figure nne armée essayant de traverser nos faubourgs au milleu de tels obstacles, à travers le feu croisé de la mousqueterle, qui partirait de toutes les maisons, des pierres, des poutres qu'on jetterait de toutes les croisées !
- Celle armée serait détruite avant d'arriver au centre de Paris. Mais non; le speciacle des apprets d'une Jelle défense la forcerait à renoncer à ses vains projets, et elle s'éloignemit à la hâte pour ne passe trouver entre l'armée de Paris et l'armée de l'empereur. »
- Alors des groupes commencèrent à se former; on s'interrogeait, on se demandait des nouvelles; on s'entretenait du départ de la cour; on disait qu'on était trahi; on cherchait com-

ment se défendre, où se procurer des armes; où était cet ennemi? s'il était vrai qu'il fitt si peu nombrenx; pourquoi alors l'impératrice et le roi de Rome s'étaient-ils enfuis; voulait-on les livrer? A toutes ces questions, il n'y avait dans le peuple qu'nne réponse: il fallait s'armer et se défendre de quelque côté que vint l'ennemi. Mais, en même temps, des agens de police déguisés en bourgeois, se répandisent dans les groupes et affirmaient, comme le tenant de quelque source respectable, qu'il ne s'agissait que d'un hourra de cosaques, que l'empereur allait arriver, qu'il n'y avait aucun danger. Les gens, alors, seséparaient presque rassurés, pour rencontrer un autre groupe où après avoir pris les mêmes crantes, ils recevaient les mêmes encouragemens. Ainsi, le misérable pouvoir impérial travailiait à empécher l'explosion qui ponvait seule sauver la capitale et l'emperenr.

On était mieux instruit ailleurs. Les royalistes se remunient activement. Les autorités de la capitale, les préfets et les municipaux, préparaient une défection. A l'état-major, on comptait ses forces : on avait dix à quinze mille gardes nationaux, la plin part armés de piques. On en occupa une partie à faire des patrouilles, à faire faction dans les corps-de-gardef une autre partie fut entoyée aux barrières pour en garder les palissades. On donna des fuits à ceux-là. On plaça également à ces portes quelques canons, et des invalides chargés de les servir.

En meme temps, on comptait les forces de ligne dont on pouvait disposer; or, en employant tous les dépôtse et la gendarmerie, on se trouva n'avoir pas plus de douze à quinze mille hommes, ce qui, ajouté aux debris échappés de la Fère champenoise, ne formerair pas plus de vingt à vingt-cinq mille hommes. Peat-être même ce chiffre, qui est celui des historiens, est-il encore exagéré, car il nous souvient d'avoir entendu dire qu'à l'état-major de la place, on trouvait, en défalquant les troupes nécessaires pour faire la police, ne pouvoir mettre en ligne que dix-huit mille hommes.

Avec si peu de forces, ou fut imprudent au dernier point; sauf à renforcer la garde des barrières, on ne pensa point à occuper les hauteurs qui couvrent Paris du côté du nord, du côté de l'ennemi. La population apercevant qu'il y avait si peu de mouvremens militaires, et voyant le pouvoir dans une si grande sécurité apparente, finit par se rassurer, et par croire qu'il ne s'agissait que d'une fausse alarme. Vers le soir, elle était assez tranquille. L'autorité exigea que les théâtres fussent ouverts comme à l'ordinaire.

## JOURNÉE DU 30 MARS 1814.

Pendant que Paris, dans la nuit du 29 au 30, dormait dans une profonde sécurité, comme à cent lieues de l'ennemi, les avant-gardes des coalisés prenaient possession des hauteurs qui couvrent Paris; elles occupaient les villages de la Villette, de la Chapelle, de Pantin, de Romainville et de Charonne. Le gros de l'armée, formant une masse évaluée, par les étrangers euxmémes, à cent quatre-virigt mille hommes, s'était arrêté au pied de ces hauteurs. S'il avait avancé une lieue de plus, Paris esté été pris sans combattre et endormi.

Le 30 mars, au petit jour, Marmont mit ses troupes en mouvement. On chassa rapidement l'ennemi des villages qu'il occupait ainsi que des hauteurs. Le bruit du canon et de la fusillade réveilla la capitale et lui apprit que les craintes de la veille n'étaient que trop vraies. La population se répandit sur les boulevards et dans les rues des quartiers du nord. Partout on demandait des armes; on demandait à marcher contre l'ennemi. Plusieurs même, ne prenant conseil que de leur courage, voulurent sortir: mais les barrières étaient fermées; on laissait entrer; mais on ne permettait pas de sortir. D'autres en grand nombre couraient aux mairies, aux corps-de-garde, aux casernes, partout où il y avait des troupes, et demandaient des fusils à grands cris. On leur disait qu'il n'y en avalt pas; et lorsqu'ils voulaient s'assurer par eux-mêmes si l'assertion était véritable, on croisait la baïonnette contre eux. Nous avons va, dans la rue Saint-Antoine, une compagnie de la vieille garde croiser la baionnette contre une masse de peuple pour protéger des voitures qu'elle accompagnait et où l'on disait qu'il y avait des armes. Les soldats furent même obligés de se réfugier dans une petite rue, afin de présenter une résistance plus efficace aux flots du peuple.

Cependant on se fusillait sur les hauteurs de Chaumont et de Romainville. L'ennemi persistait à reprendre cès positions. Le terrain sur ces points est coupé de haies, de murs, séparés par des sentiers étroits qui forment un véritable labyrinthe extrémement favorable à la guerre de tirailleurs, et où il est impossible de faire mouvoir des masses. Nos troupes se mirent donc à trailleir; quelques gardes nationaux; quelques habitans se joiguirent à eux et les guidaient dans ce dédale de chemins accidenté de mille manières. Quelques iétes de colonnes, quelques pièces de canon suffisient pour contein l'ennemi, lorsqu'il essayait de déboucher par les routes plus larges et plus praticables. L'avantage de la position éjait tout entier pour nous. Aussi l'ennemi yft des pertes considérables.

Enfin, vers une heure après midi, voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur ce point, l'ennemi résolut de prendre les hauteurs à revers. Il conduisit une attaque qu'i, pariant de Montreuil, fut dirigée sur notre flanc. Il trouva de ce côté une résistance également vigoureuse. Mais les assaillans étaient nombrenx, le terrain plus découvert. Marment reconnut qu'il ne pouvait tenir plus de deux heures; il envoya desander l'autorisation de capituler, qui lui fut accordée par le roi Joseph. L'empereur Alexandre lui en avait déjà fait faire la proposition par plusieurs officiers français faits prisonniers dans le combat. On leur avait fait voir la formidable masse des troupes coalisées; puis on les avait remis en iliberté, et renvoyé à leurs généraux, chargés de propositions pacifiques.

Sur la gauche, du côté de Montmartre, les Français n'étaient pas plus heureux ou plutôt plus en état de se défendre. Montmartre n'était pas fortifié; il y avait sept pièces de canon et une centaine de vétérans et de pompiers. Cette hauteur ne fut pas défendue, car elle ne fut attaquée que lorsque les villages qui sont situés entre elle et les buttes Saint-Chaumont furent pris. Ce fut l'armée de Silésie qui acheva cette opération. Elle passa le canal qui traverse la plaine Saint-Denis; y balava quelques escadrons de gendarmerie, et attaqua les villages qui bordent les routes qui vont à Paris. On les défendit quelque temps avec succès; mais les troupes pen nombreuses chargées, sur ces points, de tenir tête à l'ennemi, étant débordées de toutes parts, furent obligées de se réfugier sous les murs de Paris, et de rentrer enfin dans la ville. L'ennemi fit quelques tentatives sur les barrières, entre autres à celle de Clichy. La garde nationale les repoussa, et l'ennemi s'arrêta. Ce fut alors que Mortier expédia son chef d'état-major Lapointe pour demander une suspension d'armes in statu quo. Schwartzenberg, auquel on s'adressa, refusa, et Orlof, aide-de-camp d'Alexandre, vint à son tonr proposer à Mortier de mettre bas les armes, ce qui fut également refusé.

En même temps, sur la droite, entre Charonne et la Seine, l'armée de Bohême gagnait aussi les boulevards ettérieurs. Elle a'était d'abord emparée du bois de Vincennes, puis de Saint-Mande; un corps de cavalerie s'avança sur la chaussée de Vincennes et se jeta sur un parc d'artillerie qui était comme abandonné sur cette route; mais la garde nationale de service à la barrière Vincennes fit une sortie et chassa cette cavalerie à coups de fusil et de canon. Les Cosaques, en mêmé temps, tâtaient tontes les barrières; ce fut sur ces points qu'ils enlevèrent une batterie servie par les élèves de l'École polytechnique. Un de leurs escadrons pénétra dans une barrière du faubourg Saint-Antoine, qu'on lui avait ouverte; mais on la referna, et il fut pris.

Cependant, dans Paris, la population s'agitait en vain. Déjà les boulets des batteries russes venaient tomber dans les rues, jusque dans la place Royale. On courait secourir nos blessés au fur et à mesure qu'ils rentraient; on regardait avec plaisir passer quelques prisonniers ennemis, peu nombreux, qu'on amenait de temps en temps. Tont ce peuple, quoi que l'on en ait dit, n'avait pâs peur; il se promenait résigné, s'interrogeait, demandait des

nouvelles; si ce n'eût été cette fermentation et la négligence des vétemens, à voir la foule qui innondait les rues, et les boutiques en partie fermées, on se fût cru dans un; our de fête.

Paris ignora completement quel était le sort des nos armes; ne voyant point paraître l'ennemi dans son .sein , il put croire qu'on l'avait contenu; et fatigué des vaines agitations du jour, il s'endormit sans savoir ce qu'on avait décidé sur son sort. Cependant, le bruit de l'abandon de la capitale, avait commencé à se répandre. Joseph l'avait quittée dans l'après-midi. On parlait aussi de trahison. On dissit que les canonniers avaient reçu des gargousses pleipes de son. La vérité est que le service était si mal réglé, que les munitions manquèrent à l'artillerie, et qu'entre antres les batteries de la brigade Secretant reçurent des boulets qu'in étaient par de calibre.

Vers deux heures et demie, Marmont avait signé une suspeusion d'armes, qui fut de suite établie sur toute la ligne. Il aconrut ensuite pour s'entendre avec les autorités de la capitale. Le préfet Chabrol annopa qu'il irait au camp des alliés avec le corps numicipal pour traiter d'une capitulation. On commença dans cette réunion à parler des Bourbons et de la déchéance de l'empereur. En même temps, une autre réunion avait lieu chez Talleyrand. Lè se trouvaient le dnc Dalberg, Jaucourt, l'abbé Louis, de Pradt, Montesquiou, etc. La légitimité y fut adoptée en principe; on décida qu'on agirait pour les Bourbons.

Les préfets de Paris , Chabrol et Pasquier, se rendirent, dans la nuit, au quartier général des souverains coalisés. Ils en obtinrent les promesses les plus rassurantes, et, dition, prirent euxmémes des enjagemens. Le colonel Denys de Damrémont et le 
chef d'escadron Fabvier, aides-de camp de Marmont, s'y rendirent aussi. Mortier n'y envoya personne. Les denx officiers dont 
if s'agit capitulèrent plus régulièrement. Les coalisés voulsient 
que l'armée se rendit prisonnière. Ce ne fut qu'après de longs déhats qu'ils renoncèrent à cette préfection. Il fut convenu que 
1º les corps des maréchaux dues de Tréviec et de Raguse évacueraient la ville de Paris, le 31 mars, à sept heures du matin;

2º qu'ils emmèneraient le materiel de leur armée ; 5º que les hostilités ne pourraient recommencer que deux heures après l'évacuation de Paris; 70 que tous les arsenaux, ateliers, édifices militaires et magasins resteraient dans l'état où ils se trouvaient avant la capitulation (Par l'effet de cet article, les coalisés entrèrent en possession de trente mille fusils neufs qu'on avait refusés à Paris pour se défendre, plus de cent vingt-cinq pièces de canons, deux cent cinquante milliers de poudre, cinq millions de cartouches, vingt-cinq mille gargousses, trois mille obus chargés, etc.); 5º que la garde nationale était entièrement séparée de la troupe de ligne; qu'elle serait conservée ou licenciée selon que le décideraient les souverains alliés; 6º que la gendarmerie municipale partagerait le sort de la garde nationale: 70 que les blessés et maraudeurs qui, après sept heures, seraient encore à Paris, seraient prisonniers de guerre : 8º que la ville de Paris était recommandée à la générosité des hautes puissances. »

Telle fut la conclusion de la journée du 50 mars. La bataille coûta à l'ennemi, d'après son aveu, dix-buit mille hommes blesés ou tués. Il est à croire que ce total est inférieur au chiffre réel. En effet les huit bataillons de la garde royale prussienne perdirent à eux seuls mille trois cent cinquante-cinq hommes, dont soixante-neuf officiers. Les Français ne perdirent pas quatre mille hommes tués, blessés ou prisonniers. La garde nationale eut environ trois cents tués et le double de blessés.

# journée du 51 mars 1814.

Ce fut en se réveillant que Paris apprit la capitulation de la veille qui le livrait aux armées coalisées. La garde nationale avait relevé de grand matin tous les postes occupés par la troupe de ligne, et l'armée avait filé par le pont d'Austerlitz sur la route de Fontainebleau, en sorte que, lorsque la population descendit dans les rues, elle se vit sans soldats, sans genéraux, sans administration, sans police. Les premières colonnes des alliés pénéraient dans Paris, en occupaient les principaux points; défi-lajent en massers serrées dans les principales rues, conservant

d'ailleurs un ordre et une discipline remarquables. Les soldats qui les composaient, ne semblaient nullement préoccupés de la grandeur de leurs succès, mais seulement des sentimens qui animent un étranger qui parcourt pour la première fois une grande et fameuse capitale. Ils semblaient frappés d'étonnement, de respect et quelquefois d'admiration. Les regards farouches que leur lancait une population nombreuse, qui les entonrait et les pressait audaciensement, comme si elle eût eu d'assurance de pouvoir encore les écraser si elle l'eût vouln, contribuaient avec les ordres des chefs, à maintenir dans les colonnes coalisées un calme qui leur donnait moins l'apparence d'ennemis que celles de troupes alliées, et qui eut pour résultat définitif de faire que le Parisien leur pardonna presque leur présence. Il ne vit plus en enx que des instrumens des ennemis de la France. Chose singulière! le peuple n'eut point peur un seul instant ; sa sécurité était si complète, qu'elle gagna la bourgeoisie; les boutiques, qui éraient restées fermées d'abord, ne tardèrent pas à s'ouvrir. A neuf heures du matin, une partie de Paris était déjà occupée par les coalisés.

Vers onze heures une hande royaliste parconrul les boulevards. C'etaient quelques hommes qui, montés sur des calèches, agitaient des drapeaux blancs et crisient: Vivent les Bourbous I une petite troupe de gens à pied les suivait en poussant les mêmes cris. La population les vit passer avec indifférence; les uns, et étaient tous les jeunes gens, ne comprenaient rien à cotte manifestation et à ces cris. Ils ignoraient qu'il y eût encore des Bourbons; un grand nombre, n'entendant que crier, mais ignoraint seens de ces acclamations, sachant que le drapeau blanc était un signe de paix, ayant vu d'ailleurs que les officiers alliés portaient, dans cette intention, une brassière de cette couleur, crurent que, ce n'était qu'un appel pacifique adressé aux Parsiens pàr l'ordre des souverains alliés. D'autres, enfin, se souvenant des Bourbons, y reconnurent une tentative du parti royaliste; mais ils ne cruvent pas qu'elle pût réusits.

A midi, l'empereur de Russie, le roi de Prusse et le prince généralissime Schwartzenberg entrèrent à Paris avec les gardes russe et prussienne. L'empereur Alexandre illa loger chez Talleyrand. La masse du penjle assista ud defile des tropes avec une curiosité tranquille. L'orsque ces premiers corps eurent passé, le reste de l'armée coalisée, et particulièrement la cavalerie légère, fut dirigé par les boulevárds et le pont d'Austerlité sur la route de Fontainebleau. Ce fut un défilé très-curieux pour les Parisiens; l'étrangeté des costumes de ces soldats suvages venus du fond de l'Asie, de ces Cosaques de toutes tribus, de ces Tartares, de ces Calmoucks couverts de cottes de maille, les attàchèrent et les amusèrent. L'invasion amenait sous nos yeux toutes les populations dont, jusqu'ace jour, nous n'avions conno les hibitudés et les mœurs que par les relations dés voyageurs.

Mais, si la masse de la population resta înimobile, îl n'en fui pas de même de celle qui composait ce que l'on appelle les hautes classes de la société. Celle-ci se précipita sur le passage des princes coalisés; les femmes agitaient des monchoirs blancs; elles osaient crier: Vive l'empereur Alexandre! vivent les altiés ? Heureusement ces manifestations n'eurent lieu que sur quelques points bornés; heureusement Paris n'en fut pas témoin, et les ignora; car cette làcheté elt suffi pour le faire révolter. D'un autre côté, des femmes qui u'étaient jetées dans le peuple aux principaux passages, aux portes des jardins publics, distribuient des noueds de ruban blanc, solicitaient les passans à les prendre, et les attachaient même avec une sorte de violence à leurs charpeaux. Cependant on publiait et on affichait la proclamation suivante. Elle avait circulé la veille dans la haute société; elle fut publiée le 51.

i Bibliano de Paris, les armées alliées se trouveat deviant Paris. Le but de leur insrche vers la capitale est fondé sur l'espoir d'une réconsiliation sinéré et durable avec elle. Depuis viagt aux l'Europe est inonéde de sang et de lurrine. Les tentaires faites pour mettre un terme à laint de malheurs ont élé instiles. parée qu'il existé dans le poujor immée da gourieroment qui vous opyrime un obsabel, insurpmontable à la pair. Quel Français qui ne soit pas containen de extet vréité?

Les souversins alliés chercheot de bonne foi une autorilé selutaire et France, qui paisse cimenter l'union de toutes les nations et de tous les gouvermemens. C'est à la ville de Paris qu'il appartient, dans les circonstances acluelles, d'accélèrer la pais du mondé. Son vœu est attendu avec l'intérêt que

doit inspirer un si immense résultat. Qu'elle se prononce, et des ce moment l'armée qui est devant ses murs devient le soutien de ses décisions.

» Parisiens, Yous connaisses la situation de voire patrie, la conduite de Bordeaux, l'occupation amisale de Lyon (1): les maux attirés aux la Françe, gê les dispositions véritables de vos concitoyens. Yous trouterez dans ces exemplés le terme de la guerre étrangère et de la discorde civile; yous ne sauries plus le chercher alliente.

La conservation et la tranquilité de votre ville seront l'objet des soins et des meures que les alliés s'offrent de prendre avec les autorités et les notables qui jouissent le plus de l'estime publique. Aucun logement militaire ne pèsera sur la estitale.

C'est dans ces sentimens que l'Europe, en armes devant vos murs, s'adresse à vois. Hâtes-vous de répondre à la confiance qu'elle met dans votre amour pour la patrie et dans votre sagesse.

> » Signé le commandant en chef des armées alliées , maréchal prince » de Schwarzenberg. »

Cette proclamation, pleine de ménagemens, qui respectait les susceptibilités de l'honneur national et qui remetiait, en termes exprès, à la décision de Paris de décider de la paix on de la guerre. fut un acte de haute habileté. La France était si redoutable qu'il fallait la tromper pour la vaincre. Les coalisés ne démentirent pas, au reste, leur proclamation. La discipline la plus sévère fut observée; les troupes irrégulières furent rapidement éloignées de la capitale. Il fut défendu aux soldats , sous peine de mort, de pénétrer dans les rues; les voies des houlevards et des quais leur furent seules réservées. On remarqua avec quelque étonnement cette sage conduite; on ne fut pas moins étonné d'entendre les officiers, qui, seuls, étaient libres d'aller et de venir dans la grande ville, parler purement notre langue, et se piquer d'une politesse toute française, Il semblait que les étrangers, les Russes surtont, en entrant dans la capitale de la civilisation mo-" derne, tinssent par-dessus tout à mériter ses suffrages et à se montrer dignes d'elle. Ce ne fut qu'après quelques jours que l'on apercut combien le sort des soldats était à plaindre; on prit ceuxci en pitié; on en voulut aux officiers de toute la misère qui accablait ces derniers. Alors on commença à dessiner, à graver, à exposer des caricatures qui exprimaient combien cette différence

<sup>(</sup>i) Lyon avaitété, le 21 mars, réuni à l'armée coalisée par une capitulation signée Augerens.

nous choquait. Le plus grand nombre de ces caricatures fut acheté par des sous-officiers et des soldats russes, qui les emportèrent dans leur pays.

Cependant, l'empereur Alexandre, le roi Frédéric-Guillaume, Schwartzenberg, Lichtenstein, Nesselrode, Pozzo-di-Borgo, etc., s'assemblaient chez Talleyrand.

Alexandre ouvrit la conférence. Il dit qu'il y avait à choisir entre trois partis : soit faire la paix avec Napoléon , soit établir la régence, soit rappeler les Bourbons. Talleyrand prêcha chandement la cause des Bourbons ; il se fit fort de l'assentiment du sénat et des principales autorités. Cette opinion fut appuyée par plusieurs Français, soit déjà présens, soit mandés à cet effet, tels que le duc Dalberg, l'abbé Louis, de Pradt, Beurnonville, etc. En conséquence, on rédigea la déclaration qu'on va lire. Elle fut signée par l'empereur Alexandre seul. Ce prince avait, en 'effet, en ce moment la haûte main ; non-seulement il était le premier auteur, et, en quelque sorte, le chef de la coalition, mais encore il était celui dont l'armée était partout la plus nombreuse et particulièrement à Paris. Les troupes prussiennes avaient été en grande partie détruites; quand on demandait aux officiers de Frédéric-Guillaume où étaient leurs soldats, que l'on rencontrait en si petite quantité, et que l'on avait dit cependant si nombreux : « Dans les plaines de la Champagne, répondaient-ils ! ;

# DECLARATION. - (Publice le 1er avril 1814.)

- Les armées des puissances alliées ont occupé la capitale de la France. Les souverains alliés accueillent le vœn de la nation française.
  - » Ils déclarent :
- Que si les conditions de la paix devaient renfermer de plus fortes garanties lorsqu'it s'ginatit d'enchaîner l'ambition de Bonaparte, elles doivent être plus favorables lorsque, par un relour vers un gouvernement sage, la France ellemème offrira l'assurance de ce repos.
  - » Les sonverains alliés proclament en conséquence :
- Qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon Bonaparte, ni avec aucun de sa famille ;
- Qu'ils respectent l'intégrité de l'ancienne France, telle qu'elle a existé sous ses rois légitlmes: ils peuvent même faire plus, parce qu'ils professent télijonrs le principe que, pour le bonheur de l'Europe, il faut que la France soit grande et forte;

- Qu'ils reconnaitront et garantiront la Constitution que la nation française se donnera.
- Ils invitent par conséquent le sénat à désigner un gouvernement provisoire qui puisse pourvoir aux besoles de l'administration, et préparer la Constitution qui conviendra su peuple français.
- » Les intentions que je viens d'exprimer me sont communes avec toules les pulstances alliées.
- » Signé Alexandre. Par S. M. 1., le secrétaire d'état comité de ressellede. --Paris, 51 mars 1814, trois heures après midi. »

A coté de cette déclaration, on lisait une proclamation du conseil général municipal le Paris, dont l'extrait suivant fera connaître l'esprit.

» Habitans de Paris , vos magistrats seraient des traitres s'ils comprimaient plus long-temps la voix de leur conscience : elle ieur crie que vous deves tons les manz qui vous accablent à un seul homme. C'est lui qui , chaque aunée , par la conscription, décime nos familles. Qui de nous n'a perdu un fils, un frère, des parens, des amis? Pourquoi tous ces braves sont-lis morts? pour lui seul, et non pour le pays. Pour quelle cause? ils out été immolés , uniquement immolés à la démence de laisser après lui le souvenir du plus épouvantable oppresseur qui ait pesé sur l'espèce humaine..... Qu'importe qu'il n'ait sacrifié qu'un petit nombre d'hommes à ses haines ou bien à ses vengeauces partieulières, s'il a sacrifié la France? que disons-nous, la France? toute l'Europe à son ambition sans mesure!.... Que nous parle-t-on de ses victoires passées? Quel hien nous out-elles fait ces funestes victoires? la haine des penpies, les larmes des familles , le célibat forcé de nos filles , la ruine de toutes les fortunes; le veuvage prématuré de nos femmes, le désespoir des pères et des mères, à qui , d'une nombreuse postérité , il ne reste plus la main d'un enfant pour leur fermer les yeux? Voilà ce que nous ont produit ses victoires !.... C'est au nom de nos devoirs mêmes, et les plus sacrés de tous, que nous abjurons toute obéissance envers l'usurpaleur, pour retourner à nos maîtres légitimes. for avril 1814, Siané, les membres du conseil général municipal de Paris, Bellart, ( rédacteur de la proclamation), Barthélemy, Bonnomet, Bascheron, Davillier, Demautort, Gauthier, Harcourt . de Lamoignon . Lebeau . Mallet . Montamant , Pérignon . Thibou. Vial. .

La presse prit part à ces attaques; mais elle ne pouvait parler que dans un seul sens. Les frères Bertin et Laborie s'emparèment, dèta le 50 mars, du Journal de l'empire, qu'ils appelèrent Journal des Débats. Ils en firent l'organd des royalistes. M. Châteaubri and ne tarda pis non plus à se montrer sur la scène politique; il ý fit son apparition par une brochure dont le titre explique suffisamment le sens : De Buonaparte et des Burbons, et de la nécessité de se vallier à nos princes légitimes pour le bonheur de la France et de l'Europe. L'abbé de Pradt l'imita; il se distingua par ses

invectives de mauvais goût : it alla jusqu'à appeler Bonaparte un Jupiter Scapin.

DÉCHÉANCE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON..

Conformément à ce qui avait été convenu chez Talleyrand, on s'adressa au sénat. Il se composait alors de cent quarante membres. L'opposition que le système impérial y avait rencontrée dès l'origine ne s'était point grossie; six voix au plus se joignaient encore, à celles de MM. Grégoire, Lambrechts, Destut-Tracy, Lanjuinais et Garat. Dans les derniers jours de mars cette faible opposition avait amené plusieurs membres de la majorité à former quelques réunions particulières à l'effet de s'entretenir de la situation de l'état : les opinions étaient trop différentes, ou l'indépéndance de caractère trop rare, pour que ces assemblées eussent un résultat. La dernière eut lieu le 50, chez M. Lambrechts, au moment même où l'on se battait devant Paris. La discussion s'engageait, lorsque Svévès annonça à ses collègues que l'on négociait déjà la capitulation : il était trois heures. L'étonnement fut grand; mais il ne fut pas général. On convint d'envoyer surle-champ une députation auprès du lieutenant général de l'empereur. M. Lambrechts, Destut-Tracy, Tascher, charges de se rendre chez le prince Joseph, apprirent en arrivant, qu'il était parti depuis midi.

La déchéance de Napoléon était le vœu de l'opposition; depuis deux aus Grégoire en avait rédigé un projet d'acte avec ses motifs. Dans la journée du 31, ce vœu, que cinq ou six personnes seulement connaissaient et partageaient, devint celui de vingt sénateurs; de sorte que Talleyrand et Montesquiou, qui; pour l'execution de leurs projets, devaient aussi et de prime-abord obtenir cette déchéance, se trouvéent en rapport sur ce point avec l'opposition sénatoriale.

Séance du 1er avril 1814.

Trepte membres environ sont présens. La séance est ouverte à trois heures et demie, sous la présidence de S. A. S. le prince de Bénévent, vice-grand électeur (Talleyrand), Le président prend la parole, et dit:

« Sénateurs, la feltré que j'al es l'Ronneur d'adresser à chieseur de vous pour les présents de actie convocation leur est fait connaire. Foiler, il la égit de vous transmeltre des propositions; ce mot seul suffit pour inditant la liberté que charan de vous appoirte dans cette assemblée. Elle vous donne les mujess de labser pendre un genéreure seure aux scellineus dont l'âme de charan de vous est remplie, la volont de sous est remplie, la volont d'accourrir au se-courrir du préside délaise.

Senaleurs, les écrondances, quelque graves qu'elles soient, ne peuvent les na-dessus du pairicitiuse ferme et échtif de lous les membres de celte aremblée, et vous àves airement aeuil tous également la nécessité d'une del béraition qui ferme la porte à tout-b'elard, et qui ne daisse pas écoules la journée ann réclubil l'action de l'administration, ce premier de tous les beautes, par la formation d'un gouvernement dont l'autorité, formée pour le besoin du moment, a peut qu'étre ressurance.

Plusieurs membres obtiennent successivement la parole pour faire diverses propositions, que le sénat adopte immédiatement en ces termes :

I. « Il sere dabil un gouvernement provisoire», chargé de pourroir aux betoins de l'administration, et de préceuter au séent un projet de constitution qui paine convenir au peuple français. Ce gouvernement sens composid de cinq membres. — Le séant élit, pour membres du gouvernement provisoire : M. de Talleryand prince de Endrevoir, M. le séanter comité de Reument pro-M. le résisteur comte de Encourri M. le dec de Dabberg, consultir d'étai; M. de Montpesquion, anciens membres de l'assumplée constituente.

II. . L'acte de gomination du gouvernement provisoire sera notifié au neuple français par une adresse des membres de ce, gouvernement. - Le senst arrête en principe, et charge le gouvernement provisoire de comprendre en substance dans son adresse au penple français : 1º que le sénat et le corps législatif scront déclarés partie intégrante de la constitution projetée, sauf les modifications qui seront jugées nécessures pous asserer la liberté des suffrages et des opinions : 2º que l'armée , ainsi que les officiers et saldats en retraite , les veuves et officiers pensionnés, conserveront les grades, honneurs et pensions dont ils jouissent ; 5° qu'il ne sera porté aucque atteinte à la dette publique : 4° que les ventes de domaines nationaux seront irrévocablement maintennes; 50 qu'ancun Français ne pourra être recherché pour les opinions politiques qu'il a pu émetire: 6° que la liberté des cultes et des consciences sera maintenue et proclamée , ainsi que la liberté de la presse , sauf la répression légale des délits qui pourrsient naître de l'abus de cette liberie; 7° enfin que le gouvernement provisoire est chargé de présenter un projet de Constitution tel qu'il ne soit porté aucune atteinte aux principes qui font la base de ces propositions, «

Ces délibérations prises, et signées des président et secrétaires, le sénat s'ajourne à neuf heures du soir, pour entendre et adopter la réduction du procès-verbal de cette séance, et pour en signer individuellement l'expédition.

A neuf heures du soir la séance est reprise, sous la présidence de M. le sénateur comte Barthélemi. Le procès-verbal du matin est lu et adopté, « avec mention des excuses fournies par les sénateurs Vernier, Decroix, Garran-Coulon, François (de Neuf-, château) el Thévenard, qui, pour cause de maladie, n'ont pu , assister à la séance de ce jour. «

Il est ensuite procédé par les membres présens à la signature de ce procès-verbal ainsi qu'il suit : - Abrial. - Barbé de Marbois. - Barthélemi. - De Bayane. De Belderbusch. - Bertholet. - De Beurnonville. - Buonacorsi. - Carbonara. - Chasseloup-Laubat. - Chole. - Colaud. - Cornet. - Davous. - De Grégory. - Mercorengo. - Dambarrère. - Depère. - Destut de Tracy. - D'Harville. - D'Haubersaert, - D'Hédouville; - Du Bois du Bais. - Emmery. - Fabre ( de l' Aude ). - Férino. - De Fontanes, - Garat. - Grégoire. - Herwin de Nevelle. - De Jaucourt. - Journa Auber. - Klein. - Lambrechts. - Lanjuinais. - De Lannon. - Le Brun de Richemont. - Lejear. - Lemercier. - De Lespinasse. - De Malleville. - De Meerman Vandalem. - De Monbadon. - Pastoret. - Péré. - De Pontécoulant. - Porcher de Richebourg. - Rigal. - Roger Ducos. - Saint-Martin de Lamotte. - De Sainte-Suzanne. - Saur. - Schimmelpenninck, -Serrurier. - Soules. - De Taseher. - De Valence. - Maréchal duc de Valmi. - Van Dedem Van Gelder. - Van Depoll. - De Vaubois. - Villetard. - Vimar. - De Volney. »

### Séance du 2 arril. - (Extrait du procès-verbal.)

- A sept heures du soir les membres du séunt se réuniment en vertu d'une convocation extraordisaire faite sur l'invitation du gouvernement provisoire, conformément à la demande de plusieurs sénaieurs.
  - . La séance est présidée par M. le sénateur comte Barthélemy.
- Un membre propose de déclarer l'empereur Napoléon et sa famille déchus du trône, et de délier en conséquence le peuple français et l'armée du serment de fidelité.
- Cette proposition est appuyée par plusienrs membres. On demande qu'elle soit mise aux vols. ( Des membres de l'ancienne majorité sortent de la salle;

mais déjà ils avaient signé le procès-verbal de la veille, dont la conséquence nécessaire était la déchéance.)

- . La proposition est résumée, mise aux voix, et adop ée en ces termes :
- Le sénat déclaré Naçoléon Bonaparte et sa famille déchus du trône, et
   délie en conséquence le peuple françaia et l'armée du serment de fidélité.
- Un niembre (M. Lambrechis) demande que l'acte de déchéance qui v'ent d'être prononcé, seit précédé de considérans qui en exposent les moiffs. — Adopté.
- Ou demisude que ces considérans soient rédigés et sdoptés séance tenante.
   Quelques membres proposent au contraire de se borner, quant à prétent, au décret qui vient d'être rendu, et de resroyer à demain l'adoption des considérans.
   Adopté.
  - Le sénat a'ajourne à demain midi pour l'adoption des considérans, dont la rédaction est confée à M. le sénateur comte Lambrechts.
- Un membre demande que, altenda l'importance de la mesure qui vient d'étre prise pour sauver l'armée française et arrêter l'effusion du saug, M. le président soit chargé d'avriter des coûr les membres du gouvernement provisoire à la faire connaître du public. — Alorie membres du gouvernement provisoire à la faire connaître du public. — Alorie des conseils de la connaître de la faire de la connaître de public. — Alorie de la connaître de la faire de la connaître de public. — Alorie de la connaître de la connaître
  - » La séance est levée. »
  - Audience donnée au sénat par l'empereur de Russie. (Procès-verbal.)
- L'an 1814, le samedi 2 avril, à neuf heures et demie du soir, sur l'avis donué par M. le président que S. M. l'empereur Messadre recerrait sujourd'hai le sénat, ses membres, réusis à l'issue de la séance qui vient d'avoir lieu, se rendent en corps su palais habilé par S. M.
- Admia à son audience, ils sont présentés par S. A. S. le prince de Bénévent, membre du gouvernement provisoire.
- M. le comte de Barthélemy, au nom de ses collègnes, exprime à l'empereur Alexandra tous les sentimens dont le sénat est pénétré pour la modération et la générosité que S. M. a déployées envers la ville de Paris.
  - . S. M. repond :
- Messieurs, je suis charmé de me trouver au milieu de vous. Cé n'est ni l'am bition ni l'amour des conquêtes qui m'y ont conduit; mes armées ne sont en-
- · trées en France que pour repousser une injuste agression. Votre empereur a
- · porté la guerre chez moi lorsque je ne voulais que la paix. Je suis l'ami du
- » peuple français; je ne lui impute point les frates de son chef. Je suis ici dans •
- · les intentions les plus amicales; je ne veux que projéger vos délibérations.
- Vous étes charges d'une des plus honorables missions que des hommes genéreux aient à remplir : c'est d'asurer le bonbeur d'un grand peuple, en donnant
- » à la France les institutions fortes et libérales dont elle ne peut se passer dans
- l'état actuel de aes iumières et de sa civilisation.
   Je pars demain pour commander mes armées, et soulenir la cause que
- vous venez d'embrasser. Il est temps que le sang cesse de couler; il en a été
   trop répandu : mon cœur en scuffre. Je ne poseral les armes qu'après avoir
- trop repaids: mon centr en scuttre. Je ne poseral les armes qu'apres avoir
   assuré la paix, qui a été le but de toutes mes démarches, et je seral content si,
- en quittant ce pays, j'emporte la satisfaction d'avoir pu vous être utile, et con-
- tribuer au repos du soude (f). •
- (i) Ce leste du discours de l'empereur Alexandre est celui qui a été comigné dans les registes du sénat. Le voiri d'après le Moniteur: « Un, boume qui se disait mon aibé est arrivé dans mes états en inju-le acresseur » G'est à bui que j'a lisit la gagrire, et non à la France; je sub l'ami du people françair.

- S. M., après s'être un peu éloignée , revlent sur ses pas et dit :
- Le gouvernement provisoire n'a demandé es matie la délivrance de tous les Français prisonnière. Entsuée la Fraccurle as lovait. Depuis, que sez prisonclers soctée mon porçoir. Juf fait pour adoutel reur sort tout exquis a dépenda de moi. Le vais donnée des ordres pais eleur resion; qu'ils revirancest dans leur famille joint de la tranquillé qu'un nouvel ordre de choues dôtt àsteur famille joint de la tranquillé qu'un nouvel ordre de choues dôtt às-
- surer.
   Le sénat se relire, après avoir offert à l'empereur Alexandre le témoignage de sa profonde reconnaissance pour cet acte de magnanduité.

### Séance du dimanche 3 avril.

La séance est ouverte à midi , sous la présidence de M. le comite Barthélemy, Sur la proposition d'un membre , l'assemblée prend l'arrêlé suivant :

. Le sénat rappelle dans son sein tous les sénateurs absens, excepté ceux dont

la présence sera jugée utile dans les départemens.

Le président communique à J'assemblée plusieurs lettres qu'il a reçons de du Savril, cont ententre du étate. Quaire de ces lettres, écties sous la dete courseite du Savril, cont eneut l'adhesion des sémiteurs Daborille , Frisquis de Neufehlteeu , Leonit-Laroché et Shée sau meurres pries par le séon dans ses précidents séneze. Les sénéares 1-leges. Le sénéares 1-leges. Le sénéares 1-leges. Le grande d'Estich-Estral é excuent, par trois autres lettres sous la même date, de ne pouvoir, attendu leur état de maladie, assier aux réasene du sénat. J

Conformément à l'ordre du jour, M. le sénateur Lambruchia présente le projet des considérans qui doivent accumpagner l'auté de déchance décrété la veille, et dens la rédicion lui a été confide. Apère deux lectures successires, ou projet cui renorjé à l'exame d'une commission spéciales, forranée, outre les repporteurs, des stagleurs Barbé-Marbois, de Protanese, Garat ét Langlainais. Les commisaires se retirent, et las séance est asseptade jusqu'à leur retour. A quatre beurqué die est reprise. M. Lambrechté donne une nouveile legature de son projet, revu et adopté par la commission; il est immédiatement mis aux voix et adopté en cessure.

- Le senat conservateur, considérant que dans une monarchie
  constitutionnelle le monarque n'existe qu'en vertu de la constitution ou du pacte social;
  - Que Napoléon Bonaparte, pendant quelque temps d'un gouvernement ferme et prudent, avait donné à la nation des sujets de compter pour l'avenir sur des actes de sagessé et de justice; mais qu'ensnite il a déchiré le pacte qui l'unissait au peuple français, notamment en levant des impôts, en établissant des taxes

<sup>»</sup> Ce que vons venez de faire redouble gnoore ce sentiment. Il est juste, il est sage de » donner à la France des in-situtions fortes et dibéra'es, qui soient en rapport a vel » luméres actuelles. Mes allés et moi nous ne venons que protéger la tiberte de vos sumeres actuelles.

s Pour preuve de cette alliance durable que jé veux contracter avec votre nation, ju s lui rends tous les prisonners français qui sont en Busse. Le gouvernement provissoire me l'avait de de demarade; je l'accorde au sénat d'après les résolutions qu'il a prises aujourd'hui.

autrement qu'en vertu de la loi, contre la teneur expresse du serment qu'il avait prêté à son avénement au trône, conformément à l'article 55 de l'acte des constitutions du 28 floréal an xii;

- » Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple lors même qu'il venait d'ajourner sans nécessité le corps législatif, et de faire supprimer comme criminel un rapport de lé corps, auquel il contestait son titre et sa part à la représentation nationale;
- Qu'il a entrepris une suite de guerres en violation de l'article 50 de l'acte des constitutions du 22 frimaire au viii, qui veut que les déclarations de guerre soient proposées, discutées, décrétées et promulguées comme des lois;
- Qu'il a inconstitutionnellement rendu plusieurs décrets portant peine de mort, nômmément les deux décrets du 5 mars dernier, tendam à faire considérer comme nationale une guerre qui n'avait lieu que dans l'intérêt de son ambition démesurée;
- Qu'il a violé les lois constitutionnelles par ses décrets sur les prisons d'état;
- » Qu'il a anéanti la responsabilité des ministres, confondu tous les pouvoirs, et détruit l'indépendance des corps judiciaires :
- Onsidérant que la liberté de la presse, établié et consacrée comme l'un des droits de la nation, a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits contrôuvés, de maximes fausses, de doctrines favorables au despotisme, et d'outrages contrê les gouvernemens étrangers;
- a Que des actes et rapports entendus par le sénat ont subi des
- » Considérant qu'au lieu de régner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, dux termes de son serment, Napoléon a mis le comble aux malhenrs de la patrie par son refus de traiter à des conditions que l'intérêt na tional obligeait d'accepter, et qui ne compromettaient pas l'honneu français;
- Par l'abus qu'il a fait de tous les moyens qu'on lui a confiés en hommes et en argent;

- Par l'abandon des blessés sans pansement, sans secours, sans subsistances;
- Par différentes mesures dont les suites étaient la ruine des villes, la dépopulation des campagnes, la famine et les maladies contagieuses:
  - Considérant que par toutes ces causes le gouvernement impérial, établi par le sénatus-consulte du 28 floréal au xi, a cessé d'asiser, et que le voeu manifeat de tous les Français appelle un ordre de choses dont le premier résultat soit le rétablissement de la paix générale, et qui soit aussi l'époque d'une réconciliation solemelle entre tous les états de la grande famille européenne:
    - · Le sénat déclare et décrète ce qui suit :
  - » Article 1et. Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli;
  - 2. Le peuple français et l'armée sont déliés du serment de fidélité envers Napoléon Bonaparte.
  - 3. Le présent décret sera transmis par un message au gouvernement provisoire de France, envoyé de suite à tous les départemens et aux armées, et proclamé incessamment dans tous les quartiers de la capitale.

### corps Législatif. - Séance du 3 april 1814.

Sur l'invitation du gouvernement provisoire, les députés presens à Paris se sont réunis dans le palais du corps législatif, au nombre de soixante-dix-sept. Le fauteuil est occupé par M. Félix-Faulcon, vice-président.

Lecture faite des délibérations du sénat, un arrête est pris dont voici la teneur :

<sup>«</sup> Vu l'acte du sénst du 2 de ce mois, par loquel il pronouce la déchéance de Napoléon Bonaparte et de sa famille, et déclare les Français dégagés envers lui de tous les liens civils et militaires, et de toute obéissance;

Va l'arreté du gouvernement provincire du même jour, par lequel le corpe légistatif est invité à participer à cette importante opération;

Le corps législatif, considérant que Napoléon Bonaparte a violé le pacte constitutionnel,

<sup>»</sup> Adbérant à l'acte du sénat,

 Reconnsit et declare la déchéance de Napoléon Bonaparto et des membres de sa famille.

· Sient : Félix-Faulcon , président ; Chanvin de Bois-Savary. D. Laborde . Faure. secrétaires. - Aubert. - Barrot. - Botta. - Bouleland. - Bruys-Charly. - Caze de la Boire. - Challan - Chappuis. - Charles Dehud. -Chatenay-Lanty - Cherrier - Chirat - Clausel de Coussergues - Clément. - Colchen. - Dalmassy. - Dampmartin. - Dauzat. - Delattre. -Duchesne de Gillevoisin. - Durbach. - Ebaudy de Rochetaille. - Emeric-David. - Emmery. - Estourmel. - De Falaiseau. - Finol. - Flaugergues. - Fornier de Saint-Lary. - De Fougerais. - Gallois. - Garnier. - Geoffroy. - Gerolt. - De Girardin. - Goulard. - Gourlay. - De Grote. - Grireau. - Jacobi. - Janod. - Jaubert. - Lajard de la Seine. - Lefeurre. -Lefevre-Gineau. - Delesné-Harel. - Louvet. - Metz. - Moreau. - Morellet. - Pémartin. - Pérèze. - Petersen. - Petit de Beauverger. - Petit du Cher. - Pictet Deodati. - Pocal. - Pouféré de Cère. - De Prunelé. - Ragon-Gillet. - Raynouard. - Rigaut de l'Isle. - Rivière. - Rossée. - De Septenville. - Sulvestre de Sacu. - Sturtz. - Thiry. - Travaglini. - Van Recum. - Vigneron. - Villiers. - De Wadner-Freundstein.

Il est en outre arrêté que MM. les députés se rendront en corps auprès de LL. MM. l'empereur de Russie et le roi de Prusse, à l'effet de leur présenter les hommages du corps législatif.

Séance levée. — Le bureau, chargé par l'assemblée de présenter une adresse au gouvernement provisoire, s'acquitta de sa mission en ces termes:

Da 4. — « A messieurs les membres du gouverhement probisoire. — Mossieurs, le corps législatif sons a chargés de vous exprimer la vire satisfaction que înt a fait éprouver la communication de l'acte du senat got vous appelle au gouvernement provisoire.

» Cet acie vosó confe escore l'honorable mission de lai présenter les bases d'une charice costatilitationelle. Puisse-l-tile d'ablir in qu'illière l'arraiché dans asse premiers pouvoirs, et sacoir enfin le bouben de lous et la séréé de character de la commente pouvoirs, et sacoir enfin le bouben de lous et la séréé de character de la commente del la commente de la commente del la commente de la commente d

 Nous sommes arec respect, measieurs, vos très-humbles et très-obéisans arviteurs. — Signé Fixes-Faulcon, vice-président; Calvin-de-Bois-Savanv, Lanonde, Flére, secrétaires.

### ACTES DE GOUVERNEMENT PROVISOIRE.

Du 2 avril. -- « Le gouvernement provisoire arrête que le général de division comte Dessoles est nommé commandant en chef de la garde nationale de Paris et du département de la Seine. Il commencera immédiatement ses fonctions.

Du ménic jour. — « Le gouvernement provisoire nomme commissaires , savoir : pour la justice, M. Henrion de Pensey; les affeires étrasgères, M. le combe Laforti, et M. le baron Burand, adjoint; l'intérieur. M. le comte Ben good, et josqu'à sou arritée M. Benoit; is guerre, en y rénnisseul l'administration de la goure, M. le général plupoit; la mariee, M. le baren Missoulterion de la goure, M. le général plupoit; la mariee, M. le baren Missoulcommerce, M. le bhorn Louis; in police générale, M., Angête, mitthe de commerce, M. le bhorn Louis; in police générale, M., Angête, mitthe d'an gouverquêtes, M. Dipout (de Nemoirs) est nommé socrétaire général du gouverment provisiore; et M. Rour de Laborte, avocate en la ouve impériels, est cui sommé directur général des postes, »

Du même jour. — Adresse du gouvernement provisoire aux armées françaises. — · Soldets, la France vient de briser le jong sous lequel elle gémit avec vous depuis tant d'années.

 Vous n'avez jamais combatta que pour la patrie; vous ne pouvez plus combattre que contre elle soos les drapeaux de l'homme qui vous conduit,

» Voyez tout ce que rous avez souffert de sa tyrannie! Vous étiez naguère un million de soldats, presque lous ont péri, on les a livrés an ler de l'ennenti agns subsistances, sins hôpitaux; its ont été condemnés à périr de misère et de feirn.

Soldats, il ést temps de finir les misus de la patriét Le paix est dans you mains. La rofesser-youis la Frience décète? Les encemis mêms vous la de-mandeat; ils regrettent de ranager ces belles contrées, et ne geolent s'urme que contre voire oppesieur et le noitre. Series-vous sounds la la voit de la patriée, du vous respelle et vous respelle en mondeaux de vous les mations, de qui par jeund. Et en compromis votre glotre sit un houmes, qui n'est pais même Français pour significant ainfairle l'houseur de nous arrange et la précedulé de pas vous delat et vous de la commandat de la comma

» Vous n'êtes plus les soldats de Napoléon ; le sénat et la France entière yous dégagent de vos serments. »

Du 6 arril.— e Les relations qui vinnent de rélabilir entre les prisances aulies et le gourserment françis pout de uniture à permetire immédiatement que le France soit considérée en étal de paix avec elles. En conséquence, le governement privatiore, par suité de 1s écentrie que les grédiens insaignent, arrêlé : Que lous les conscrits actualisment resemblés soul libres de retourne ces enue, et que nou ceux, qui n'out poul encore de nière de le un domisile sont situres de 1s entre de considére de 1s entre four le chape departement à formire, ainsi qu'il noise les la levées en mané, »

• Da Auril. → La gouvernment provisoire arriée c § Que lou les entre blemes, chilires a armoiries qui och tractérité de gouvernment de Bousparte seroni supprirade et ellicés per tout où ils pour est exister; 2° que cette suppressin sera exchairement opérée per los persones déféguées par los autorités de police ou manicipales, sau que le cite individued d'aucus particulte puisse y concourir ou les prévenir 3° qu'acune adresse, proclamation, feuille publique on cérir particulte ne écolitende d'affigures ou expession outragentales coutre la gouvernment veutrarie, le cause de la patie étant trop moble pour adopter nassen de monque optient des trop.

Du même jour, — idéresse du pouvernement provisoire au peuple français, — Français, au sociar des discordes civiles vous avez choisi pour chef un homme qui parsimai sur la sobra du mond e vec les caractères de la grandeur. Your avez mis en lai fonte vos espérançes; ses expérances est été trompées : sur les ruisses de l'auscrible, il n'a fond que le déposition. n Il devait au moina, par reconnaissance, devenir Français avec vous; il ne l'a jumais été. Il n'a cessé d'entreprendre, sons but et sans mblif, des guerres injusées en aveniurier qui veut être fameux. Il a, dans pen d'années, dévoré vos réchessés et voire population.

Chaque famille est en deuila toute la France gémit: Il est sourd à nos maux. Peut-étre rève-t-il encore à ses desseins gigantesques, même quand des revers inouis punissent avec tant d'éciat l'orgueit et l'abus de la victoire.

» Il n'a su régner ni dans l'intéret national ni dans l'intéret mème de son despotisme. Il a détruit tout ce qu'il voulait créer, et recréé tout ce qu'il voulait détruire. Il ne creyait qu'à la ferce; la force l'accable aujourd'hai, juste relour d'une ambition insensée.

» Eufin celte tyrannie saus exemple a cessé ! Les puissances alliées viennent d'eutrer dans la capitale de la France.

» Napoléon nous gouvernait comme un roi de barbares: Alexandre et ses magnatimes alliés ne purlent que lelangage de l'houneur, de la justice et de l'hamanité; ils viennent réconcilier avec l'Europe un peuple brave et malheureux,

a Français, Josénat a déclaré Napoléon déchu du trône; la patrie n'est plus avec lul; un autre ordre de choses peut seul la suver. Nous arons counu les excès de la lleence populaire et ceux du ponvoir aboolu; retablissous la vérilable mogarchie en limitant, pur de sages Jois, les divers pouvoirs qui la composent.

• Qu' l'abri d'un brûce paternel l'apprieultre équiée reflectrises que le commèree, chargé d'éclares », persennes libérés ; que la jouisses ne not plus missonomée par les armes avant d'avoir la force de les porter; que l'ordre de la nature ne soit plus interrouppe, et que le vieillard puisse sepérée de mouris avant se cellene. Français, ralloue-pous i Les caismités pauses vont finir, et la plair u metire un terme an bouler-recionni de l'Europe. Les anguiste nities en oit donne lieu perole. La Français e repoere de act longes aglitables et, mieux éclairée par la double épreuva de l'anarchie et de déspoitune, elle trouver le boubere dans le retrour d'an gouver a le boubere dans le retrour d'an gouver par le ludière.

Les actes précédens devinrent le signal de nombreuses défections, qui furent euregistrées dans les journaux; elles étaient presque toutes motivées. La plupart des hommes qui avaient plié avec complaisance devant tous les caprices de Napoléon, qui exagéralent la rigueur de ses décreis, et qui avaient été si zéés à exécuter les lois de la conscription, lui reprochaient comme des crimes toutes les mesures dont ils avaient été complices. Le peuple pouvait-il croire à ce reto ur singulier; pouvait-il ajouter foi à ces brusques palinodies ?

Dès le 3, la cour de cassation envoya son acte d'adhésion. Le 4, le préfet de la Seine, Chabrol, le préfet de police, Pasquier, le conseil de préfecture et les maires de Paris initèrest cet exemple. Vint ensuite le collège des avocats à la cour de cassation; ceux-ci exprimèrent leurs vœux pour une charte constitution-

nelle et le retour des déscendans al Henri IV. Le 5, la cour impérialé de Paris, le parquet, l'ordre des avocats, le tribunal de première instance, la cour des comptes exprimèrent les mêmes vœux. La défection devait être bientôt complète; l'armée allait y prendre part,

—Que se passoit-il, en effet, pendant ce temps à l'armée? L'empereur accourait de l'ontaineblean à Paris pour prendre part à la défense de la capitale, lorsqu'il apprit la capitaluion de Paris. Il passa la nuit du 50 au 51 à la Cour-de-France, et retourna à l'ontainebleau résolu à tenter un retour offensif pour chasser l'ennemi. Mais il fallait attendre l'arrivée de ses troupes. Le 3, elles étaient réunies en avant de l'ontainebleau; en comptant le corps de Mortier et de Marmont qui en formait l'avantgarde, elles s'élevaient environ à soitante-cinq mille hommes, dont aucu n'ignorait les événemens, des derniers jours. Ils en avaient été instruits par le builetin suivant publié le 4° avril.

#### Fontamebless , le 1er avril 4844

- L'empèreux, qui aruit porté non quariter général à Troyen to 29, s'est 40rigé à marches forcées par Sens us as capitals. S. M. della 16 3 mars 7batisoblems; cile a appris que l'encernil, arrité vingt-quatre beurre avant l'armétrangales, occapit Paris apprès avoir éprorre une force résistance, qui loi a coûté beuncoup de monde. Les corps ées dons de Trévies, de Ragues, et celui de général Compana, qui not concourar à la défense de Lacquitel, es sont réunis entre Essonne et Paris , où S. M. a pris position arec toute l'armée qui arrité de Troyes.
- L'occupation de la capitale par l'ennemi est un malbeur qui aftige profonement le cœur de S. M., mais dout il ne faut pas concevoir d'alarque; la présence de l'empereur avec son avraté aux portes de Paris empédener l'ememi de se portre à ser extels acconiumés, dons une ville si populeuse, qu'il ne sourait garder mans rendre sa poution tet-dongereuxe.
- En attendant la jonction des divers corps appelés à Fontainebleau on tint divers conseils de guerre. Il fut question de porter le théatre de la guerre entre la Loire et Ja Gironde. La Jogonce était à Blois; une proclamation, signée Marie-La Joiavait instruit les départemens, restés libres, de ne plus obéir aux ordres qui leur viendraient de l'aris. Mais obéiraient-ils? On résolut donc de marcher sur Paris. Napoléon instruisit sa garde de sa résolution en la passant en revue, le 2 avril.

• Officiers, sour-difficiers et shoksis de un vicille garde, ha dit il, l'enneun sons a dérable tout marches, et il est arrité à Paris a una loux. Desques hétieux, restes des émigrés à qui j'avais purdoucé, est entouré l'emperar de Rissile; à la outainore la courrié bisinche, et la reudent sous forcer à la present der. Depeils à révolution la Prasse a été maîtres dene elle, souveil chez les suires, mais toujours chez elle, l'al offert la paix; j'ai propué de laiser la suires, mais toujours chez elle, l'al offert la paix; j'ai propué de laiser la relace dans sea accineme l'imilies, en perdant tout cu qu'éle avait aquets. On a tout refoie. Dans peu de jours j'attasperait l'enneueir je le forcerai de quitter morte capitale. J'ai compté un rous à alle paris alle paris propués de la compte de la compte de la compte de l'entre de la compte d

Le soir même, la garde veçat l'ordre de se porter en avant, pour se mettre en seconde ligne derrière la rivière d'Essonne. Le 5, l'empereur parcourut les avant-postes; il y fut partoutaccueilli avecles acclamations. Le 4, lés ordres furent donnés pour transférer le quartier-général entre Ponthierry et Essonne. Mais une démarche des maréchaux et la capitulation de Marmont chargèrent les projets offensifs et y firent succéder une triste réalifé.

Le séjour de Napoléon à Fontainebleau, la cohcentration des troupes qui s'y opérait suffisait pour indiquer aux coalisés quelles étaient ses intentions. Ils délibérèrent, dit-on, s'ils n'évacueraitent point Paris, plutôt que d'accepter une bataïlle avec la Capitale derrière eux. En effet, dans le cas d'une défaite, cette situation eôt perdu leurs armées. Mais, ajoutet-ou, les instances et les conseils du gouvernement provisoire les déterminérent à rester et à entreprendre quelques démarches dont on va voir l'effet.

Par une lettre du 5 avril 1814, Schwartzenberg envoya à Marmont, duc de l'aguse, une invitation des membres du gouvernement provisoire à se range sois les drapeaux de la bonne cause française, ainsi que les pièces relatives à la déchéance, et ses pressautes sollicitations. Marmont répondit le même jour à ces commanications. « L'armée et le peuple étant, disait-il, délités du serment de fidélité envers l'emperent par le décret du sénat, il-était disposé à quitter avec ses troupes l'armée de Napoléon, à certaines conditions dont il demandait une garantie écrite. » Il envoya le modèle de cette garantie; le premier article concernait ses troupes; il voulait qu'elles fussent libres en Normandie, et traitées comme troupes alliées; le second article

était relatif à Napoléon; il demandait « que sa vie et sa liberté lui fussent garanties dans un espace de terrain et dans un pays circonscrit au choix des puissances alliées et du gouvernement français. » On satisfit complétement le duc de Raguse; on accepta la rédaction qu'il avait choisie. Schwartzenberg lui envoya cette réponse et ses félicitations le 4 au matin. En conséquence, le 5, à cinq heures du matin. Marmont mit son corps. fort d'environ douze mille hommes, en marche sur Versailles. Les troupes, croyant aller surprendre l'ennemi, cheminèrent d'abord en silence; mais, bientôt cependant, la vue de masses de cavalerie ennemie qui restaient immobiles sur leurs flancs, et de nombreuses divisions d'infanterie qui ne les attaquaient pas, leur donnèrent des doutes ; on commença à crier à la trabison. Quelques officiers et les éclaireurs polonais tournèrent bride et retournèrent vers Fontainebleau ; le reste de l'armée continua sa route en criant vive l'empereur!

Mais dejà tout était terminé à Fontainebleau, Marmont, en acceptant les conditions de Schwartzenberg était, dit-on, instruit de ce qui devait s'y passer. Quoi qu'il en soit, dès le 3 au matin . les maréchaux qui entouraient Napoléon n'ignoraient rien de ce qui avait eu lieu à Paris, et s'occupaient, entre eux, du parti qu'ils devaient prendre en cette circonstance. Ils avaient tout appris de Caulaincourt, duc de Vicence, qui était arrivé de Paris et en avait instruit l'empereur. Dans la nuit du 3 au 4, Marmont envoya lui même à Napoléon les pièces de sa correspondance aved Schwartzenberg. Fnfin, le 4 au matin, un instant après que l'empereur eut donné l'ordre de porter son quartiergénéral en avant, les maréchaux Berthier, Ney, Lefebyre, Oudinot. Macdonald se réunirent après la parade et se rendirent apprès de lui. Les ministres Maret et Caulaincourt, le grand-marechal Bertrand et quelques autres se joignirent à eux. Ney porta la parole et conscilla l'abdication. Est-ce l'avis des généraux? demanda Napoléon .- Oui, sire .- Est-ce le vou de l'armie? - Oui sire! - En consequence il signa l'ordre du jour sui-

Fontainebiesu, 4 avril 4814

« L'empereur remercie l'armée pour l'atiachement qu'elle lui témoigne , et principalement parce qu'elle reconnaît que la France est en inl, et non pas dans le peuple de la capitale. Le soldat suit la fortune et l'infortune de son général, son honneur et sa religion. Le duc de Raguse n'a pas l'aspiré ces sentimens à ses compagnons d'armes, il est passé aux alliés. L'empereur ne peut spprouver la condition sons laquelle il a fait cette démerche i il ne pent accepter la vie ni la liberté de la merci d'un sujet. Le senat s'est permis de disposer du gouvernement français : il a oublié qu'il dolt à l'empereur le ponyoir dont il abuse maintenant; que c'est lui qui a sauvé une partie de ses membres de l'orage de la révolution, tiré de l'obscurité et protégé l'autre contre la haine de la nation. Le sénat se fonde sur les articles de la Consiltution pour la renverser ; il ne rougit pas de faire des reproches à l'empereur sans remarquer que, comme premier corps de l'état, il a pris part à lous les événemens. Il est alté si toln, qu'il a osé accuser l'empereur d'avoir changé des actes dans la publication : le monde entier sait qu'il n'avait pas besoin de leis artifices; un signe de sa part était un ordre pour le sénat, qui toujours faisait plus qu'on ne désirait de lui. L'empereur a toujours été accessible aux sages remontrances de ses ministres . et il attendait d'eux , dans cette circonstance, une justification la plus indéfinie des mesures qu'il avait prises. Si l'enthouslasme s'est mêlé dans les adresses et discours publics , alors l'empereur a été trompé; mais cens qui ont tenu ce langage doivent s'altribuer à eux-mêmes la suite funcste de leurs flatteries. Le sénat ne rougit pas de parier des libelles publiés contre les gouvernemens étrangers : Il oublie qu'ils furent rédigés dans son sein. Aussi longtemps que la fortune s'est montrée fidèle à son souverain, ces bommes sont restés fidèles, et nulle plainte n'a été entendue sur les abus du ponvoir. Si l'empereur avali méprisé les hommes, comme on le lui a reproché, alors le monde reconnalirait aujourd'hui qu'il avait raison. Il tenalt sa diguité de Dieu et de la nation; enx sents ponyalent l'en priver : il l'a toniours considérée comme un fardesu ; et lorsqu'il l'accepta ce fut dans la conviction que lui seul était en état de le porter dignement. Anlourd'hui que la fortune s'est décidée contre lui , la volonté de la nation senle pourrait le persuader de rester plus longtemps sur le trône. S'il se doit considérer comme le senl obstacle à la paix. Il fait volontlers ce dernier sacrifice à la France; il a en conséquence envoyé le prince de la Moskowa et les ducs de Vicence et de Tarente à Paris pour entamer des négocistions. L'armée peut être certaine que son honneur ne sera jamais en contradiction avec le bonheur de la France. .

Eu même temps il signa l'acte soivant : « Les puissances alliées » ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obsacle » au rétablissement de la poix en Europe, l'empereur Napoléon » fidèle à son serment, déclare qu'il est pret à descendre du roue, » à quitier la France et même la vie, pour le bien de la patrie,

» inséparable des droits de son fils, de ceux de la régence de

Pimpératrice et du maintien des lois de l'empire. — Fait en p notre palais de Fontainebleau le 4 avril 1814.

Caulaincourt fut chargé de porter cet acte à Paris. Napoléon

lui adjoignit les maréchaux Ney et MacJonald. Les puissances coalisées refusèrent d'accepter les bonditions qu'il mettait à son abdication; ils s'étaient déjà officiellement engagés à ne traiter auce nueun membre de sa famille. On négocia donc inutilement sur ce point; mais, sur la proposition de l'empereur de Russie, on régla l'établissement de l'île d'Elbe.

Napoléon parut accepter ces conditions qui lui furent transmises par Ney: maisi fli attendre son abdicistion définitive jusqu'au 11. Pendant ce temps il fit faire des démarches auprès de son brau-père. Ses tentatives furent vaines de ce côté comme elles l'avaient été de l'antre. Eofin repossé partout, il se détermina à signer l'acte suivant et à accepter le traité qui y était joint-

### ABDICATION.

. Les poissinées afficies syaét proclains que l'empereir Napoléon était le seul obstacle un réchablesseure de la pais et Burope, l'empereur Napoléon, fiète à son serment, déclaire qu'il reconce, pour lai et se bérillers, au trôce de France et d'Itale, et qu'il i cet sond sacrifice personnel, même celui de la rice, qu'il ne soit prét à faire à l'inférêt de la France.

» Fait au palais à Fontainebleau , le 11 avril 1814. - Signé Narolaion. »

Traite entre les puissances alliées et l'empereur Napoléon.

Art. 17". S. M. l'empereur Napoléon renonce pour lui ses successeurs et descentans, sinsi que pour tous les membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination tant sur l'empire français que sur le royaume d'Italie et tout saire pays.

- 2. LL. MM. l'empereur Napoléon et Marie-Louise conserveront leurs titres et rang, pour en jouir pendant leur vie. La mère, les frères, sœurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront aussi, en queique lieu qu'ils résident, les titres de princes de 45 famille.
- 5. L'ille d'Elle, que l'empreur Nipofeon a choisé pour le lieu de sa réaidezos, formers pondats sa via une principacient éspace, qu'il posséderne atoute écon, formers pondats sa via une principacient éspace, qu'il posséderne atout sour eraiseté et proprééé. Il sere en outre accordé en toule proprété à l'empereux Nipofeou pur recent apunel de deux millious de fraues, qui ser not consme reste sur le grand-lière de France, de laquelle somme un million erra réversible à l'imperatarios.
- 4. Les dochés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront dounés, en tonte propriété et souversiacéé à S. M. l'impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et à ses descendans en ligne directe. Le prince son fils prendra à l'aveair le tière de prince de Parme, de Plaisance et de Guastalla.
- 5. Tontes les paissances s'engagent à employer leurs bons offices supires des étas harbarqueques pour faire respectur le pavilion de l'ile d'Elbe; et à cet effet les reintions avec cet états seront assimilées à celle de la France.
- » 6. Il sera réservé, dans les territoires auxquels il est par le présent renoncé, à S. M. l'empereur Napoléon , pour lui et sa famille , des domaines ou des

reties sur le grand-livre de France, produisant un rereun, libre de loute charge ou déduction, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domisines ou rentes appartiendrant en loute propriété aux princes et princesses de a famille, qui pourvoit és disposer comme lis le jugeront à propos; le seront partagés catre cust de maiére à ce que chécund d'eux sil les revous suivans.

Madame mère, trois cent mille frances; le roi Joseph et sa femme, cinq cent mille; le roi Louis, deur cent mille; la reine Hortease et ses enfans, quatre cent mille; le roi Jérôme et sa femmé, cinq cent mille; le princesse Élisse (@arciochi), trois cent mille; la princesse Pallise (Borghère), trois cent mille; la princesse Pallise (Borghère), trois cent mille;

Les princes et princesses de la maison de l'empereur Napoléon retiendront en outre leur propriété mobilière et immobilière, de quelque nature que ce soit, qu'ils posséérent par d'roit publio et individuel, et les rentes dont lls joniront aussi comme individus.

» 7. La pension de l'impéralrice Joséphine sera réduite à nn million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France; elle continnera de jouir en toute propriété de sers propriété personnelles, mobilières ou immobilières, aree faculté d'en disposer conformément aux lois de France.

 8. Il sera formé un établissement convenable, hors de France, au prince Engène, vice roi d'Italie.

• 9. Les progriétés que l'empereur Napoldon possède en Erance, soil comme domaines autroraliaires, soil comme domaines particuliers attachés à la couronne; les foods placés par l'empereur sois sur le grand-litre de France, soil si la Bunqué de France, soil sus fortés, on de loude autre manière, et que S. M. abandonne à la couronne, seront réservée comme un capital qui n'exadéra pas deux millions, pour circe empôyée en grafifications aux personnes dont les noms seront portés sur ona lite signée par l'empereur Napoléon, et qui sera tranmise au gourremente firançai.

. 10. Tous les diamans de la couronne resteront en France,

 11. S. M. l'empereur Napoléon remettra au trésor publie et aux autres caisses tonles les sommes qui en auront été prises par ses ordres, à l'exception de ce qui a été approprié à la liste civile.

» 12. Les delles de la másion de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles existaient le jour de la signature du présent traité, seront payées sur l'arriéré dû par le trésor public à la liste civile, d'après l'état qui sera signé par une commission nommée à cet effet.

 15. Les obligations du Mont-Napoléon de Milan envers les créanciers français on étrangers seront acquitlées, à moins qu'il n'en soit autrement convent par le suite.

14.1 Tous les passeports nécessaires seront délirées pour laissez passer libre.

Informatis. M. Pemperven Napolón, n'imprivatire, les princises, les princisesses, et inoites les personnes de leur suite qui vondriateil les accompagner, on a établithors de France, a nais que pour leurs équipages, chesaux et éfets, action séquence, les puissances alliées fourniront des officier et des troppes pour l'escorter.

3 13. La garde impériale française fournira un détachement de douze à quisse cents hommes, de tontes armes, pour servir d'escorte à l'empereur Napoléon jusqu'à Saint-Tropez, lieu de son emparquement.

3 16. Il sera fourni une corrette et les bàltimens nécessaires pour transporter S. M. l'empereur Napoléon et sa maison; et la corrette appartiendra en toute propriété à S. M. l'empereur.

17. L'emperenr Napoléon pourra prendre avec lui , et retenir comme sa

3

T. XXXIX.

- garde, quatre cents hommes, officiers, sous-officiers et soldats volontaires.
- 18. Ancuns Français qui auraient suiri l'emperenr Napoléon ou as famille me seroni censés avoir perdu leuradroits de Français en ne retournant pas dans le cours de trois ans ; a moinis lle ne seront pas compris dans les exceptions que le gouvernement frunçais se réserve de faire après l'expiration de ce terme.
- 19. Les troupes polonaises de loutes armes auront la liberté de relourner en Pologne, et garderont leurs armes et bagges, comme ou témoignage de leurs services hanorables. Les officiers et soldais conserveront les décorations qu'is ont obtenues, et les prenions qui y sont attachées.
- 20. Les hantes puissances alliées garantissent l'exécution du présent traffé, et s'engagent à obtenir qu'il soit accepté et garanti par la France.
- · 21. Le présent acte sera ratifié, et les ratifications échangées à Paris dans deux jours.
- \* Fait à Paris, le 11 avrit 1814. Signé, Metternich, Stadion, Rasumowski, Nesselbode, Cantereage, Handenberg, Net, Carlaincourt.

Napoléon fut, dit-on, désespéré de la situation do ce traité le réduisit. Il parla de suicide; puis, dans la nuit du 11 au 12, il tenta de s'empoisonner avec de l'opium; mais il fut secouru à temps, et la 'dose du poison n'était pas d'ailleurs asses forte. Beaucoup de gens mettent ce fait en doute; d'autres assurent que ce ne fut qu'une comédie jouée pour intéresser le public en sa faveur. Quoi qu'il en soit, Napoléon partit de Fontainebleuu le 20 avril, avec une nombreuse escorte, et un commissaire de chacune des quatre grandes puissances alliées. Il avait avec lui les généraux Drouot, Cambroune et Bertrand. Avant de quitter Fontainebleau, il parla une dernière fois aux soldats de sa garde réunis dans les cours du château.

- « Officiers, sons officiers et soldats de la vieille garde, je vous fais mes adieux , jeur dit-il.
- Depuls vingt ans que je vous commande, je suis content de vous, et je vous ai toujours trouvés sur le chemin de la gloire.
- . Les puissances alliées out armé loute l'Europe contre moi ; une partie de l'ormée a trahi ses devoirs , et la France a cédé à des inféréta particul ers.
- Arce vous et les braves qui me sont resiés fidéles, j'auresis pu entreteint la guerre civile pendant trois ans ; mais la France cit élé malheureux, ce qui était contraire an but que je m'étais proposé. De devais donc saerufler mon luiéret personnel à son bonben : ce que jui fait.
   Sover fidéles su nouveus souversis que la France s'est choisi; n'abandonnex
- 5 Soyer fidélet un nouveau souverais que la France l'ext hoisi ja "abandonner point estée chêre petrie, trop long-temp amblemencet Ne plaigner point monort : je seral lonjoura heureau quand je sucrai que vons l'étes. J'aurais pa mon-rie; rien n'était plos facile; mais nou, je suivrai lonjoura le chemin de l'aganneur ; l'étrirai ce que noira vanga fait.
- » le ne puls vous embrasser tous; mais je vais embrasser votre chel. Venez, général. (Il embrasse le général Pellt.) Qu'on m'apporte l'aigle! (Il l'em-

brasse.) Cher aigle, que ces baisers retentissent dans le cœur de tous les braves t » Adien, mes enfans! Adieu, mes braves! Ectourez-moi encore une fois. »

Napoléon recueillit sur sa ronte l'expression de sentimens divers. Dans le plus grand nombre des villes du centre de la France on lul témoigna de vifs regrets, on le salua par les acclamations d'usage : pins loin on le contempla dans un froid silence; mais dans ces contrées où la beanté du ciel semble être na dédommagement du caractère de leurs habitans, à Avignon et dans plusieurs antres cifés de la Provence, il recut des ontrages et des menaces qui le firent consentir à se cacher sous un uniforme étranger, Dans chaque lien de repos il recut les antorités, les principaux personnages, et, comme au temps de sa puissance, il sema ses entretiens les moins importans de traits toujonrs remarquables. A Roanne II dit su maire : Vous deviez avoir ici six mille hommes de troupes de l'armée d'Espagne. Si je n'avais été trahi que quatorze fois par jour, je serais encore sur le trône. - Au sous-préfet d'Aix, ancien auditeur : Vous ne m'auriez pas recounu sous ce costume? Ce sont ces messieurs (ies commissaires) qui me l'ont fait prendre, le jugeant nécessaire à ma sûreté. J'aurais pu avoir une escorte de trois mille hommes ; fe l'at refusée, préférant de ms confier à la loyauté française. Je n'ai pas eu à me plaindre de cette confiance depuis Fontalnebleau jusqu'à Avignon; mais depuis cette ville jusque ici j'ai été insulté, et ai couru bien des dangers. Les Provencaux se déshonorent. Depuis que je suis en France je n'ai pas en un bon bataillon de Provencaux sous mes ordres, ils ne sont bons que pour crier. Les Gascons sont fanfarons; mais ils sont braves. Dites à vos Provençaux que l'empereur est bien mécontent d'eux. - A des dames, dans un château du département du Var : N'est-ce pas qu'on dit maintenant que je suls un scélérat, un brigand? Convenez-en, mesdames. Maintenant que la fortune m'est contraire, on dit que je suis un coquin, un brigand: mais savez-vous ce que tout cela veut dire? J'as voute METTEE LA FRANCE AU-DESSUS DE L'ANGLEYESSE, VOILA TOUT. - An maire de Fréjus: Vous vouez Napoléon, ce maître du monde ; le voilà empereur de l'île d Elbe. Que pense-t-on ici de cet événement? - Sire, on croit que vous vous éles perdu par les droits réunis et par la guerre. - Je le sais ; mais trop tard; cependant je n'ai jamais fait que prévenir mes ennemis; étant sûr d'être attaque si je ne les attaquais le premier. Au surplus, j'al'été trahi par des maréchaux. Je suis content de la réception qu'on m'a faite dans cette ville. Je suis faché que Frejus soit en Provence. (Extrait de Lallemant.)

Napoléon s'embarqua pour l'île d'Elbe le 28 avril, à Saint-Raphau, le même jour qui l'avait reçu quinze ans auparavant, lors de son retour d'Égypte.

Pendant que l'empereur quittait la France, Marie-Louise se mettait en route pour les états héréditaires, Le 8, le général russe Schouwhow et le baron Saint-Aignan arrivèrent à Blois; ils venaient chercher Matie-Louise et le roi de Rome. Personne ne pensa à opposer à leur mission. En conséquence, ils partirent le lendemain, 9 avril, avec cette princesse et son fils, et les conduisirent à Rambouillet où se trouvait l'empereur d'Autriche. Marie Louise y séjourna quelques jours; elle y reçut la visite de l'empreur Alexandre et du roi de Prusse; enfin, elle se mit en route le 25 pour l'Autriche. Elle passa le Rhin à Bâle le 2 mai, et quitta la France pour n'y plus rentrer.

Nous ne devons pas passer sous silence un épisode singulier qui signala cette déroute de la famille impériale. Un chevalier d'industrie, nommé Maubreuil, gentilhomme breton, reçut, le 17 avril, un plein pouvoir qui mettait à sa disposition toutes les autorités, et la force armée, pour une mission secrète de la plus haute importance. Ce plein pouvoir portait la signature du ministre de la police Anglès, du ministre de la guerre Dupont, du directeur des postes Bourienne, du général russe Sacken, gouverneur de Paris, et du général prussien Brockenhausen, Maubreuil s'associa une bande de partisans et se mit à parcourir les environs de Fontainebleau. Il rencontra la reine de Westphalie, l'arrêta, et pilla ses voitures, où il enleva des diamans et de l'or. Ce fut à cet acte de brigandage que se borna l'expédition de Maubreuil. Était-ce là le but des pouvoirs extraordinaires accordés à cet aventurier? Maubreuil s'est chargé de répondre lui-même. Plus tard il fut arrêté. La reine avait réclamé ses diamans, et quoiqu'il n'en eût pas tiré parti, quoiqu'il les eût remis dans les mains d'un commissaire du roi, et en définitive, de M. de Vitrolles, secrétaire d'état, il n'en fut pas moins détenu, interrogé, tourmenté, puis enfin remis en liberté; car on voulait assoupir cette affaire. Maubreull, irrité, écrivit une brochure, dans laquelle il déclara, qu'il avait été chargé par Talleyrand d'assassiner Napoleon et le roi de Rome. Ni Talleyrand, ni les signataires des pleins pouvoirs n'ont relevé cette accusation. Doit-on y ajouter foi? Il est certain que Maubreuil insulta plusieurs fois Talleyrand, sans qu'il en résultat aucune suite facheuse pour lui-même,

Il ne nous reste maintenant, pour terminer l'histoire de l'empire, qu'à exposer les actes du sénat et du gouvernement provisoire. CONSTITUTION DÉCRÉTÉE PAR LE SENAT. - Seance du 6 avril 1814.

Le gouvernement provisoire, chargé de présenter une Constitution, avait invité les membres du senat à l'aider de leurs iumières, mais dans le seul but, dit-on, d'engager et de compromettre ce corps, et surtout l'opposition; car il était bien décidé
qu'il n'y aurait point de Constitution sans la participation du roi.
Le retour de l'ancienne dynastie était regardé comme inévitable
par tous les partis : les républicains se trouvaient réduits au silence. Le nom des Bourbons, invoqué dès le 4<sup>er</sup> avril por le conseil municipal de Paris, retentissait de toutes paris, et quelques
instances qu'eussent faites des sénateurs, principalement le général Cosaud, pour le maintien de la cocarde tricolore, la cocarde blanche fut arborée dans des groupes nombreux long-temps
avant qu'un arrêté du gouvernement la déclarât cocarde nationale.

Le sénat se croyait d'ailleurs reconnu par le roi; Louis XVIII, dans une proclamation datée de Buckingam, le 1<sup>ex</sup> janvier 1814, avait dit : « Une destinée glorieuse appelle le sénat à être le premier instrument du grand bienfait qui deviendra la plus solide comme la plus honorable garantie de son existence et de ses prérogatives. »

Le 4 avril, le gouvernement provisoire chargea directement cienq sénateurs de la rédaction d'un acte constitutionnel: MM. Lebrum (l'archi-trésorier), Lambrechts, Destut-l'racy, Emmery, Barbé-Marbois. Il était onze heures du matin. Le projet devait être et fut apporté au gouvernement le même jour à huit heures du soir. Différentes personnes avaient été réunies pour le juger. Il paret long à quelques-unes, inutile à d'autres. On n'arrêta rien dans ce premier examen. Le lendemain 5, il y eut une nouvellesssemblée, et la discussion se prolongea jusque dans la mit.

Le projet fut adopté dans la nuit du 5, et présenté le 6 au sénat assemblé dans son palais. Une commission fut nommée pour l'examiner: on la composa de MM. Vimar, Cornet, Abrial, Fabre de l'Aude, Grégoire, Garat et Lanjuinais. Les trois derniers membres se prononcèrent contre. La majorité vota l'adoption, et le sénat décréta. Le Moniteur annonça qu'il l'avait été à l'unanimité, après avoir été pesé et mûrement réfléchi.

### DÉCRET.

- Le sénat conservateur, délibérant sur le projet de constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire en exécution de l'acte du sénat du fra de ce mois;
- Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres;
   Décrète ce qui suit :
- » Décrète ce qui suit : • Aar. 1". Le gouvernement français est mouarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéditure.
- en mae, par ordre es printigentaire.

  2. Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du déraier roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien et accontamé.
- 5. La noblesse ancienne reprend ses titres; la nonvelle conserve les siens héréditatrement. La Légico-d'Honneur est maintenne avec ses prérogatives; le roi déterminer la décoration.
  - · 4. Le ponvoir exécutif appartient au rol.
  - » Le roi , le sénat et le corps législatif concourent à la formation des lois,
- Les projets de loi peuvent être également proposés dans le séuat et dans le corps fégislatif.
- > Coux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le corps légistait.
  3 Le roi pout inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il uze convenables.
  - » La sauction du roi est nécessaire pour le complément de la loi.
  - » 6. Il y a cent cinquante sénateurs au moins, et deux cents au plus.
     » Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogé-
- niture. Ils sont nommés par le rol.

  » Les sénateurs acincis, à l'exception de ceux qui renoncerzient à la qualité
  de citoren français, sont meintenus, et font partie de ce nombre. La dotation
- os cutopen tracçus, sont minutenus, et tont partes de es enomes. La couston actuelle du actuel de des éculories leur appartient. Les revenus en sont partagés également eutre eur, el passent à leurs successeurs. Le cas échéent de la mort d'un sécator sans poderfié masseillus directs, as portion relorme au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peurent avoir part à cette dotation.
- » 7. Les princes de la famille royale et les princes du sang sont de droit membres du sénat.
- » On ue peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.
- 8. Le sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.
- 9. Chaque département nommera au corps législatif le même nombre de dépatés qu'il y envoyait.
- Les députés qui siégeaient an corps législatif lors du dernier ajournement continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.
- » A l'avenir ils aeront choisis immédiatement par les collèges électoraus, lesquels sont conservés, sauf les changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.

- » La durée des fonctions des députés au corps législatif est fixée à oinq aunées.
   » Les nouvelles élections auront lieu pour ls session de 1816.
- » 10. Le corps législatif s'assemble de droit chaque année le 1" octobre. Le roi peut le couvoquer extraordinairement; il peut l'ajourner; il peut aussi le dissouère; mais dans ce dernier cas un autre corps législatif doit être formé au plus tard dons les trois mois par les collèges déctorans.
- » 11. Le corps législatif a le droit de discussion. Ses séances sont publiques, sanf le cas où il juge à propos de se former en comité général.
- » 12. Le sénat, le corps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.
- » 15. Aucun membre du senst on du corps légisistif ne peut être arrêté sans une antorisation préalable du corps suquel it apparticut.
- Le jugement d'un membre du sénat ou du corps législatif accusé appartient exclusivement au sénat.
- » 14. Les ministres penvent être membres soit du sénat, soit du corps législatif.
  - 15.1. L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Anceus impôt ne peut le établist que cui l'ui a été librement consectif par le corps le égalistif et per le capit el grant de seissi. L'impôt l'oscier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivaise et les comptes de l'année précédente sont précedés étaque anoies au corps légistitel et au seus, à l'ouverture de la session du corps légistité!
    - » 16. La tol déterminera le mode et la quotité du récrutement de l'armée.
    - 17. L'indépendance du pouvoir judicisire est garantie.
    - » Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
  - L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.
    - » La peine de confiscation des biens est abolie.
  - » Le roi a le droit de faire grace.
- > 18. Les cours et tribuntus ordinaires actuellement existans sont mainlenus; leur nombre ne pourre être diminacé on augmenté que ne treu d'anc loi. Les juges sont à rie et inamoribles, à l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunanx extraordinaires sont supprimes, et ne pourrout être rétablis.
- 19. La cour de cassation, les cours d'appel et les fribmanx de première instance proposent an roi trois candidats pour chaque place de juge vacente dans lenf sein; le roi choisit l'un des trois. Le roi nomme le premier président et le ministère public des cours et des tribunanx.
- 20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraité, les veuves, tes officiers pensionnés, conservent tenns grades, tenns houneurs et leurs pensions.
- 21. La personne du roi est inviolable et sacrée. Tons les actes du gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsibles de tont ce quite ces actes contiendralent d'atientatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des cituyens.
- 22. La liberté des cuites et des consciences est garantie. Les ministres des cuites sont également traités et protégés,
   25. La liberté de la presse est cuitère, sanf la répression légale des délits
- 25, La liberté de la presse est culière, sanf la répression légale des délis qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatorisles de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.
  - > 24. La dette publique est garantie.
  - » Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

- 25. Aucun Français ne peut être recherche pour les opinions on les votes qu'il a pu émettre.
- » 26. Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.
- 27. Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.
- 28. Toutes les lois actuellement cristantes resient en viçueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le Code des lois civites sera intitule: Code civil des Français.
- 29. La présente Constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français, dans la forme qui sera régiée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclame roi des Français assatiol qu'il l'aura jurée et signée par un acte poriant : J'accepte la Constitution; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera rettèré dans la solenailé où li receva le serment de fidélité des Français.
- s Signi Lo prince de Brixver, président; les commes de l'auxes et de Pasrones, secretaires. — Le prince, architesorier, Lusux. — Aérial. — Barb de Marbois. — Barthémay. — Beléroulus. — Berchollel. — Banconville. — Garbonara. — Chantelony. — Choiel. — Coland. — Cornet. — Decous. — De Coix. — Dergoyar. — Demberre— Depter. — Destud de Tracy. — D'Hartille. — D'Haubernoert. — D'Hétourille. — Dabois du Baix. — Bunner, Comité de Tougle. — Fabre de l'Audel. — Ferina. — De Fontanes. — Der Georgier. — Herwin de Nevelle. — François Joncourt. — Joneau-Amberl. — Conté de Tutal. — Klein. — Laudweckth. — Larjandis. — Lebran debenmont. — Legrand. — Lijea: — Lemereter. — Lenois de Larocke. — De Leptonotie. — Legrand. — Lijea: — Lemereter. — Lenois de Larocke. — De Leptonotie. — Perche de Richebourg. — Belon. — Rigal. — Ropp Ducca. — Saint-Martin de Lamolte. — Saint-Savanne. — San. — Schimmelpennink. — Tazeber. — Duc de Valmy. — Van Defens van Gelder. — Fan Depool. — De Vandis. — Teathr. — Villate. — Suiner a Seiner de Nierd.

LISTE DES SÉNATEURS QUI DEPUIS LE 6 JUSQU'AU 26 AVRIL ONT ADRÉRÉ A TOUS LES ACTES DU SÉNAT ET SIGNÉ LA CONSTITUTION.

Séance du 7. — De Bayanne. — D'Aloville. — Dedolay d'Agier. (Par lettre da il avait adhéré à la déchéance. ) — Dyrez. — François de Neufelateu. Garron-Coulon. — De Lannog. — Marténal Serrarier. — Shie. — Soules. Théenara — Vernter, — Syéges. (Par une lettre du 4 il avait adhéré à la déchéance.)

Seance du 8. - Colchen. - Marechal Lefebrre.

- Séance du 9. Buonacorsi. Clément de Ris. D'Aguesseau. Dupuy. Laplace. Volney.
- Seance du 11. Le cardinal Cambacerès. (Par lettre datée de Rouen, le 9.) — Lalour Maubourg. (Par lettre datée de Caen, le 8 avril.)
- Seance du 15. Dejoun. Depout. Garnier. Laville. Montesquiou. Ségur. De l'illemanzy. (Par une lettre datée d'Arres , le 7, il avait adhéré aux premières délibérations du sénat. .)

Séance du 14. — Le prince Cambacérès, duc de Parme. — Duc d'Otranle (Fouché). — Champogny. duc de Cadore. — De Beanharnais. — Corsini.

Scance du 16. — Lecouteulx-Cantelen. — Chosset. (Par lettre datée de Metz, le 11.) — Cornudel. — Lamartillière. — Gueheneuc. — Boissy-d'Anglas. — Duc de Vicence. — Prince de Neufchâtel (Berthier).

Séance du 18. - Gassendi. - De Barral. - Monge. - Lacépède. (Par let-

tre daties de Tours , le 12.) — De Beaumont. (Par letire datée de Brest , le 15.) — Canciaux. (Par letire datée de Reupes , le 16.)

Da 21 . - Chaptal. - Saint-Vallier. - De Lapparent.

Séance du 26. — Demont. — Sémontille. — Raderer. — L'archeteque de Toulouse. — Spada. — Maréchal Pérignon. (Les trois premiers eu personne; les frois autres par lettres des 19, 21 et 26.)

ACTES DU GOUTERNEBERT PROVISOIRE. - Du 7 au 14 arril 1814.

Du T. → Le gouvernement proviscire arrête et ordonne que les arrête, les jagements, les actes des notaires, et tous suives qu'il avait faits depuis plusieurs années reache on faire un nom du gouvernement alors subsidiant, et ministenant détruit, seront, juaça à l'arrivée et l'installation de S. M. levoi Louis XVIII, initialés au nom de pourrements proviscire. 

— M. levoi Louis XVIII, initialés au nom de pourrements proviscire.

Du 7. — Le gouvernescet previsoire, considérant que le moyen le plus crisis d'établit le liberté poblique sei d'empéche la liberes; que la liberé de la prese, qui doit être la savergarde des citoyans, ne delt pas devenir un moyen d'insulte et de diffuncation; que deste les circonatances précedes un persil base, et archato criai qu'o pourrait faire des pumphiets et affiches publiques, deviandrait facilements une arme perfide duss les mains de ceux qui pourplacel chercher escoure à semer le trouble parull les choyens, et metire alani obstacle an noble clau qui doit les réunir tous dans une mêmé est ij suite cause; ou le rapport des commissaire au département de la police générale, et conformément au principe établi dans l'article 3 de son arrêté du à ayril 1841; — arrête qui suit c. Aur. 1°, Aunon placand ai sifiche en pourra être apposé dans les rues ou places publiques saus avoir été présiblement présenté à la préctatre de police, qui douver le ur pour salitent. — 2. Il est défendé à avenue colopoteur de crier dans les rues, rendre et distribuer aucons pamphiet et ancome politule doit la distribution un ait par éte autorisé peus la précteur de polite.

Du méres four. - M. Michaux, membre de l'Institut, est sommé cessere des journaux catheau au St. mars deriner, autre que le journau foliciel ; il estrcer actie consure sous l'autorité du chimmissire provisoire chargé du porte seille de la policie générale. - Les réplemens un la librairie et l'imprimerie confinerent provisoirement à être exécutés et d'aversé dans toule leur receur, oux l'autorité du commissire provisoire chargé de portefeuille de l'instérieur, et du commissire provisoire chargé de portefeuille de l'instérieur, et du commissire provisoire chargé du portefeuille de la police générale, chacum en ce qual le cocortes.

Du 8. → La gouvernement provisoire, pienters d'admiration et de reconaissance pour l'éclaisance géociosid de 5. M. l'empereur de Rousie, qui a ordonne la restitution des prisonaisers de guerre français qui se trouvent dens se états, et contact témoigner 5 N. M. natust qu'il est en lui as proincione gratitande, arrête: Les prisonaisers de guerre rasses qui sout es Fraice seront remis un-le-champs 5 nos Eucelines M. le géordes el cut-fle de arméter rasses, et

Dis séme jour. — Le gourernement provincire, considérant que le sysbleme de diriger exclusivement erre l'état et l'explri milière les hommes, leurlience de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de soutraire un grand nombre d'entens à l'autorité patercelle, ou à celle de leurs families, pour les faire caîtrer et dévere suivant ses vurs particulières dans des deblissemens publics que rien s'est plus attention aux particulières dans des deblissemens publics que rien s'est plus attention aux particulières dans des deblissemens publics que rien s'est plus attention aux particulières de la pussance patercelle; et que d'un soutre c'obt éctie memer sexionie s'oppose directement au deréctoppement des différent genres de génie, de lables et d'experit que donne la nature, et dont l'exemple qui rei ferme la richéese sunorite publique; qu'erfinis les preloigation d'un pareil désordre seruit une véritable contradiction serve lis princicipes d'un gourermeque litre; a mêtre que les formes e la idirection de l'éducation des enfans seront rendues à l'autorité des père et mère, tutens noi familles, et que tous les enfans qui act dié plenée dans des eccles, tyeces du familles, et que tous les enfans qui act dié plenée dans des eccles, tyeces du l'internation de la comme de l'action de l'action de l'action purens, ou que l'action de l'ac

Du 9.— Rectification (collècile) de l'arrète d-dessus, arcitati à l'ansistancion publique. — Cett par errera que, dans l'arrète de la suri, on a gioi la los nom des lujeca à cetui des écules de Cala Fieble, de Sain-l-Germin et de Sistin-Cer, où l'oi a effectivement fait entre par contrainé des jueune gens quoleurs goûse et la volonté de leur famillé eloigandent de l'état militaire. — Tons il que deiven admit dans le sjocés y sont cuters volonitairement, les bourses qui leur étairent accordées étalent soliticitées comme des fireturs et des récompenses. L'Université, dont ces établissements font partie, a dél prende de grands services; la chef qui la gouverne set entouré de la constance et de la considération publique. Sons un gouverne cet antière de la considération publique. Sons un gouverne cet au propriés des bountes de des considérations publique. Sons un gouverne cette de la considération publique. Sons un gouverne cette au propriés des bountes de charge de de considération publique considération publique. Sons un gouverne cette de la considération publique. Sons un gouverne cette de la considération publique. Sons un gouverne de la considération publique. Sons un gouverne de la consideration publication de la consideration de la consideration de la consideration publication de la consideration de la

Du 9. — « Le gouvernement provisoire arrête ce qui suit : — Arr. 1\*\* M. le émaleur : comte de Foutanes , grand matire de l'Université de France, est invité a continger ses fonctions. — 2. Tous les jeunes élèves des tycées et des collégées nommés à des bourses , soit di gouvernement , soit des communes , continercou à jouin de ce liefestit.

Du 9. — « Le gouvernement provisoire ordonne à M. le général Dessolles de feire prendre la cocarde blanche à la garde nationale de Paris.»

Dis 15. — « Le gouvernement provisoire arrête : Le pavillon blanc et la cocarde blanche seront arborés sur les bâtimens de guerre et sur les navires du commerce;

Du même jour. -- Le gouvernement provisoire asrète : La cocarde blanche est la cocarde française ; elle sera prise par touie l'armée. »

Du suine Jour. — s. Le gouvernement provisoire, considérant qu'il importe de readre à leur Jamille, à l'agriculture, su commerce et aux aris une foulte de readre à leur Jamille, à l'agriculture, su commerce et aux aris une foulte de braves dont la carrière sons les drapeaux était sans terme, et que fis défitrances de congés définitité est une messure à la fois juste et utile à la boune constitution de l'aramée, arrête s' le 11 serà edituré dez congés dans tous les corps de l'armées, de manière que le nombre de ces congés a'extédés pas le dibitione pour l'inflatterie, et le cipinitateme pour les cavaliers, l'artificire et le géale; 3º Les hommes qui auxilest qu'illé leur corps sans autoriention légale, oit qu'il y saraient ples rentrés dans le déstit les pet le commissier au département de la geurre, ne pourront perticipre à la distribution des congés; il sera pris des mouvers ofèrers pour les fitre rejoident eleur d'appeux.

Du unime four. — « Lo gauterament provincire, considérant que la plus grando partie des terranza predécimement erdonede pour la défine et l'approvisionnement des pièces fortés deviennent anjourd'hail para objet, et qu'il est surgent de rendre à l'agriculture des terralias infinences coursets pér les ionadations, et d'arrêter la déritation des fortés, arrête: Les approvisionnement de les travaix extraordisaires presertis pour la défense des pièces de guerre seroni territatist de pais de ce qui est indispensable dans les circonstances cordinaires, e

Du même jour. — « Le gouvernement provisoire, considérant combien il importe de mettre un têrme au fléan de la guerre, et d'en réparer autant qu'il est en lui les terribles résultats, arrête : l' Tous les prisonniers de guerre retenus sur le territoire français seront de suite rendus à leurs puissances respectives; 2º Cette mesure sera communiquée aux ministres plénipotentiaires de ces diverses puissances, avec invitation d'en garaniir à la France la réciprocité.

ADRESSE DU GOUVERSEMENT PROVISOIRE à L'ARREE. - Du 15 orril 1814.

- Soldats, vous n'éles plus à Napoléen; mais vous éles toujours à la pairie; voire premier serment de fidelité fet pour elle; ce serment est irrévocable et sacré.
- La constitution nomelle vous assure vos homesurs, vos grades, ros penous. Le séant et le gouvernement provisoire out reconnu vos droits i ils sont sûrs que rous a 'oublierez pas vos devoirs. Dès ce moment vos souffrances et vos faitgues cessent : voire gloire demeure tout entire. La paix vous garantira lo prit de ros longa tura un.
- Quelle était voire destidée sous le gouvernement qui n'est plus Trains's des bords du Tage à ceux du Bassée, des bords du Tage à ceux du Bassée, des bords du Tage à ceux du Bassée, des bords du Tage à l'est par les frians dan cord, vous éfeirer, auss inétré pour le France, ma grandeur monsfreuse, dont les poids reionnisit sur vous comme sur le reste du monde. Taut de millières de poids reionnisit sur vous comme sur le reste du monde. Taut de millières de partes or out été ge les instrumes et les vicientes d'une force sons produces, qui vousilé fonder un empire sans proportion l'outsière not morts incoment pour augmenter in recommés d'au seu flommes II su en jouissent pas mêmes de celle qui leur était des j'eurs familles à la fin de chaque campigne ne pouvaient constitér jeur fin gloriteux, est Foundere d'au service du l'entre de l
- \* Tool est change; room se périrez plus à ciaç ceuts lieux de la pairie pour une cause qui n'est pas la aleane. Les princes nest remçais ménageront votre aug, our leur aug est le vôtre. Leurs ancêtres out gouverné vos ancêtres; le temps perpétanit entre eut et nous un long bérilage de sourcein?, d'autérête et de services récipionques. Cette rece austipe a préculté es rois qu'ou suronommit les pères du peuple; elle nous donns Heari IV, que les goerriers nomment encert le roi seilément, et que les abunquers nommeront inours re lour recette.
- » C'est à ses enfans que votre sort est confié. Pourriez-tous concevoir quelques alarmes? Ils admiraisent, dans une lerre étrangère, les prodiges de la valeur française; lls l'admiraisent en gémissant que leur retour fut suspendu par tans d'exploits loutiles.
- Ces princes sont cufin au milieu de vous! Ils furent malheureux comme Henri IV ; ils régueront comme lui.
- Ils n'ignorent pes que la portion la plus distinguée de leur grande famille est celle qui compose l'armée; ils veilleront sur vous comme sur leurs premiers antens.
- Rates door fidèles à voire drapeta! De bots candonemens ross seront donnés. Il est parmi rous des gourriers qui jeunes escore, aout dépé des tétirans de la ploire; Pares blessures out doublé leurs sondes: cœu-sié, s'ils le reauts, Irvats i silleit naprès de leur brevans sercé des récomposes hourorbiles. Les autres condinceront à suivre la carrière des armes, avec toutes les espérances d'avancement et éstabilité qu'el le put offrir.
- Solidat de la France, que tess ies sentimens français vons asiment; corresvos courar la totale tes affections de familie! Retenes rivra setvo supris, von febres, von compariroles i Cardes votre héroime, mais pour la défense du herritites, et ano pour l'insurise du tepritois ettorager i Cardes votre héroime, mais que l'ambition es le rende point financie à la France, nocele à vouimense, et qu'elle o'en hause plus un put d'induction pour l'Europe estables!



— A peine la Constitution décretée par le sénat, ou plutôt le projet de constitution dri-îl connu, que les adhésions devinnent innombrables; tout le moude des puissans de l'empire s'empress; les généraux offrirent leurs divisions; d'autres, leurs personnes. M. de Fontanes fut l'organe de l'Université. « L'Université, dit-, il dans son adresse le 6 avril, hâte de tous ses vœux le moment voi elle pourra présenter au descendant de saint Louis, de Fran-, cois l'et de Henri IV l'hommage de son amour et de sa fidébilé. — Signé, FONTANES, VILLABET, DELLABBE, ARNAULT, DE BEAUSSET, CUYIER, ETC. » N'ADPOGON avait façonné tous ces hommes à la plus basse servilité; maintenant il recucillait les fruits des habitudes qu'il leur avait imposées.

Les armées éloigaées du centre obéirent anx décisions parties de Paris et du gouvernement provisoire. Carnot, à Anvers, se soumit le 48; Augereau, dans le Midi, le 49; Davoust, à Hambourg, le 20; en Italie, le prince Eugène avait conclu un armistice, le 16 avril, et quitté le commandement; les troupes françaises passèrent sous les ordres du général Grenier, qui leur fit prendre la cocarde blanche le 23 à Parie. Le maréchal Suchet adhéra le 44. Quant au maréchal Souit il ne fit cette démarche que le 19, et après avoir livré la fameuse bataille de Toulouse.

Soult, après avoir en vain tenté de disputer à l'ennemi la ligne de l'Adour, après avoir successivement évaceó deux champs de bataille qu'il avait choisis, mais qu'il fut obligé d'Abaadonner par suite de la désobéissance que quelques généraux montraient à ses ordres, s'était concentré sur Toulouse où il espériait être rejoint par l'armée d'Aragon. Il n'avait que vingt-deux mille hommes; les Anglais s'avançaient contre lni, présentant en première ligne plus de soixante mille hommes. Le 10, à la pointe du jour, Wellington donna à ses troupes l'ordre d'attaques.

Voici quelle était la disposition des lieux. A la gauche des Francais; il y avait un mamelon sur lequel ils avaient elevé des rodoutes; au pied de ce mame'on, en allant vers la droite, au point qu'on pouvait appeler le centre, était la route de Toulonse. Ensuites élevait une petite chaîne de hatteurs qui s'abaissaient vers suites élevait une petite chaîne de hatteurs qui s'abaissaient vers la gauche. Cette chaine était couverte par des prairies basses, noyées, bonrbeuses, et par le petit ruisseau de l'Ers, qui, après après avoir parcouru ces prairies, contournait notre droite.

Les troupes frauçaises attendaient l'ennemi, leur gauche sur le mamélon, leur centre massé sur la route de Toulouse et derrière les hauteurs, leur droite étendue sur la chaîne de collines dont nous avons parlé.

L'armée anglaise arrivait par la route; elle manœuvra pour enlever notre gauche et prendre notre droite à revers; mais pour obtenir ce dernier résultat, il fallait défiler en nous présentant le flanc, le long des prairies basses dont nous avons parlé, et aller atteindre l'extrémité de la chaîne de collines dont elles formaient le pied, manœuvre qui mettait l'ennemi à notre discrétion, si, par une attaque vigoureuse de notre centre sur la route, on parvenait à percer sa ligne. Heureussement pour lui, cette attaque ne fut pas faite, bien qu'il en laissât tout le temps, car il mit plusieurs heures à traverser les prairies, et encore il y embourba son canon. Pett-être le marécha attendait-il pour faire ce mouvement décisif, qu'il fût engagé sur l'extrémité de notre droite.

Quoi qu'il en soit, l'ennemi attaqua vigoureusement le mamelon de gauche. Il fut repouseé, à plusieurs reprises, avec des pertes considérables; plusieurs de ses régimens y furent détruis. Il échoua complétement sur ce point. Il n'en fut pas de même sur notre extrême droite. Beresfort ayant réussi à y conduire les disvisons Cole et Clinton, se disposa à tourner la position. Notre réserve a avança contre lui; mais le général Taupin, qui la commandait, ayant cité tué, les troupes hésitérent et reculèrent. On aurait pu encore peut-étre tenter l'attaque du centre; on se borna à défendre les bauteurs jusqu'à la nuit; quand elle fut venue, on les évacua. L'armée anglaise perdit dans cette affaire douze à quinze mille hommes; les Français, trois mille deux cents. Ce fut le dernier coup de canon de la campagne. Toulouse se rendit, et le maréchal vint lui-même présenter, le 39 avril, ses hommagres au duc d'Aspouléme.

### DOCUMENS COMPLÉMENTAIRES

### A L'HISTOIRE DE L'EMPIRE.

# État des conscriptions levées sous l'empire (1). Du 2 vendémaire an xiv (septembre 1805), — Quatre-vinet mille con-

serius seront levis en l'an 1806. Ils seront pris parmi les Francais sés depuis le 28 septembre 1785, jusques et compris le 31 decembre 1806. Du 4 décembre 1806. — Quatre-vingt mille conscrits seront levis en 1807. — Quatre-vingt mille conscrits de la con-

80,000

40,000

Du T avril 1807. — Quatre-vingt mille conscrits de la conscription de 1808 nont mis à la dispasition de gouvernement... 80,000
Du 21 fanvier 1808. — Quatre-vingt mille conscrits de la conscription de 1809 sont mis à la disposition du gouvernement... 80,000
Du 10 septembre 1808. — Il est mis à la disposition du gou-

vernement quatre vingt mille conscrits, qui scront répartis sur les classes de 1806, 1807, 1808 et 1809. Les conscrits de ces différentes années mariés avant la publication du présent sénatus-consulte ne concourront pas à la for-

cation du présent sénatus-consulte ne concourront pas à la formation du contingent de ces 80,000 hommes. — Les concingent des 68,000 hommes. — Les concingent des sont sur la contingent des chasses des années viu , 18, x, x1, x11, x11 et x17, qui n'ont pas été appelés sont libérés, et il ne sera levé sur ces classes aucun nouveux contingent.

riale. Bu 5 octobre 1809. — Il est mis à la disposition du pouvernement trente six mille consertis qui seront pris sur les classes de 1806, 18 187, 1808, 1809 et 1810.—Il ne sera levé sur ces classes ancoun nouvean contingent, et ceux de conoxiris de ces classes qui n'auront été appelés, ai pour le contingent de ces trente-six mille hommes, ni pour les contingens levé précédemment, se

ront liberés.

Du 5 décembre 1810. — Cent vingt mille hommes de la conscription de 1814 sont mis à la disposition du ministre de la guerre.

Du 13 décembre 1810. — Les cantons littoranx des treote départemes ci-après désignés cesseront de concourir à la conscription pour l'armée de terre, et seront réservés pour la conscription du service de mer. — Les trente départemens dans Josquels

A reporter..... 676,000

(1) En 1842, la population totale de l'empire était évaluée à 47.700,000 ames, dont l'anciente France contienti 26.700,000 ames, — En 1871, la population n'était que de les liques de l'ancient de l'apprentie d'inflance de liques 47 d'inflancée l'égres 15 d'actilières, 200 ambient de l'apprentie considéré l'apprentie d'inflance l'apprentie d'inflance au l

# CONSCRIPTIONS, maritimes seront réservés sont : Alpes Ma-40,000

ritimes, Apennias, Auda, etc.
Dix mille conscrits de chacune des classes de 1813, 1814, 4845 et 4846, sont des à présent mis à la disposition du ministre de la marine.....

(Un sénatus-consulte du 19 février 1811 a nrdonné que les conscrits des arrondissements maritimes détarminés par le sénatus-consulte du 45 décombre 4840, apportenant aux classes

de 1811 ot 1812, concourront avec conx des classes de 1815, 4814, 1815 et 1816, à former le numbre des 40,000 conscrits.) Du 20 décembre 4811. - Cent vingt mille hommes de la

conscription do 4812 sont mis à la disposition du ministra de la Du 13 mars 1812. - La garde astionaia de l'empire se divise en premier ban, second ban et arrière-ban. - Le premier ban

se compose des hommes de vingt à viogt-six ans, qui appartiennent aux six dernières classes de la conscription miscs ca activité et qui n'ont point été appelés à l'armée active. - Ce pramier ban ne doit pas sortir du territoire de l'empire. Cent cohortes du premier ban soot mises à la disposition du ministre de la guerre...

Du 1er septembre 4812. - Cent vingt mille hommes do la conscription de (813 sont mis à la disposition du ministre de la guerre.....

Dix-sept mille hommes, pris sor la conscription do 4845, parmi ceux qui n'auront point até appelés à faire partie de l'armée active , seront destines à remplacer les hommes manquant au complet des enhortes du premier han, mis à la disposition du

ministre de la guerre.

Du 11 janvier 1813. — Gent mille hommes forment les cent cohortes du premier ban de la garde nationale : ( Voyez le sénates-consulte du 43 mars 4842.)

Cent mille hommes des enuscriptions de 4809, \$810, 4844 et 1812 pris parmi cenx qui n'auront pas été appelés à faire partio de l'armée active..... Cent einquante mille hommes de la conscription de 4844 sont

mis à la disposition du ministre de la goerre....... Du 5 avril 4845. - Une force de cent quatre-vingt mille hommes est mise à la disposition du ministre de la guerre.....

Savoir 40,000 hommes de gardes d'honneur à cheval. 80,000 seront appelés sur le premier ban da la garde nationalo.

de la conscription de 4814. - Les dix mille hommes de garde d'honneur à cheval formeront quatre régiments. - Les hommes composant lesdits régiments devront s'habiller, s'equiper et se monter à leors frais. -Ils suront la solde des chosseurs de la garde. - Après douze mois de service dans lesdits régiments, ils auront le grade de souslientenant. - Lorsqu'après la campagne il sora procédé à la formation de quatre compagnies de gardes du corps, une partie de ces compagnies sera choisio parmi les gardes d'honneur qui se se-

ront le plus distingués. Du 24 gont 4845. - Trente millo hommes pris sur les classes de 4814, 4813, 4812 ot antérieures, dans les départemens ci- . après : Ardèche , Aveyron , Gard, etc. ( vingt-cinq départemens situés entre le Rhôno, la Loire et les Pyrénées), sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour être répartis entre les corps de l'armée d'Espagne.....

A reporter.....

420,000

100,000

120,000

17,000

100,000

150,000

180,000

Report..... Du 9 octobre 1815. - Deux cent quatre-vingt mille consorits sont mis en activité et à la disposition du ministre de la guerre, Savoir :

40,000 hommes sur les classes de 4844 et antérieures, pris dans les départemens désigués ci-après : Ain. Aisne, Ailier, etc., (tous les départemens qui u'avaient pas concouru à la formation du contingent de la levée de 50,000, levés en vertu du senatus-consulte du 24 août 48131

sur la conscription de 4845. 460,000

Du 13 novembre 1813. - Considérant que l'ennemi a envahi les frantières de l'empire du côté des Pyrénées et du Nord; que celles du Rhin et d'au-delà des Alpes sout menacées : Trois cent mille conscrits pris dans les classes des années xt.

XII, XIII, XIV, 4806, 4807 et années suivautes, jusques et compris 4814, sont mis à la disposition du ministre de la guerre. -450,000 hommes seront leves sans délais. - 450,000 autres ne le seront que dans le cas seulement où la frontière de l'Est serait euvahie. Il sera formé des, armées de réserve à Bordeaux, Metz, Turin . Utrecht et autres points où elles pourront être jugées nécessaires. - Les conscrits mariés serout dispensés, etc .....

300,000

Total des hommes mis à la disposition du gouvernement par le sénat depuis le mois de septembre 4805 jusqu'au 15 novembre 1815.....

2,103,000

72,938,364 fr.

### Finances. - Budgets des dépenses.

Ces budgets no présentent qu'une idée approximative des dépenses et des richesses de l'empire. Il y a d'abord lieu d'en mettre l'exactitude en doute. Lorsque l'on tient compte des variations et des rectifications que l'on faisait chaque année dans les lixations antérieures , on est porté à croire que jamais on u'a accusé le chiffre véritable. Mais, quand même il en serait autrement, le total de ces budgets ne présenterait pas encore le montaut des dépenses. En effet, les départemens et les communes étaient charges d'un grand nombre de dépenses dont on ne fait pas mention ici. En outre, on ne tenait pas compte, comme apjourd'hui, des frais de perceptiou des contributions directes et indirectes. La police de Paris était payée sur des revenus secrets de diverses espèces, doutou ue parlait pas , et qui ne commencerent à figurer dans le budget de la commune que dans les dernières aunées de la restauration. Eufin, il existalt un revenu considé. rable dont il n'est question uulle part : e'est celui qui résultait de la délivrauce des patentes pour l'importation des produits coloniaux. On comprendra, en lisant les comptes publics des dépeuses arrêtés par le corps légis'atif, que le montant des budgets était insuffisant pour solder les grandes armées de l'empire, pour faire en même temps de fréquentes largesses et enrichir un grand nombre de personnages. Loi des finances du 24 avril 1806. Ou y apura les comptes des exercices

antérieurs. - Les dépenses des anuées ix, x, xi et xii de la République s'élevaient ensemble à 2,486,269,452 fr.

Les dépenses de l'an xitt étaient fixées à 700,000,000 fr. L'exercice de l'au xiv et de 4806 était aiusi réglé : Dette publique perpétuelle (trois semestres).....

Dette viagère (deux semestres)..... 48,236,347 Dette perpétuelle du Piémout (trois semestres)...... 5,600,000 viagère (deux semestres)..... 485,000 Dette perpétuelle de la Ligurie (trois semestres)..... 4,758,500

> Total de la dette..... 96,998,244

| ø | œ | × | m |  |
|---|---|---|---|--|

34.425,000

15,300,000

4,000,000

dix jours calculés à vingt-sept millions par an......

Dépenses générales du service

Grand juge..... 25,640,953 40,000,000 Intérieur..... 54,548,889 39,679,664 Tresor public....

Ministère de la guerro, a partir le 10,190,000 Administration id. 464,499,237 Marine 590,565,257 166, 200,000 Cultes, y compris vingt-quatry millions de pensions Police gonerale.
Frais de oegociatione. 56,600,000

Fonds de réserve, ..... 53,000,000 894,240,359

### Budget des dépenses pour 1207.

| t viagere;                                           | Production                            | 57,474,000 7 17,985,000 1 | -75,459,000 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Pensiona ecclesiant                                  | eines.                                | 5,000,000   24,000,000    | 29,660,000  |
| Grand ince                                           |                                       | ********                  | 28,000,000  |
| ercrettens exteriences.                              |                                       |                           | 8,650,000   |
| Finances. Service or<br>Grisse d'ar<br>Trésor public | dinatro,                              | 26,000,000                | 56,000,000  |
| Tresor public                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10,000,0001               | 8,400,000   |
| Guerre<br>Admigistration de la g<br>Marine           |                                       |                           | 129,400,000 |
| Marine                                               |                                       |                           | 408,000,000 |

Police generale.
Frais de regociations Fotal....

## Budget des dépenses pour 1808.

Les dépenses de l'an xiv et 1806 (quinze mois), évalues à 884,240,559. s'étnient, élevées à 902, 448, 490. Les recettes étnient montées à la même somme Ainsi cet exercice pouvait être considéré comme elos. Les dépennes de 1807 avaient excèdé la fration de budget de 10,000,000 fr.; mais les recettes avaient excéde cette somme de 5,500,000 fr. Ainsi elles suffissient; et an-dela, pe convrir let dépenses.

Le buslent des dépenses, pour 4808, fut fixé à 750,600,000. Les détails sont à peu près les mêmes que dans le precédent; guerre est portée à 201,000,000, l'administration de la guerre à 454,000,000

Budget des dépeuses pour 1809, 17 On regia de nonveau les dépenses des exercices antérieurs. Les d

1807 furent portecs à 755,880,000, somme égale à celle des recettes. Les dépenses pour 1808 farent fixées à 730,000,008. T. XXXIX.

Fonds de reserve...

### Budget des dépenses pour 1819.

Les dépenses de 1809 portées à 750.000,000 s'élevèrent à 740,000,000. Cet excedant fut convert par un excedant de recettes. Les depenses de 1840 furent fixées à 740,000,000.

Budget des dépenses pour 1811.

4808. Les dépenses évaluées à 740,000,000, furent fixes définition 4 772,744,445,

4809. Les dépenses de 740.000000 furent portées à 786,740,214.

1810. Les dépenses furent fixées définitivement à 795,414,095.

Ces excedans de dépense étaient, disait-on, couverts par des excéd respondant de recette.

| 1844. Les dépenses fureut amos naves . |            |   |
|----------------------------------------|------------|---|
| Dette perpétuelle                      | 62,500,000 |   |
| Id. de Hollande                        | 26,000,000 |   |
| Id. viacère                            | 46,300,000 |   |
| Id. de Hollande,                       | 4,200,000  |   |
| Pensions.                              |            |   |
| Civiles et militaires                  | 10,000,000 | ĺ |

Civiles et militaires . . .

5,500,000 Id. de Hollande. 28,900,000 Ecclésiastiques... Liste civile.

### Services publics

448,000,000

| Grand Juge                   | 27,406,000  |  |
|------------------------------|-------------|--|
| Relations exterieures        | 8,800,000   |  |
| Intérieur.                   | 60,000,000  |  |
| Pinances, A.                 | 24,000,000  |  |
| Tresor                       | 04400,000   |  |
| Guerre                       | 280,000,000 |  |
| Administration de la guerre. | 480,000,000 |  |
| Marine                       | 140,000,000 |  |
| Marine                       | 16,500,000  |  |
| Cultes. Police générale      | 2,000,000   |  |
| Police generate              |             |  |
| Frais de negociations        |             |  |
| Fonds de réserve             | 20004       |  |
| 2 2/2 2 20 11                | 054 000 000 |  |

Compte général détaillé des fonds composant les capitaux du do extraordinaire arrêté le 31 décembre 1810. . .

| Pranciert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5° coalition.                                  | ** *** ails   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Francott.  4. 1925,697 Bastication in marchinodisea nuglaises. 50,608 Bastication par le general Solignac. 50,608 Persus. Contribution 5274,556,177 Persus. Contributions 5274,556,177 Viapphile, 4d. 50,5577 Sac. 50,557 Sac. | Autriche, Contributions de toute nature        | 11,002,231    |
| Sinius   Conficcation de marchandises melaises   1,085,167     Bestitution par le genéral Soliganea   00,088     Confider   274,588,171     Contribution   274,588,171     Wentphalle   de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parados Id                                     | _ 2,000,000   |
| A condition.  4 condition.  4 condition.  5 71,586,471  Frisc.  5 6,773,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,735,530  5 5,73 | Spisse. Confucation de marchandises anglaises. |               |
| Prusse. Contributions 224,4586,471 Vestphalie, id. 56,753,573 Sare, id. 00,551,779 Grand-Back de Varievie id. 5,281,687 Grand-Back de Varievie id. 2,668,867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Restitution par le général Solignac            | 50,908        |
| Vestphalie, id. 56,755,559     Saxe,   id. 50,554,779     Grand-ducké de Varsovis   id. 5,291,087     Chand-ducké de Varsovis   id. 2,668,048     2,668,048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A condition.                                   | 20 1 20 1 121 |
| Vestphalie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deute Contributions                            |               |
| Vestphate   So. 554.779   Saxe   So. 554.779   Grand-duché de Variovie   id.   S. 291.887   25688, 048   Sax   S   | Tipper, 15 411 Santanan                        | 56 735,539    |
| Grand duché de Varsovie id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |               |
| Grand-duché de Varsovie id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saxe.                                          |               |
| Disease desiles de Save id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Count Huche de Carinnia Lid.                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 2.668.048     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Divers cercles de Saxe Id                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rents dont l'emperent a dispose                | 40,000,200    |

|    | par arrang.                                     | ,                |
|----|-------------------------------------------------|------------------|
|    | Beport                                          | 488,609,32       |
|    | Provinces réservées après le traité d'Erfort    | 24,586,34        |
|    | Saisies et confiscations; bâtimens ennemis      | 4.934.80         |
|    | marchandises anglaises                          | 34,749,26        |
|    | Bestitutions par divers                         | 709,44           |
|    | Recettes diverses, imprévues                    | 2.302.26         |
|    | - provenant des domaines imperiaux en           |                  |
|    | Allemagne doot l'empereur a dispose             | 5,535,84         |
|    | - valeurs provisoires realisées                 | 209,92           |
| k  | coalition.                                      |                  |
| •  | Autriche, contribution de toute nature          | 111,176,42       |
|    | Valeurs on billets de bangos                    | 23,738,41        |
|    | Pays réservés sur la rive droite du Rhio        | 5,317,35         |
|    | Provinces illyriennes, contributions            | 44,93            |
|    | Recettes diverses.                              | . 14,00          |
|    | : De la Bavière                                 | 25,000,00        |
|    | Saisies et coofiscations, bâtimens encemis.     | 498,05           |
|    | marchandises angl.                              | 3,949,48         |
|    | Becettes d'Espagne , biens confisques           | 12,84            |
|    | vente de laioés saisies à Burgos                | 10.766.09        |
|    | Recettes extraordinaires.                       | 10,,00,03        |
|    |                                                 | ,                |
|    | Inscriptions sur la mont Napoléon , remises pir | ·                |
|    | le gouvernement italien                         | 10,000,00        |
| ١. | 5 condition 74,456,868                          | 1 1              |
|    | 46,, 489,216,997                                | Service Contract |
|    | Br capitulation 5°                              |                  |
|    | Recette d'Espagne. 40,778,945                   |                  |
|    | extraordin 10,000,000                           |                  |
|    |                                                 |                  |

Butget des dépenses pour 1812 et 1815.

Eo 1812, comme nots l'avons vu, il aly avait per qu de convocation du corps tégishatif; partent point de compte public des dépenses. Le hodget de 1812 fot arrêté en 1815 en mêmo temps que celoi de l'année couvaiste.

Les dépenses de 1814 l'etaient élevées ao dels des prévoyances. On les éva-

\_tes acperares up 1814 Yetaidat etevens ao dela des provyances. Un les évalua à un miliard 1,tes recottes élaient resides adiesseus des prévayances; au ⊞u de 980,000,600 elles n'en avaient produit que 955,200,000. Ressit donc ma défeit de 45,800,000.

#### · Héneme.

| Le budget des d    |                   |                 | 1. 3 - 3      |                  |       |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-------|
|                    |                   |                 |               |                  |       |
|                    | eelui da 1812     | A               |               | 1,030,000,000    | -     |
|                    | celui de 1813     | à.i             |               | 1,130,000,000    | 4     |
| Ainsi depois l'an  | xin, jusqu'y cor  | mpris 1815, l'é | tat, selon le | s comptes publi  | ins,  |
| avait dépensé plus | de sept milliards | sept cent ving  | t millions f  | ourais par les o | on- · |
| tributions impotes | a a Vennire II    | faut signter    | a cette somo  | ne emornie les t | ***   |

avait dispense plus de aspt millards sept ceat vingt millions foursis par les ce tribuitons impotees à l'amplire. Il faut ajouter à cette somme coornie les risources fourniss par le demaine extraordimine, dont noss avoir donné p haut nu apertu.

FIN DU YOURSE THENTE NEUVIENE

# TABLE DES MATIERES

DE TRENTE-NECVIÈNE : VOLUME.



Esprin: — Considérations préliminaires, p. 187-192. — Années 1804 et 1805, p. 192-206. — Années 1806 et 1807, p. 207-240. — Année 1808, p. 240-261. — Année 1809, p. 264-304. — Année 1809, p. 264-304. — Année 1810 et 1811, p. 501-537, — Année 1812, p. 547-595. — Année 1812, p. 547-595. — Année 1812, p. 547-595.

JANTER, PRINTER ST MIRS 1814, p. 462-498. — Déchésace de l'empéreur Napoléon, et Bestauration, p. 490-526. — Documens complémentaires, p. 528. — Conscription, p. 526. — Budgets annuels, p. 528. — Superinte de l'empéreur Napoléon, p. 526. — Budgets annuels, p. 528. —

### HISTOIRE PARLEMENTAIRE

DE LA

# RÉVOLUTION FRANÇAISE,

JOURNAL DES ASSEMBLÉES NATIONALES, DEPUIS 1789 JUSQU'EN 1815.